

139 139 139 139 139 139 32.33. I I 32







DES FRANÇAIS

# EN ITALIE

Depuis 4794 jusqu'a 4814

AVEC 26 CARTES ET PLANS

DES PRINCIPALES BATAILLES

TOME PREMIEI 1794-1799

ARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÊRES, FILS ET CO-

1.850





## **GUERRES**

DES FRANÇAIS

# EN ITALIE



Paris. - Typographie de Firmin Didot frères, fils et Cs, rue Jacob, 56.



## **GUERRES**

DES FRANÇAIS

# EN ITALIE

Depuis 1794 jusqu'a 1814

### AVEC 26 CARTES ET PLANS

DES PRINCIPALES BATAILLES

### TOME PREMIER



PARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÊRES, FILS ET CO

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT, RUE JACOB, 56.

1859





#### AVIS DES ÉDITEURS.

Au moment où une nouvelle guerre avec l'Autriche ramène les troupes françaises dans le nord de l'Italie, dans ce pays si plein encore des souvenirs de nos victoires, un ouvrage offrant le récit de tous les événements dont l'Italie a été le thêtre depuis 1794, devient indispensable à tous ceux qui veulent suivre avec intérêt cette nouvelle et mémorable lutte. Nos soldats ne peuvent faire un pas sur cette terre labourée de boulets, sans rencontrer à chaque instant des noms illustres. Là, en effet, comme l'a si bien dit l'Empereur, chaque étape rappelle une victoire, et la route que va suivre l'armée française, ainsi que l'ancienne voie Sacrée de Rome, est bordée partout de glorieux souvenirs.

#### AVIS DES EDITEURS.

Il semble jusqu'à présent que la Providence veuille assigner à nos nouveaux succès les mêmes lieux qu'ont déjà illustrés nos anciens exploits. Aussi, quand des noms tels que Montebello, Marignan, viennent frapper nos oreilles et nous faire tressaillir de joie, quel est le Français qui ne désire avoir sur nos anciens succès autant de détails que ceux que nous donnent chaque jour les récits de la guerre actuelle? Lorsque les journaux, les gravures, les tableaux mêmes vont en quelque sorte dérouler devant nous comme un panorama les anciens champs de bataille, on éprouve naturellement le besoin de connaître à fond les mouvements de l'ancienne armée, de les comparer avec ceux de nos troupes, et de pouvoir se rendre compte de la haute intelligence qui a présidé à chaque manœuvre.

Ce besoin que doit ressentir tout cœur vérire tablement français nous a engagés à réunir deux volumes toutes les actions d'éclat qui ont eu lieu en Italie depuis 1794 jusqu'en 1814, et qui se trouvaient disséminées dans les douze volumes de notre nouvelle édition des Victoires et Conquétes. Les plus grands soins ont été apportés à cet ouvrage national rédigé d'après tous les matériaux recueillis dans leş établissements publics, les mémoires et les relations disséminés dans les recueils français et étrangers. Grâce à ces annales dues en grande partie

à des généraux et officiers qui ont pris part à ces grands événements, on connaît maintenant mieux que jamais toutes les opérations des anciennes armées étrangères. On peut d'autant mieux apprécier les circonstances qui ont contribué à nos succès, que chaque bataille importante est accompagnée de tous les plans nécessaires pour l'intelligence de l'action. Marengo a quatre plans, le siége de Gênes trois, etc., etc., enfin de nombreuses cartes accompagnent le texte et permettent de suivre les différentes marches des divisions.

Nous croyons donc avoir rendu un véritable service en faisant paraître cette publication. Ce sera un monument consacré à la mémoire de tous les Français, qui, dans quelque rang que les ait placés la fortune, et quels que soient les lieux témoins de leurs exploits, ont fait admirer dans les combats cette habileté, ce talent, ce vaste génie, enfin ce courage calme ou cette intrépidité vaillaute qui, alors comme maintenant encore, préparent, disputent et fixent la victoire aux armes de la France.

FIRMIN DIDOT FRÈRES ET FILS.



#### VICTOIRES

-

### CONQUÈTES DES FRANÇAIS EN ITALIE

DEPUIS 1793.

#### ANNÉE 1794. - AN II.

Tous les écrivains nationaux et étrangers sont couvenus qu'une des époques les plus giorieuses de l'històrie militaire des Français est celle de nos campagnes eu Italie. Tous se sont entendus pour la céibere; la halte même a été forcée de se taire. Les prodiges opérés, au nom de la liberté, sous nu gouvernement qui ne consaissait que la tyrannie, ont imposé un silence approbateur aux passions même les plus envenimées; et tous les partis, républicains, royalistes et constitutionneis, n'ont trouvé sous leurs plumes que des éloges et de l'admiration, lorapul'i s'est agi de parler des événements militaires arrivés en 1739 et 1794.

Nous avons déjà plusieurs fois fait remarquer l'étrange et sublime spectade que donnaît an monde la nation française à cette époque. Nous avons vu comment, après les revers les plus grands, elle avait remporté tout à coup les plus foirieux avantages. Plusieurs écrivains ont comparé la situation de la France, su commencement de la troisième campagne, à celle de Rome après la bataille de Cannes, et ont trouvé les plus heureux rupprochements dans l'énergie des deux peuples au milieu de leurs désastres. Mais il nous semble que dans cette comparaison tout est à la gloire de la France. Rome, après ia bataille de Cannes, ev vit, il et vrait, dans un danger non moins immittent que la France, après la prèse des trois grands boulevards des est froulères da Nocl. La ville éternelle, menacée

ITALIE. - T. I.

d'une prochaine destruction, ne désespérait point de son salut. Almics par le subline anune de la patrie, ses habitants, au lieu de dédibérer, coururent aux armes, et jurièrent, sur l'autel de Romulus, de périr lous avant de permettre que l'ennemi abordat l'enceinte de leurs murailles. Ce mouvement généreux a été ediébré dignement par les écrivaius les plus éloquents. Mais Rome alors avait un gouvernement libre, un gouvernement en qui tons les citoyens mettalent leur plus intime confiance, un gouvernement aussi juste qu'il l'enti grand, et qui croyait de son devoir d'encourager, en l'honorant, lavaleur malheureuse. Le sénat de Rome sorit en corps de son palais pour aller au-devant de Varron, ramenant sous ses murs menaces les légions vaincues à Cannes, et le remercia solemellement, par un décret, de n'avoir pas désespéré du salut de la patrie.

Quels efforts hérolques n'enssent point faits les Français, de quel dévouement n'eussent-ils pas été capables, si lorsqu'environnés des mêmes dangers et soutenus par le même sentiment de liberté, ils eussent été secondés par un gouvernement semblable? Mais, agitée au dehors comme à l'Intérieur, la Convention nationale, qui avait fondé sa tyrannie sur les ruines du trône, étendait de toutes parts son sceptre de fer. C'est en couvrant de sang et de deuil leur patrie infortunée, qu'elle prétendait engager les Français à défendre leur territoire. C'est au nom de la mort qu'elle ordonnait la victoire à ses généraux. C'est par les supplices ou la dégradation qu'elle punissait ou récompensait indistinctement les défaites et les triomphes. Custine périt pour n'avoir pu conserver Mayenec; Houchard fut mené au supplice après avoir vaincu les Anglais à Hondschoote: Jourdan fut destitué apres avoir délivré Maubeuge. Quelle autre marche auraient pu sulvre des hommes soudoyés par les ennemis de la France pour la dissolution de ce pays? Cependant telle est la force de l'honneur snr les Français, tel était alors l'amour de la patrie qui les enflammait, qu'à l'aspect des étrangers s'avançant sur leur territoire, ils oublièrent d'un commun accord les malhenrs causés par un gouvernement qu'ils détestalent, et s'armèrent tous sous une tyrannie qu'en temps de paix lis eussent cherché à renverser. Aux généraux suppliciés ou destitués succèdrent d'autres généraux, hravant aussi le même sort, et n'écoutant que cette voix généreuse qui leur disait que la patrie avait besoin de leurs bras et de leurs conseils. Nouveaux Déclus, ils se dévouberent pour le salut de tous, et ce n'est qu'en opérant des miracles qu'ils forcèrent enfin la Couvenion à les respecter. Ouvrous les annales de Rome, cherchous dans Tactle ou dans Tite-Live un héroisme aussi pur, aussi désintéressé; nous ne trouverions pas un pareil exemple dans leurs pages éloquentes.

Il faut le dire, l'excès même de la tyrannie contribna pulssamment au snecès des armes françaises. Sans l'horrible loi des suspects, ce chef-d'œuvre de cruauté, le décret conventionnel qui ordonnait la levée de tous les jennes gens depuis dix-huit ans jusqu'à vingt-cinq, ce décret qui fournit à la France un si grand nombre de braves défenseurs, n'aurait peut-être famais recu son exécution. Mais, menacés de périr obscurément par le glaive de la tyrannle pour des crimes imaginaires, les jeunes Français saisirent avec transport le moyen de salut qui leur était offert, et s'enrôlèrent tous pour voler dans les combats chercher une mort glorieuse, et au moins utile à leur pays. Le despotisme est si soupconneux , que ces jeunes guerriers, armés pour le soutenir, furent trompés jusque dans leur dévouement. Pour les engager plus sûrement à se ranger sous les drapeaux républicains, on leur avait permis de se donner des chefs de leur choix. Les bataillons ainsi organisés, et qui portalent le nom de leur département, se rendaient gaiement de l'intérieur sur les frontières, aux erls de vive la république! vive la liberté! Mais à leur arrivée dans les camps, ils perdirent l'avantage qu'on leur avait promis, et leurs chess furent privés de leurs grades. Les bataillons de réquisition entrèrent presque tous dans des corps anciens, et servirent à remplir les vides causés par la guerre. Ainsi le gouvernement conventionnel ne savait tenir aucune de ses promesses : tourmenté par la peur, ce juste apanage des tyrans, il cralgnait que ces jeunes guerriers, animés du même esprit et de la même haine, ne tournassent un jour leurs armes contre bil.

Mais le plus grand appui qu'eût alors la tyrannie était dans un seul homme. La Convention s'était eile-même donné des maîtres, en créant ce qu'elle appelait son Comité de salut public; et cinq hommes, famenx dans nos annales du crime, Robespierre, Billand-Varennes, Coliot-Dherbois, Saint-Just et Couthon. étaient parvenus à envahir tont le pouvoir dont eile avait investi ce Comité. Ces cinq hommes n'avaient d'art que pour les massacres et l'oppression. Les connaissances militaires et les vues politiques leur étaient étrangères. lis eurent du moins l'habileté de s'en apercevoir, et convaincus que la force militaire pouvait scule conserver leur autorité, en conservant les frontières de la France, ils cherchèrent autour d'enx un homme capable de donner à cette force une direction convenable. Leur choix tomba snr Carnot, membre de la Convention nationale, capitaine au corps du génie avant la révolution, et qui déjà avait prouvé, par des services rendus, qu'il était propre au rôle qu'on voulait lui faire jouer. Pendant que Robespierre et ses quatre coliègues organisaient la terreur dans l'intérieur, Carnot, maître de toute la partie militaire, dirigeait les armées, et, suivant l'expression de Bourdon de l'Oise, organisait la victoire sur les frontières. C'est à son génie vaste et entreprenant que la Couvention dut en effet les succès qui consolidèrent sa puissance, et qui auraient fait peut-être supporter son gouvernement temporaire, si elie eût pris soin de ne pas le rendre si odieux par ses mesures administratives dans l'intérienr.

Par les soins de Carnot, le service de la gœerre reprit son ancieme activité, et fut régl aver ordre. Une discipline sévire fut introduite dans les camps, et devint un devoir pour les généraux comme pour les soldats. Le luxe et la mollesse furent bannis; la pauvreté, partage de tous, impossit aux commandants des armées la nécessité de se distinguer par leur bravoner et leurs exploits, quand naguer fis le faissient par leur fiste. A voir les troupes françaisses dans leurs bivonacs, on ett dit des guerries lacécémonienes se raillant du luxe aistatque des soldats du roi de Perse : car, afin de rendre tes marches et les évolutions plus faciles, et pour diminuer encere les dépenses, on avait aboil l'usage des tentes pour les

campements. Les soidats français n'avaient besoin que de fer pour vaincre, et i'on a vu avec quel courage et quelle Intrépidité ils avaient bravé toute la rigueur de la saison, à la reprise des lignes de Weissembourg. Des guerriers qui savaient ainsi supporter toutes les privations devaient être sûrs de la victoire.

Une révolution subite se forma ainsi dans l'art militaire. La tactique allemande employait les soldats comme des machines ; la nouvelle tactique consista surtont à les employer comme des hommes. Les généraux s'appliquèrent principalement à inspirer à leurs troupes les vertus du citoven, et leurs efforts furent couronnés d'un prompt succès. On a vu comment les soldats s'intéressaient personnellement à la victoire, et semblaient tous combattre individuellement pour la France. Le même sentiment. l'amour de la patrie, et celui non molns énergique de la liberté , les enflammait tous d'une égale ardeur. L'union des Français, rangés en hale sur la frontière, faisait leur force et formait un rempart plus redoutable que des forteresses.,

L'impulsion désormais était donnée à la valeur française : les armées, à la fin de 1793, avaient toutes oublié leurs défaites, et n'avaient plus à raconter que des triomphes. Du midi au nord, de l'est à l'ouest; la victoire s'était rangée sous leurs drapeaux. La reprise de Toulon et des lignes de Weissembourg avaient redoublé l'enthousiasme des défenseurs de la France; ieur impatience était à son comble, et tous brûlaient de voir commencer nne nouvelle campagne. Quels avantages plus écla-, tants encore que les précédents ne devait-on pas attendre d'un empressement aussi unanime l L'année 1794 va assurer à la France cette supériorité militaire qu'elle conservera pendant vingt années. Des généraux, la gloire éternelle de la patrie, vont agrandir ses limites. Jourdan , Pichegru , Moreau , Kieber , Macdonaid, Lefebvre, Marceau, Championnet, Dugommier, Moncey, etc., vont, par leurs exploits, Inserire leurs noms au temple de Mémoire. Les alliés, défaits, repoussés sur tous les points, vont abandonner en toute hâte je territoire qu'ils avaient envahi. La guerre va être reportée sur leur pays : la Belgique et la Hollande, toute la rive gauche du Rhin, seront conquises par les armées de Jourdan et de Pichegru. De toutes parts enfin

les acciamations de la victoire se feront entendre, et la France n'aura plus d'ennemis à craindre que ceux qu'elle nourrissait dans son intérieur.

Prise d'Oneglia. - Maîtres du pied des Alpes depuis je lac de Genève jusqu'à la Méditerranée, les Français menacaient d'envahir incessamment le Piémont. Les événements de la guerre civile à Lyon et dans le midi de la France avaient arrêté les projets d'une invasion ultérieure dans les États du roi de Sardalgne, et réduit les troupes réparties en Savole et dans le comté de Nice à l'état de défensive, par les détachements qu'elles avaient été obligées de fournir pour l'intérieur. La réduction de Lyon, la prise de Toulon, venalent de rendre aux armées des Alpes et d'Italie les forces qui en avaient été tirées pour ces deux opérations, et déjà ces armées auraient repris l'offensive, si le roi de Sardaigne n'eût appelé à son seconrs un corps autrichien, gul vint, comme nous l'avons déjà rapporté, renforcer i'armée sarde avant même que le gonvernement conventionnel n'eût pensé sérieusement à faire rentrer Toulon sous sa domination. On a vu que les premières tentatives de l'armée austro-sarde pour une diversion utile à la cause des alliés et des rovalistes du Midi avaient échoué en Savoie et dans le comté de Nice. L'hiver avait forcé ces troupes de prendre leurs quartiers en Piémont.

Telle était, au mois d'avril 1794, la position de l'armée austrosarde : sa droite se prolongeait sur les hauteurs en avant et au delà du petit Saint-Bernard, sa gauche sur le Tanaro, et le centre à Saint-Dalmazzo, en avant de Coni.

Du reste, la cour de Turin s'occupait avec activité des mesures nécessaires pour commencer la campagne avec succès. 15,000 jeunes gens avalent été appelés aux armes; solxante batallions de milices s'organisaient dans les provinces, et vingt escadrons devaient augmenter la cavalerie sarde, déjà nombreuse. Une escadre anglaise croisait dans les mers de Toscane et de Gènes.

L'armée française dans le comté de Nice, renforcée par une graude partie des troupes employées au siége de Toulon, avait déjà pris, des l'année précédente, le nom d'Armée d'Italie, et le général Dumerblon la commandait en chef.

Depuis longtemps le Comité de salut public méditait la conquête d'Oneglia, seule place qui restat au roi de Sardaigne pour commandiquer avec l'île de ce nom et les Anglais, ses protecteurs. Oneglia était en outre l'asile de tous les consaires et petits bâtiments de guerre des allies, qui latereplateit de ce point la communication entre Marseille et Génes. Le général Dumerbion reçut l'ordre d'entreprendre cette expédition, que commanda le giérair Masséan.

Pour parvenir par terre jusque sous les mars d'Oneglia, Il était indispensable de traverser quelques lieues du territoire génois, au milien duquel ce port est enclavé. Les commissaires conventionnels auprès de l'armée d'Italle firent la demande du passage sur les terres de Gênes au gouvernement de cette république : mais ils essuvèrent un refus des Génois, qui ne voulaient pas s'attirer l'inimitié des autres puissances belligérantes. Cette difficulté, qui aurait arrêté tout autre gouvernement, et qui serait devenue au moins l'objet d'une longue négociation, fut tranchée par les commissaires conventionnels. Le refus des Génois fut considéré comme un vienx préjugé qui n'é tait plus en harmonie avec les idées révolutionnaires. Les commissaires de la Convention promirent, dans une proelamation qu'ils adressèrent au peuple génois, que les Français ne commettralent envers lul aucune hostilité, et respecteraient de la manière la plus absolue sa neutralité. « La présence des soldats republicains, disaient les commissaires, ne doit point inquiéter les Génols. Les Français, en guerre avec les tyrans, gul ont follement concu l'idée de les asservir, sont les amis de peuple. Les Génois tronveront dans chaque défenseur de la liberté un frère, un ami ardent et sincère, comme chaque Français trouvera en eux des hôtes bienveillants et humains, »

Le général Dumerhion, pour donner le change aux Austro-Sardes, fit emporter le champ de Fougasse, et fit forcer tous les postes aux environs de Breglio, tandis qui ner forte division, traversant le territoire génois, parut, le 7 avril, devant la ville d'Oneglia. Les Plémontals, instruits de la marche des Français, avalent occupé et fortifié le poste de Sainte-Agathe,

point très-important pour défendre les approches de la ville. Sainte-Agathe est une hauteur escarpée et de l'accès le plus difficile. Les Français trouvèrent le moyen de conduire de l'artillerie à travers les rochers et les précipices les plus effrayants, et d'établir des batteries pour foudroyer les retranchements élevés par les Piémontais. Le poste de Sainte-Agathe fut forcé après une assez courte résistance, et les troupes qui l'occupaient prirent la fuite. Les Français entrerent dans Oneglia, qu'ils trouvèrent abandonnée par la plus grande partie de ses habitants. Épouvantés par la terreur que leur inspirait le nom francais, les citoyens d'Oneglia crovaient voir des cannibales dans les soldats républicains ; mais la conduite que ces derniers tinrent dans la ville après leur entrée, dissipa bientôt l'injuste prévention des habitants; et quelques jours suffirent po r faire revenir dans leurs fovers la presque totalité de ceux qui les avaient abandonnés sur des craintes aussi exagérées.

La nouvelle de ce beau fait d'armes arriva à Paris, en même temps que le récit du combat de Belver, dans lequel le général Dagobert arracha aux Espagnols une position formidable où l'ennemi avait ajouté aux difficultés du terrain des retranchements hérissés d'artillerie. Ce succès sulvi de la prise d'Urgel dont il se rendit maltre, pendant la nuit, fut le dernier qu'obtint le général Dagobert, L'expédition qu'il venait de faire avait redoublé sa fièvre, et Il regagna Puycerda dans un tel état de faiblesse, qu'il ne quitta plus le lit, où il se mit en arrivant. Il mourut dans cette ville le 21 avril, à l'age de soixante-quinze ans. Le général Dagobert était entré fort jeune au service; il avait fait la guerre de Sept ans. Il ne laissa pour héritage que les exemples de sa valeur et du désintéressement ie plus rare. Sa pauvreté était telle, que les officiers se cotisèrent pour payer les frais de ses funérailles. La Convention décréta que son nom scrait inscrit sur une colonne dans le Panthéon.

Prises d'Ormea, Garessio, etc. — L'occupation d'Oueglla par les Français ne fut que le prélude de nouveaux succès en Plémont. Le général Masséan s'était porté sur Loano, et s'en citait emparé. Il marcha ensuite sur l'onte-di-Nave, sur le Tanaro.

Ce point important était défendu par 2,500 Autrichiens, aux

ondres du geiorial Mercy-Argenteau, et par des retranchements garnls d'artillerie. Il fallait, pour y parvenir, traverser un terrain difficile, mais qui ne pouvait arrêter l'impétuosité française. Les retranchements de Ponte-di-Nave furent emportès après quelque résisance, et les Autrichiens culturés sur Ornea et Garcesio. Ces deux villes ne tardèrent pas être occupées, et le général Masseina Ilt, à Ormea, 400 prisonniers. On trouva dans les deux places des magasins bien approvisionnés en vivres et en munitions, quarante barils de poudre, douze pièces de canon fondues sous le regne de Louis XIV, et trente mille fusils.

Prise da Mont-Valatian et du petit Saint-Bernard, .Les demirers operations des Français dans le Pièmon n'éxisent qu'un prélude à un plan d'attaque générale sur toute la ligne sarde, depuis le Faussigny jousqu'au comité de Nuc. Les Piémontais échalent fortifiés sur divers points, demanière à rendre difficile l'agression méditée. Au milleu des neiges éternelles, lis avaient élevé des redoutes fornidables, et les avaient hérisées de canons, transportés à grandes peines sur des points presque inaccessibles.

Le général Dumas, qui commandait alors l'armée des Alpes, ordonna au général de brigade Basdelaune, qui occupait la Tarentaise, de se porter sur le Mont-Valaisan, et de s'en emparer, ainsl que du petit Saint-Bernard. Basdelanne, après avoir marché pendant deux jours au milieu des neiges et des précipices les plus effravants, attagua, le 24 avril, par leur droite et par leur gauche, les trois fortes redoutes du Mont-Valaisan audessus du Seer. Après une défense très-opiniâtre, et malgré le feu d'une artillerie à iaquelle lls n'avaient à opposer que leur mousqueterie et leurs bajonnettes, les soldats français emportèrent ces retranchements et forcèrent les Piémontais à une retralte précipitée. La position du Mont-Valaisan est à peu près au même niveau de celle du petit Saint-Bernard qu'll'avoisine. Basdelaune fit diriger les canons dont il venait de s'emparer dans les redoutes du Valaisan sur celle de la chapelle du petit Saint-Bernard, Les Piémontais qui occupaient ce poste, ainsi foudroyés par leur propre artillerie, ne purent résister à ses effets meurtriers, et n'attendirent point que les troupes françaises, continuant leur marche victorieuse, vinssent les chasser de cette

dernière position. Le général Bosdelaune il Foursuivre les Piemontais à traves ies rochers, l'espece de trois lieures; le sang des blessés Indiqualt, sur la neige, in trace des fuyards, dont or armassa un grand nombre. Un hatilito du réginent de Boulounais, les cinquièmes batailions de l'Esère et de Rhônes-t-Loire, et denz batailions de novèlieis levées de la Cote-d'Or, es distinguierail, fans cette espellition, qui îlt autant d'honneur à leur courage qrà leur constance et à leur discipline. Le fruit de es succés fait la possession de deux des plus importantes positions des Alpes savoyardes. Vingt pièces de canon, plusieurs bouiers, treire pièces d'artilitre de montagne, deux cents fusilse deux cents prisonniers, parmi lesquels se trouva le commadant piémontais, restiernt al provoir des Praquès. La Convention, sur le rapport de son commissaire Gaston, promut ie général de brigade Bosdelaune au grande de divisionnaire.

Prise de Saorgio, Rocabigliera, Saint-Martin, etc. -L'armée d'Italie continuait, dans le comté de Nice, son mouvement offensif. Après la prise de Loano, d'Ormea et de Garessio, la division du général Masséna, qui formait la droite de l'armée, se rapprocha de la division du centre, aux ordres du général Macquart, afin d'aider cette dernière à s'emparer de Saorgio, point important situé dans les montagnes, sur la grande route de Nice à Turin, par le coi de Tende. Les Piémontais gardaient ce débouché avec beauconp de précaution, et avaient étabii plusieurs camps et retranchements pour en défendre les approches. Le général en chef Dumerbion, résolu à attaquer Saorgio, fit marcher le générai Macquart contre le camp de Raous, tandis que le général Masséna, tournant la position de Saorgio, attaquait le camp des Fourehes. Ces deux camps furent forcés après une vigoureuse résistance, et les Piémontais se retirèrent dans les retranchements de la Briga et de Col-Ardente, qu'ils furent obligés d'abandonner. Pendant ce temps, la division de gauche, aux ordres du générai Garnier, s'emparait des postes de Rocabigliera et de Saint-Martin, et cherchait à se mettre en communication avec la droite de l'armée des Alpes, par la valiée de Bareejonette. Ainsi les Piémontais furent battus sur tous les points avec une perte considérable. Soixante pièces de canon, une grande quantité de munitions de guerre, environ 2,000 prisonniers, furent le résultat de esa différentes affaires, qui furent assex meatrières pour les Français. Le général de brigade Bruslé et l'adjudant général Langiois furent tués, le premier en chargeant à la tête de sa brigade, et Langiois en sautant le premier dans une redoute. Le Gonvention, suy le rapport de ses commissaires à l'armée d'Italie, honora la mémoire de ces deux braves officiers.

Combatde la Briga. — L'armée d'Italie continonit avec succes on mouvement oftenuit. Après in piece de Songrio, les Pieriontais p'étaient retranchés sur les hauteurs qui dominent l'embranchement des chemins duvoi de Tende. Cette position pouvait empécher la communication du centre et de la droite des Français entre ess. Les généraux Masséns et Macquart, qui comanandalent exe deux divisions, requeratt l'orde d'attaquer les Pierionatais. Le premier attaqua les retranchements qui defendatent la Briga sur la route principale du coi de Tende. Le défaut d'artillerie, dans la colonne française, rendit ces efforts intuites. Le général Masséns, formant un détachement de grenaliers et chasseurs, essay de les renouveler; mais, convisioubientot de l'inutilité de cette attaque de front, il fât tourner la redoute, par les montagnes, à l'entrée de la nuit. Se manocure, apercue des Piémontais, les détermins à la retraite.

Pendant ee temps, le général Macquart attaquait les hauteurs en avant du village de Tende, et parvenait à s'en emparer. Les Piémontais, au nombre de plus de 8,000 combattants, furent ainsi obligés de se retirer jusqu'au ool de Tende, et s'y fortifièrent pour couvir cette entrée du Piémont.

Combate dans les Alpas, et prise du mont Cénic. — A près la prise du mont Valaisan et du petit Saint-Bernard, il restait encore à l'armée des Alpes à s'emparer du mont Cénis, pour compléter la libre et entière occupation de la Savoie, en enlevant aux l'étimontais tous les moyens de déboucher dans ce duché à leur violonté, et en les forçant à cantonner dans les plaines du plémont. Le poste important de la Tuile, au-dessus du mont Valaisan, fut attaqué le 27 avril, et pris sans beaucoup de résistance. Les troupes qui le défendaient se retirerent dans la ville d'Aoste, sur la Dora-Baltes en Plémont.

L'intention du Comité de salut public avait été que le gé-

néral Alexandre Dumas, commandant l'armée des Alpes, fit l'ouverture de la campagne par l'attaque du mont Cénis, le passage le plus fréquenté pour se rendre de France en Italie. Jusqu'alors la saison n'avait pas permis de commencer cette opération avec succès. Plusleurs tentatives trop précipitées avaient échoué, et le général Sarret avait perdu la vie dans une première entreprise pendant le mois de février; son corps s'était perdu dans les neiges. Le retour du printemps permit au général Dumas d'essaver cette expédition, que la fonte d'une grande partie des neiges rendait plus faclie. Il fit attaquer et replier tous les postes occupés par les Piemontais pour défendre l'approche du mont Cénis. Les retranchements élevés sur divers points de cette montagne furent assaillis et emportés avec la plus grande impétuosité. Pour faciliter cette expédition, le général Dumas fit réunir à Briançon un corps de 3,000 hommes, qui, après s'être emparé de Pras, du fort Mirabouc, se porta dans les vallées de Bardonèche et de Césane, prit Oulx, occupa Fenestrelle, et s'avanca presque sous le canon d'Exiles.

Tandis que le mont Cénis était enlevé au ceutre, une autre colonne de l'armée des Alpes, passant par le col d'Argentière, en vaut de Barredounette, s'emparait du poste des Barricades, envahissait la vallée de la Stura, et mettait presque ainsi l'armée de Alpes en communication avec l'armée d'Italie, dont l'extreme gauche était au-dessus du petit village d'Isola, vers Saint-Dalmathe-Salvatdeo.

Combat de, Caro. — La falbleses du nombre des troupes qui compossient les deux armées des Alpes et d'Italie empéchait les généraux qui les commandaient en chef de formet de grandes entreprises, et de poursaivre de ce obté la guerra avec cette activité qu'on remarquait en Espagne et sur les frontières du nord de la France. Depuis le combat du 8 mai, qui avait mis les Français en possession du col de Tendée, lis n'avaient guère fait que des marches et des manœuvres. Nos allons succinctement donner la suite des opérations depuis le combat de Briga, jusqu'à celui de Cairo, livré entre les Francaiset les Autrichiens.

Le 11 juin , l'adjudant général Almeyras battit 1,500 Piémontais dans la vallée d'Aoste. Le 17, le général Basdelanne les repossas en avant du peit Saint-Bernard. Du côté de la Méditerranée, la garnison de Loano, après avoir mis en fuite 4,000 Pirimontais, les chassa de la Piètra, au-dessus de Loano, le 3 juliett. Le général Lebrun s'empara, le 14, du village de Vernente, dans le comté de Tende, au-dessous de Saint-Dalmazzo, sur le seul chemin qui conduise de Tende na Coul, et prit, le lendemain, de vive force, le village de Roccavinoe, sur la rive gamche du Gesso, aussi sur le chemin de Tende à Coni, mais beancoup plus près de cette dernière ville.

A cette époque, le corps auxiliaire autrichien du général Wallis occupit une position entre Final et Acqui. Vers le 12 septembre, une partie de ses troupes s'avança sur le territorée d'Étens, et menaça de s'emparré de Savone. Les Français avaient donné, au mois d'avril de cette même année, l'exemple de a violation du territoire de étens, etats génois, et les Autrichiens avaient le même întérêt que leurs ennemis à ne pas respecter la neutralité de cette république.

Le général Dumerbion, calculant tontes les suites de cette invasion, ne voulut point donner nav alliés des Pfémontus le temps de s'étendre davantage, et surbout de s'emparre de la temps de s'étendre davantage, et surbout de s'emparre de la droite de l'armée d'Italie, et marcha pour attaquer les Autrichiens. Le général Coltoredo occupait Cararea et une partie de la vallée de la Bormida; le général Mercy-Argenteau était à Mondovi; une troisième division, placée en réserve ves Dego, devait appnyer les deux premières. L'armée française attaqua, et 19 septembre, tout le front de Autrichiens, en se bornant néamoins à inquêter la division Argenteau, pour agir plus fortement sur cette de Coltoredo.

La position de San-Giacomo, qui sépare la vallée de la Bormida du littoral de Finale et Savone, fut d'abord emportée, et bientot après les Antrichiens évacuèrent les villages de Bormida, Mairer, Pallère, Altrae et le plateau de Carcare, pour se returer vers le château de Cossaria, au-dessus de Millesimo. Poursuivis avec chaleur, les Autrichiens marchèrent, dans la nuit du 20 au 21, sur Dego, pour se résuir à la réserve, que commandait personnellement le geleerie Wallis.

Le général Dumerbion atteignit l'ennemi à Cairo, au moment où celui-ci se préparait à continuer sa retraite : il était deux heures de l'après-midi, et, maigré la fatigue de ses troupes, ie général français ne balança point à attaquer les Autrichiens dans la position qu'ils avaient prise pour couvrir leur retraite. En moins d'une heure et demie, ces derniers furent cuibntés sur tous les points, et forcés de se retirer en désordre, avec une perte de pius de 1,000 hommes en tues, biessés ou prisonniers. L'armée trouva dans Cairo des magasins de vivres et de fourrages. Le général Dumerbion, dans le rapport qu'il fit de cette affaire au Comité de saiut public, se loua beaucoup des taients et de la beile conduite du général de division Masséna, et des généraux de brigade Laharpe et Cervoni. Un soidat, nommé Brimont, quoique biessé de deux coups de feu à la cuisse et de deux coups de bajonnette , tua de sa main quatre Autrichiens qui cherchaient à le faire prisonnier. Ce brave fut nommé officier sur le champ de bataille, par les commissaires conventionnels Salicetti et Albitte, présents à cette affaire.

Le général Wallis prit position à Acqui, où les Français ne jugerent pas à propos de le suivre. Il est à présumer que la faiblesse de l'armée française ne permit pas à son général de tirer tout le parti possible de l'avantage qu'il venait de remporter.

Le combat de Cairo fut la dernière des opérations de l'armée d'Italie dans cette campagne. Il ne se passa plus rien, jusqu'à l'année sulvante, qui mérite d'être rapporté.

### ANNÉE 1795, -- AN III.

Owerture de la campagne aux armées des Alpese d'Italie, conbat du col de Monte. — Nos lecteurs out déjà pu remaquer que le gouvernement conventionnel, par suite des troubles citis survemes dans l'Est et le Mid de la France, n'atachait qu'une importance secondaire aux progrès des armées françaises vers ces parties de la frontière du la république, et se bornait à maintenir ses armées sur le territoire que le premier élan des troupes et la propagation des principes révolutionnaires avalent enquis. Si de pius grands efforts avaient été dirigée aux l'yréenquis. Si de pius grands efforts avaient été dirigée aux l'yrénées, il faut les attribuer à la crainte qu'avaient inspirée les uccès momentanés des Expagnols, et à la nécessité de garantir le soi français d'une invasion d'autant plus dangereuse, qu'elle pouvait réveiller l'énergie des partisans de la royauté dans des provinces oi ses deniers étatent nombreux, et n'attendaient peut-être qu'une occasion favorable pour se montrer et donner la main, aux émigrés qui servaient dans les armées d'Espagne.

Toutefols, ainsi qu'on a pu le voir dans le précédent paragraphe, les meures prises par le gouvernement français ne furent pas en proportion avec l'activité que mettait le gouvernement esgagnol à recruter ses armées et réparer leurs revers. Sans le zele infatigable des généraux, et sans l'intrépdité des solidats, qui souvent suppléa à leur petit nombre, il roit été bien d'ifficie au Comité de saitu public d'ammenr le roit d'Espagne à entrer en négociation avec la république, et de conclure avec ce monarque une paix aussi honorable ou q'avantaesse.

Dans les Alpes, les opérations de la dernière campagne avaient été bornées, depuis les frontières de la Savole jusqu'à la rivière de Gênes, à garder ou à enlever des gorges et des postes : ce genre de guerre, qui forme de bons soldats , n'exige pas l'emploi de forces considérables; aussi le gouvernement conventionnel se contentalt-ll d'entretenir ses armées des Alpes et d'Italie dans l'état strictement nécessaire pour garantir ce côté des frontières de l'irruption des troupes austro-sardes. Ce système défensif fut encore adopté pour la campagne de 1795. Mais sl les armées des Alpes et d'Italie, réunies alors sous le commandement d'un seul général en chef, n'Inspirent point en core cet étonnement dont on est saisi en lisant les exploits des armées oul combattaient au Nord avec tant de bonheur et de gloire, on ne pourra leur refuser les justes éloges auxquels elles ont droit, pour leur patience admirable, leur valeur froide qui se maintint sans l'enthouslasme des brillants succès, au milieu des privations de tout genre, et dans l'abandon, pour ainsi dire, où on les laissait. Elles seront une école austère ou continueront de se former, presque en silence, ces généraux que nous verrons briller plus tard avec tout l'éclat d'un météore inattendu; et ces soldats qui franchiront bientôt les Aipes avec la rapidité miraculeuse et le courage exercé des vieilles bandes d'Appibal

Le Comité de salut public n'était cependant pas sans quelque inquiétude sur la situation de ses armées en Savole et dans le comté de Nice. L'Autriche et la cour de Turin travaillaient activement, de concert avec les Anglais, à scconder les tentatives des mécontents dans l'intérieur. Les alliés espéraient que le défaut de renforts et le manque de fonds, qui compromettait tous les services, les mettralent incessamment dans le cas de pénétrer, par plusieurs points à la fois, dans les départements qui bordent les Alpes. Ils espéraient alors être accueillis par tons ceux qui avalent, en 1793, pris part aux mouvements insurrectionnels de Lyon et de la Provence, et qui déjà s'organisaient en bandes réactionnaires, sous la dénomination de compagnies de Jésus et du Soleil. Déjà l'empercur d'Allemagne avait dirigé, contre les deux armées affaiblies, des forces presque doubles, choisies dans les meilieures troupes des états heréditaires, auxqueis ailaient bientôt se joindre les nombreuses levées que faisaient dans leurs provinces ies rois de Sardalgne et de Napies; tandis que les Angiais entretenalent dans la Mediterranée une escadre considérable, pour contrarier les opérations de l'armée française dans la rivière de Gênes, et intercepter les convois qui pouvaient lui être expédiés par mer.

Dans l'impossibilité où le gouvernement conventionnel se truvrait de pouvoir augmente la force nunérique des armées des Alpse et d'Italie, il erut devolr leur donner au moins pius de consistance, en réunissant les deux armées sous le commandement du genéral Kellermann, qui avait déjà donne à la république des gages de su valeur, de son expérience et de son dévouement, et qui parut propre, dans ces circonatances difficiles, à contre-balancer la réputation dont jouissait le général autriche De Weit.

Kellermann se trouva investi de ce commandement important, dans un momento û il fallait, avec des moyens presque nuls, tromper l'attente des coalisés au dehors; déjouer les projets et les tentatives des ennemis de la république au dedans; faire avorter un plan dont la résusite ett peu-être entrainé la destruction de l'armée française, la marche du roi de Sardaigne sur Lyon, l'envahissement du comté de Nice, et, par suite, de la Provence, par l'armée austro-sarde.

Entourés de dangers aussi immleents, dans une position anssi critique, Kellermann, les généraux et les troupes sous ses ordres, dévelopérent, dans une défensive difficile, autant de fermeté, de patience et de courage, que les autres guerriers de la république en avaient montré ailleurs, dans une offensive dont les succès avaient été si l'rillants.

Au moment où le général en chef se rendit à son poste dans le conant d'avril, le général Moulins \*, qui commandait l'armée des Alpes, n'avait sons ses ordres que 16,000 hommes tout au plus, avec lesqueis il devait garder une ligne qui s'étendait depuis le mont Saint-Bernauf jusqu'au camp de Tournoux, dans un espace de plus de trente lieues. Il avait devant lui un copra d'environ 30,000 Pfémotaltes.

La fabliesse de cette armée, l'impossibilité où elle se trouunt d'attreprendre quelque opération qui più amener une diversion utile ponr l'armée d'Italie, enfin le danger que l'on anrait courrai, en la faisant agir offensivement sur un point, elle eit éprouvé un échec qui pouvait livere un passage à l'emmeni, toutes ess considérations décidèrent le général Keilermann àsrenfermer, pour cette purité, dans la défensive la plus absolue, jusqu'an moment où des circonstances plus opportunes lui per mettraient de reprendre l'offensive.

Après avoir donné des ordres en conséquence au général Moulins, qui fat continué dans son commandement, Kellermann se rendit a Nice avec les représentants du peuple Réal et Dumas, et le général Berthier, chef de l'état-major des deux armées; mais en passant à Toulon, il se concerta avec le vice-amiral Martin pour les opérations respectives de terre et de mer pendant la campagne.

En arrivant, le général tronva toutes les administrations dans un état de délabrement fait pour donner les plus grandes inquiétudes, d'autant plus que la campagne allait s'ouvrir et

C'est le même qui depuis fut membre du Directoire exécutif, vers l'époque du 18 bramaire an vin. Il était frère du g'néral Moulins, dont nous avons rapporté la mort dans la Vendée (Voyez tome 1, page 412).
ITALE.— F. I.

que l'ememi, deux fois plus nombreux, trè-ben pourvu et pett à attaquer, menaçait surtout la division de derlot, sur laquelle il dirigealt ses principales forces. Il n'y avait donc pas un instant à perdre; et, tandis que le représentant Beffroy se renduit à Gênes, à tavrers bien des perils, pour tabler d'y rassembler des fonds, dont on avait le plus pressant besoin, kéllemann alla visite la têté de l'armèe, et se concerte avec les généraux qui la commandaient, sur les moyens les plus propres à la faire sortif ce et état précaire et d'inertie.

Voici les positions hasardes qu'elle occupait, et dont Kellernann s'empressa de rendre compte an Comité de salut public, pour l'empager à la renforcer. La division de droite, commandée par les généraux Masseina et Serrurler, était forte de 19,000 hommes, elle s'appuyait, par sa droite, à Vado, et occupait les hauteurs en avant, en s'étendant par celles de San-Biccomo. Corbus, Phatistones, Medigon, Bardiniche, San-Bernado et le piateau de la Planatet, sur leque l'ételeman ordonn ac construction d'une redonte; elle descendait ensuite sur Garessio, en dédans de la ligne, sur le Tanaro, vers intrapa, en avant d'Ormea, et remontait sur les cois de Linferno et de Terme, Visoens et Carlino.

La division du centre, aux ordres du général Macquart, était forte d'environ 7,000 hommes; sa droite s'appuyait au mont Saint-Bernard, et tenait les cols de Tanarello et de Toxe; son centre occupait le col de Mende, et sa gauche celui de Sabion.

La division de guache, forte de 4,000 hommes, couvrait les cols de Ranss et de Fluestra, passant par San-Martino de Lantosen, près des sources de la Vesubia; San-Dalmatto, Tibiano, San-Salvador, Isola, sur la rivière de Tinea, et San-Stephano, extrémité de la guache de toute l'armée. Cette division était comanadée par le général Garnier.

L'armée des Alpes était ainsi disposée au moment de l'ouverture de la campagne : la division de drolte, commandée par le général Vaubols, était placée au camp de Tournoux, et occupuit par sa droite la vallée de Pours, y étendant jusqu'à San-Dalmatio, où elle se liait avec l'armée d'italie, et assurait la communication des deux armées. La vallée de l'Arche était occupée par les principales forces du camp de Tournoux, qui luimême se trouvair dans un état de défeuse très-respectable. Il etit garal de ving pièces de canon, et protégé par les hauteurs qui l'entonrient, et que le général Moulins avait fait occuper, ainsi que le bois de Sylve, dejà fortifié, en 1792, par le général Kellermann, après avoir reconnu, avec le général du génie Lapeyrouse, que de l'occupation de cette position dépendait en grande partiels aéreté du camp de Tournoux. Cette division de droite de l'armée des Alpes s'étendait, par son extrême gauche, issurà Ouervas inclusivement.

La division du centre, qui se liait à celle de droite par les cols de Roux et de Servière, occupalt le mont Genèvre, et s'évendait, par sa gauche, sur les cols de la Roue et de Fréjus, vers le mont Cents, où commençait la division de gauche, qui tennit le mont Cenis, la valiée de Tignes, le Saint-Bernard et l'Allée-Blanche, où se terminait l'extrémité de gauche des deux ammérs.

Alms d'après ces détails, l'armée d'Italie, en forces disponulles y comprise ce qu'il y avait sur la rivère de Gênes ponr la séreté des magasins, et dans les points intermédiaires, coutre les Barbets, pour assurer les communications, pouvait compter à peu pres 31,000 hommes, et celle des Alpse 15,000, ainsi que nous l'avons déjà dit; tandis que l'armée réunie de l'empereur et des rois de Naples et de Sardaigne se montait à 151,000 hommes, dont 45,000 Autrichleus, 6,000 Napolitains et 100,000 Piémontais, y compris les Barbets et les bataillons de millee, dont la plupart tenaient garmison! Le feld-marchal Dewins commandait en chef cette masse énorme de forces ennemies.

La plus grande partie de l'armée autrichienne, jointe aux Napolithus, occupit en face de la droite des Paraçais su camp établi en avant de Cairo, où se trouvait le quartier général du fedè-maréchal Dewins. Les Piémontais, anx ordrez général Colli, campés en avant de Ceva, s'étendaisent jusqu'aux environs de Coul, où se trouvait placée toute leux cavalerei. La vallée de la Sture faith ecupée par un corps de 8,000 hommes; le due d'Aoste en commandait un autre de 13,000 dans les vaillées de Suscet d'Ouk; le due de Montferrat, un autre de 9,000 dans la vaillée d'Aoste. L'ennemi avait placé

une forte réserve au bourg de San-Dalmatio, près de Coni, et un corps de 8,000 hommes sur les hauteurs, vis-à-vis du col de Tende

Des partisans terribles par la guerre crueile qu'ils faisaient aux Français, les Barbets, étalent disséminés au milieu des postes occupés par les deux armées d'Italie et des Alpes, principalement dans les divisions du centre et de la gauche de l'armée d'Italie : c'étaient, ponr la plupart, des habitants des campagnes occupées par ces deux divisions, et que l'on avait conquises sur le rol de Sardaigne. Ces hommes, répandus au milieu des troupes françaises, et que l'histoire de tous les temps représente comme des assassins et des voieurs de profession, faisaient, en détail, à l'armée plus de mal que les troupes régulières. Les militaires et les employés qui voyagealent isolément, les détachements trop faibles, les convois qui n'étaient pas suffisamment escortés, lenr échappaient rarement. Pour se garantir de cet ennemi, pour ainsi dire domestique, il fallait réserver sur les derrières une force beauconp trop considérable, destinée à servir d'escorte, et qui eût été bien plus nécessaire aux avant-postes.

Cependant, tandis que le général en chef Keliermann était occupé à organiser les différents services de l'armée d'Italle, la campagne avait été ouverte, et le général Moulins, d'après les ordres que le premier lui avait transmis, avait tenté, le 17 avril , avec dix-huit compagnies , divisées en trois colonnes, l'attaque du col de Monte ou de Grisanche. Ce poste, dans le cas de l'offensive, ouvrait un débouché important dans la valiée d'Aoste, par la vallée de Grisanche; et dans la défensive, son occupation, qui couvrait le bonrg de Saint-Maurice, et protégeait la communication avec le mont Cenis, était indispensable à la sureté de ce point; mais la peige, qui tomba alors avec abondance, opposa aux tronpes iles difficultés qui rendirent infructueuse cette première tentative. Les dix-huit compagnies employées à cette attaque furent forcées par l'ennemi à une retraite, qu'elles opérèrent sans être poursuivies et dans le meilleur ordre possible.

La saison ayant rendu les communications plus favorables, le général Moulins reprit son projet d'attaque, et ordonna au général de hrigade Voiliot, commandant de la Tarentaise, de faire ses dispositions en coasiquence. L'adjandant général Almeyras fut partienlièrement chargé de l'expédition. Le 12 mai, 2,200 hommes partirent de leurs canonnements de Mousin, Mitori, les Massres et Sainte-Foy, et furerat d'visée en trois colonnes: la colonne de ganche, forte de 800 hommes, devait suivre la route de ord de la Salière, descendre à la Chapelle, y laisser un détachement de 200 hommes en observation, afin d'empécher l'ennem d'avancer au village de Fournet; le corps principal devait pénétrer par le col, et seconder les autres attaques; mais il fut arrêté dans sa marche par une tourmente fairease, et obligé de rétrograder. Le chef de battillion commandant la colonne, un capitaine et plusieurs soldats périrent dans les neiges.

La colonne de droite, forte de 400 hommes, devait tornner les sommites, auxquelles s'appuyait la ganche des retranchements du col de Monte, et técher de pésetrer, à travers des glaciers, sur un baracon de l'emenin. Cette colonne ne put pénétres sur le financ des retranchements; mais elle traversa les crêtes des montagnes, et arriva à sa destination dans le moment où la colonne du centre emportait les deruières redoutes.

Cotte colonne, forte de 1,000 hommes, devuit faire les principaux efforts; elle fut favorisée, dans sa marche, par un vent impétueux du nord-ouest, portant dans les yeux des ennemis la neige, qui, tombant à gons Gooson, les avvueiglait et les tenait dans une entière sécurité. Après avoit traversé dans le plus grand silence les premiers retranchements, qui l'étaient pas occupés, les Français arrivent à demi-portée de pistolet d'une rédoute, sans répendre au fen de l'ennemi. En moisse d'une duni-leure, tous les retranchements sont enlevés à la baiomette; 210 Piémontais, parmi lesqueis plusienrs officiers, et le commandant du poste, le comte Viallard, sont faits prisonniers : les Français s'emparent des magasins et de tont l'artilière. Le reste des troupes ennemies s'échappa, ainsi que celles qui étaient cantonnées au baracon de la Croix, où elles mierat le éeu es retriant.

Les Français, pendant cette attaque, avaient montré une patience et nne constance incroyables. Ils marchèrent pendant

dix heures au milieu des neiges, en luttant contre une toumente épouvamble. Le froid était lellement excessif, que l'eau-de-rie et le vin qui leur avaient été distribués étaient gelés dans leurs bidons. Le général Kellermann, dans son rapport sur cette affaire, et de avec éloge l'adjudant général Almeyras<sup>2</sup>, chargé de l'expédition, pour la manière habile et courageuse dont li 5m était exquitité.

Plusicurs des Français employés à cette attarque s'y distilquiernt particulièrement par des actés de valuer et d'unantific. Le capitaine Brune, voyant un officire nanemi qui avuit en fépaule cassée, en danger de se noyer, se jette à la rivière, le charge sur ses épaules, et le porte dans une maison voisire. Presque en méme temps, l'adjoint aux adjodants généraux, Staod, catend les cris d'un volonitaire français blesse, qui se trouvait près de tomber entre les mains des Piémontais; le généreux guerrier se jette aussi à la nage, traverse la rivière, emporte le soldat blessé, et revient, sous le feu le plus violent, déposer son intéressant fardeus sur l'autre rivc. De parellis traits sont communs et fréquents dans nos annales militaires : nous l'avons déjà dit, et nous ne craignons pas de le réjécte, c'est surtout chez les Français que l'humanité est la compague inséparable du vériable courage.

Comme la possession du col de Monte pouvait faciliter sux Français les mopers d'attaquer les retranchements du prince Thomas, et leur ouvrir l'accès de la vallée d'Aoste, l'ennemi, pour faire une diversion et engager les Français à abandonner leur conquête, leuh, dans la nuit suivante, une attaque sur le mont Saint-Bernard. Clinq hatalileas commandés par le connel piémontais Veredil furent employes à ette expédition; mais reposses en premier cloc par les Français, qui se tenuient sur leurs gardes, Vercellif ut tollégié d'opére sa retraite après avoir éprouvé une perte considérable en hommes tués ou faits présonniers.

La prise dn col de Monte fut d'autant plus importante pour l'armée des Alpes, dont les forces étaient si peu nombreuses, qu'elle procura l'avantage incaiculable de tenir en échec, pen-

<sup>1</sup> Depuis lieutenant général.

dant la campagne, avec 350 hommes, 3,000 Piémontais, que l'ennemf sto bligé d'opposer aux Français pour les empécher de se trouver, par une simple marche, au centre de la vallée d'Aoste et derrive les retranchements du prince Thomas. Pendant tont le reste de la campagne, l'ennemi témoigna l'intention de reprendre ce poste. Plusieurs fois li renouvela ses tentatives, mais la vaieur des Français chargés de garder ce point important les rendit chaque fois infrarteueues.

Combat du coil d'Argentera et de la valide d'Ouiz. — Le général Kellermann était arrivé à l'armée des Alpes, et avait employé ses premiers moments à faire, une exacte reconasissance de toutes les positions occupies par ses troupes. Ne voulant point que l'armée des Alpes eatrât en quartiers d'hivrer avant que celle d'Italie et at chevé is campages, il s'empressa de contribuer, par tous ses moyens, aux succès des opérations de cette d'emirier, et, pour cet effet, il nordonna a tous ses détachements de harceler continuellement l'ennemi, et de le tenir en haleites sur tous les points que la neige et les gâness n'avaient pas rendus absolument impaticables. Cette utité diversion devait tauï occupés les Primontais, et les empéher de porter eux-mêmes des secours aux corps ennemis que le géméral Sobérer avait en tête.

En conséquence de ces dispositions, le général Vaubois reçout l'Ordre de potret un fort détachement sur les Clapières, par le col de Mer, dans la vallée de Maurienne, pour ealever un camp ennemi qui y était posté. Ce mouvement est lieu vers le milieu d'octobre. A la vue des colonnes françaises, les Piémontais abandonnèment leur camp, et ne songèrent pas même à engager de fusilisée. Quatre-vinigé d'entre eux allaient cependant être faits prisonniers lorsqu'ils se précipitèrent par un col escarpé, où l'ou juga qu'il était impossible de les suivre.

Il se passa, vez le même temps, un trait qui honore l'hamanité autaut que le courage des Français. Noss le rupportons, pour prouver aux nombreux détracteurs des soidais de cette époque que les Français, dans les armes, étaient loin de se l'iller à cet espit de pillage et de brigandage qu'on leur a reproché avec tant d'amertume. Un détachement avait été envoyé, par le général Vaubois, a Fours, pour en remplacer un

autre, parti depuis deux jours. A leur arrivée, les républicains tournèrent le village. li était occupé par une troupe de Barbets, dont la plupart s'étaient répandus dans les pâturages pour en enlever les bestiaux et piller les malheureux paysans qui les gardalent. Les Français réussirent facilement à chasser les Barbets de Fours. Fatigués d'une marche longue et pénible, ils avaien: le plus grand besoin de repos; eependant, avant appris que les Barbets dévastaient la eampagne d'alentour, ils oublient aussitôt leurs fatigues, volent sur les traces de ces pillards, et les atteignent au bout d'une heure et demie de course. Les Barbets voulurent résister; mais, bientôt effrayés de la valeur régulière des Français, ils s'enfuirent, abondonnant, pour échapper plus vite, tous les bestiaux dont ils s'étalent emparés. Le détachement prit soin de les rassembler, les ramena à Fours pendant la nuit, et, le lendemain, le commandant fit annoncer aux paysans que chacun d'entre eux n'avait qu'à se rendre au camp pour reconnaître et emmener ce qui lui appartenaît. Ces bonnes gens, en recevant des mains des Français les obiets qui faisaient leur unique richesse et leurs movens de subsistapee, répandaient des larmes de reconnaissance, et s'étonnaient de trouver plus d'humanité chez des hommes qu'on s'efforçait de leur représenter comme des ennemis que parmi des compatriotes.

Cependant les mouvements ordonnés par le général Kellermann s'exécutient aux per promptitude et activité. Le 21 octobre, le général Vaubois, commandant la droite de l'armée des Alpes, sans être întimide par l'extrême rigueur du temps et l'abondance de anciegs qui obstruient tous les cois des montagnes, disposs une attaque contre les postes avancés de l'enemd ans la vallée de la Stura et dans celle de la Maira. Trois détachements partirent du camp de Maismort et de celui de l'Arche, tandis que trois autres, d'égale force, se dirigèerent par les cois de Jantrons, de Monge, et par Lironay, pour forcer les postes de Sarrela, du pout de Maira et des Selettes.

A la vue de ces forces s'avançant contre eux, les Piémontais prirent la fuite; mais les cols s'étant trouvés impraticables, et une forte tourmente étant survenue, les Français ne purent blicains

arbets, r en en-

es gar-

avajen.

oris que ablient

rds, et

s Bar-

valeur

pou!

nares.

Fours

oncer

re au

Ces

ojets

sis-

ton-

ef-

des

·r-

65

et

3-

les poursuivre. En même temps trois autres colonnes avaient été dirigées sur la vallée de la Stura, avec ordre d'attaquer les postes ennemis, et de faire une reconnaissance dans cette même vallée, afin de s'assurer si elle avait des ressources en fourrages. Les postes plémontals d'Argentera, quolque fortement retranchés et gardés par les régiments suisses de Meyerhoff et de Millius, furent forcés et emportés à la baionnette, L'ennemi, rallié au village d'Argentera, essaya de s'y soutenir en opposant aux efforts des Français une résistance opiniâtre : il fut obligé d'évacuer sa position; et, si les détachements de droite et de gauche n'avaient pas été retardés par les neiges et les glaces, tout ce qui était à Argentera aurait été fait prisonnler. Poursuivis la baionnette aux reins jusqu'à Bersezia, les Plémontais y furent de nouveau forcés, ainsi qu'à Demonte, à quatre lieues plus loin, et bientôt après aux Barricades. L'ardeur des troupes les eût même emportées jusqu'à Vinadio; mais, instruit que l'ennemi venait d'en garnir les retranchements avec les régiments suisses de Strenq et de Meyerhoff, et dans l'impossibilité de les emporter avec 800 hommes, le général Vaubols ordonna la retraite des troupes, qui avaient d'ailleurs parfaitement rempli l'obiet de leur reconnaissance et qui, se trouvant éloignées de six lleues de leurs postes, pouvaient être compromises.

Pour complèter la diversionen faveur de l'offensive de l'armée d'italle, le général Kellermann avalt également ordonné au général de brigade Valette, commandant le centre de l'armée des Alpes, de finieune attaque générale sur tous les avant-postes de l'ennemt placés en face de ses positions. Suivant ces ordres, tols colonans firerent mises en mouvement, dans la muit du 13 au 14 octobre. La première, partie de la Chaux, se diriges sur les villages de Bousson et de Champsac, que les postes de l'ennemé évacetrent pour premâre une position sur la montagne, près de Suse. Ún autre poste, pilecé sur le Marquisart, fut tourné, et on brâls tout ce qu'in fut rouvair aparteant à l'ennemi : une forte redoute, placée dans la gorge de Champsac, fut aussi tournée, et on brâls tout ce qu'in trouvair aparteant à l'ennemi : une forte redoute, placée dans la gorge de Champsac, fut aussi tournées par la colonne que commandait le général Sandoz, et tous les hommes qu'il la défendaient furent tués ou faits présonniers.

Digitized County

Pendant ces différentes expéditions, l'enneml avait rassemblé ses forces à Sestrières; mais il n'avait pu s'opposer à la retraite de la colonne du général Sandoz, qui rentra dans son camp après avoir exécuté ponetuellement les ordres du général Valette. Une seconde colonne, commandée par ce dernier général, se porta à Cezanne, que l'ennemi s'empressa d'évacuer à son approche. Valette poussa alors jusqu'à Feuille et à Donart, d'où il envoya un fort détachement sur le chemin d'Oulx. Deux postes ennemis qui se trouvaient sur sa route furent enlevés et occupés. Les Piémontais, s'étant réunis en nombre supérieur, essavèrent de tourner la colonne du centre : mais toutes les hauteurs étaient occupées par la marche combinée des troupes sur la droite et sur la gauche : les Piémontais furent obligés, par cette occupation, de se tenir à une très-grande distance et hors de la portée du fusil. La troisième colonne, partie de Plampinet, se porta sur Pierre-Menoud, où elle eut à vaincre les plus grandes difficultés, à cause de l'énorme quantité de neige qu'elle trouva amoncelée sur son passage. Il faisait un frold si vif et si piquant que deux volontaires eurent les pieds gelés en marchant. Cependant l'ardeur des troupes semblalt s'accroître avec les obstacles : elles . arrivèrent à la chapelle Saint-Charles, qui domine le village d'Oulx, et en chassèrent la garnison ennemie qui y était cantonnée; mais, ne pouvant pénétrer plus avant à cause de la chute du jour, la troisième colonne rentra dans ses positions.

Les troupes françaises de la vallée de Queyras avaient voulu attaquer l'emme die leur côté; mais les neiges étaient à considérables et avaient tellement obstrué tous les passages qu'elles ne parent prénérer jusqu'aux avant-postes. Enfin, toujours dans le dessein de favoriser les opérations de l'armée d'Italie, le général Kellermann se rendit lui-même à Barcelonnette et à Briançon, pour y ordonner et diriger les différentes attaques projetées de ces points importants, les plus rapprochés de lique offensée qu'enfa Scheire; et, au moyen de l'ensemble et de la multiplicité des différentes attaques faites aur tout le front de l'armée des Aples, il resussi parfaitments de népektor les Pfémontais de dégarair aucun de leurs points de défense pour rénforcer les Autrichiers. Mais la nelge, dont le chute

augmentait progressivement, à mesure que la mauvaise saison avançait, empécha bientoit l'armée des Alpes de continuer ses opérations, et le froid devint si insupportable que Kellermann se vit forcé de faire prendre à ses troupes leurs cantonnements d'hiver. L'armée des Alpes petit alors les positions suivantes.

wait res-

gooser &

tra dans

nires de

· ce det-

moressa

jusqu'à

nest sur

isol str

s'étant

anne de

marche

es Pie-

à unt

troi-

-Me-

cause

r 500

10-

l'ar-

elles

lage

3D-

+ 18

da

st-

5

Le quartier général fut porté d'Embrun à Chambéry, Cinq bataillons d'Infanterie furent placés à l'Arche, Barcelonnette, au fort Queyras, à Mont-Dauphin et Guillestre ; quatre autres bataillons à Briançon et dans ses forts, dans la vallée de Neuvache et le village de Mout-Genèvre; sept bataillons furent employés dans la Maurienne, et occupèrent les cantonnements de Saint-Jean, Termignon, Saint-Michel, Bramant et Lans-lc-Bourg: Ils étaient chargés de fournir les postes nécessaires à la garde du Mont-Cénis : six bataillons occupèrent la Tarentaise, et furent cantonnés à Moustiers, Conflans, Beaufort, Aymo et Scez: ils fournirent les postes nécessaires à la garde des monts Valaisain et Saint-Bernard. L'impossibilité reconnue de conserver au col du Mont-des-Liquides des cantonnements pendant l'hiver et des difficultés de communications de la Tarentaise à ce poste forcèrent le général à abandonner une position si importante. Deux bataillous prirent leurs quartlers d'hiver à Chambéry, Annecy, Carouge et Bonneville; trois bataillons furent cantonnés à Grenoble, Valence et Montelimart; le reste des troupes, infanterie et cavalerie, fut distribué dans les départements de la Drôme, du Rhône, du Puy-de-Dôme et de la Loire, où leur présence parut nécessaire pour le maintien de la tranquilifté publique, incessamment menacée par les partis qui s'agitaient de toutes parts dans ces contrées 1.

Balaille de Loano. — Au moment où la rigueur de la saison forșati Farmé des Alpse de cesser son état d'activité, et d'entrer en quartiers d'hiver, l'armée d'Italie, qui se trouvait placée sous un ciel moins défavorable, livrait une grande hataille, et remportait une victore qui aliait signaler la fin de la campagne et ouvrir le chemin de cette terre classique dont celle fera la conquête dans les années qui vont suivre. Mais,

Une partie des détails qui précèdent sont extraits des Mémoires manuscrits du maréchal-duc de Valmy.

avant d'entrer dans le détail de la bataille de Loano', il est nécessaire de reprendre les choses d'un peu plus haut.

Kellermann, en allant à Nice attendre l'arrivée de son successeur, avait donné aux généraux de division commandant les différents sorps de l'armée, l'ordre de continuer à tenir en haiteine les ennemis, et de les harceler dans toutes les occasions; il voulait par là laisser aux troupes françaisse leur activité habituelle, et donner au général Scherer la facilité de sulvre se plans d'offensive coutre l'anenal, s'il voulait les adopter. D'après ces ordres, plusieurs mouvements curent lieu sur toute la ligne française, après les combat du Petit-Gibrial du Petit-Gibrial en ligne française, après les combat du Petit-Gibrial du Petit-Gibrial en ligne française à myste les combat du Petit-Gibrial en ligne française à myste se combat du Petit-Gibrial en ligne française à myste se combat de l'architecture de l'architectu

Ains J. e 2s septembre, le général de brigade Miolis, après avoir chassé de leur camp à Garsols les Piémoniste et les Autrichiens, l'avait brûlé et s'était emparé d'un magusin de poudre. Le 2 octobre, l'avant-garde des ennemis, s'étant placée sur un mamelon en face de Borghetto, avait commencé as' y retrancher, pour y étever des batteries de gros calibre : le général Massian, qui s'én était aperu, avait cordonné au général Victor de chasser l'ennemi de ses positions, et d'y détruire ses orificiations. En conséquence, dans la muit du 2 an 3, deux colonnes avaient entouré le manuelon, tandis que 200 grenadiers et 300 chasseurs empéchaisent l'ennemi d'y portre du securis. Arrivés au pied des retranchements, les Français étaient sautés dechans, y avaient tué out ce qui n'avait pu s'echapper à la fiveur de la nuit, et les avaient eassité dérient sautés dechans, y avaient tué out ce qui n'avait pu s'echapper à la fiveur de la nuit, et les avaient eassité dérient sautés dechans, y

C'est après ces deux affaires que les renforts amenés d'Espage par Schére commencèrent A opérer leur jonction avec l'armée d'Italie. Le général en chef se rendit bleutôt lul-même au quartier général, et cette fusion de deux armées, également braves, dans une seule inspira à l'une et à l'autre une telle confiance qu'on pouvait en attendre les plus grands succès. Parmiliaries également aux mêmes genera de fatigues et de périls, les soddats des. Alpse et des Pyrénées se lièrent par une espèce de confintentiré, qui, tout en laissant subsister entre eux le puissant mobile de l'émulation, devait les rendre plus forts en les tenant unis.

Cependant, à mesure que les Français paraissalent les menacer davantage, les Autrichiens se fortifiaient de plus en plus



Luganter or Francisco

Caracterior Français

Locas Isques de Marches

Infinites de Ennemac

Consilerre Ennemac

Lens Legues de Mary bos

Battern de timps Battern de Siege (Colores) à Campo di Pietri et à Loano : les maladies leur avaient, à la vérité, emporté beaucoup de monde à Vado; mais ils étaient encore infiniment supérieurs en nombre, en positions et en artillerie. Ils avaient des vivres et des approvisionnements de tout genre en abondance, tandis que les Français, privés de toute communication avec la ville de Gênes, manquaient également de pain, d'habillements et de munitions. L'armée ennemie, forte de 55,000 hommes, tenait une ligne de positions fortiflées et liées les unes aux autres par des retranchements : sa gauche, appuyée à la mer à Loano, occupait, avec de l'artilierie, Finale et Brescia; son centre était placé sur des positions fortement unies à Rocca-Barbena . Melogno et Settepani. Ces positions étalent liées, à la droite, par les troupes piémontaises qui occupalent les piaces de Ceva, Mondovi et Conl. L'armée sarde occupait en arrière les montagnes de San-Bernardo et de la Planète, et étendait sa droite jusqu'à Garessio sur le Tanaro, où se trouvaient placées des forces supérieures. Ces différentes positions, que nous avons déjà dit avoir été fortifiées avec soin, étaient défendues par cent pièces d'artilierie, depuis ie plus petit jusqu'au plus gros calibre. Un vailon étroit et profond de près de huit cents toises, escarpé sur presque tout son front, séparait les deux armées, excepté sur le point du village de Loano, occupé par l'ennemi, et en avant duquel il avait établi trols fortes et grandes redoutes sur trois mameions qui dominalent entièrement cette petite plaine, d'une lieue d'étendue en tous sens.

La ligne de défense de l'armée française, forte d'environ 23,060 hommes, s'étendail tiepuis le rocher de Borghetto, baigué par la Méditerranée, jusque sur la clime des montagnes parallèles aux monts de la Fianête et de San-Bernardo Deux divisions de l'anciènne armée d'Italie, réunies sous te commandement du général Masséna, formaient le centre et occupient les positions de Sucereillo, de Castel Vecchio, et s'étendient, par une chaine de montagnes, jusque sur les déflés de Garessio et du Tanaro. Une troisième division de la même armée, sous les ordres du général Serurier, formait la gauche, tandis que la deoîte, commandée par le genéral Augerrau, était composée de 13,000 hommes arrivés des Pyrivies. La seule comparaison du nombre et de la position des enemis suffit pour démontere rombien leur armée était supérieure à celle que commandait le général Schérer. Cependant, magire leur infériorité, les soldes français, sans pain, sans souliers et manquant de tout, demandalent à granda cris qu'on les conduistt à l'ennemi. Le général Schérer était d'autant plus flatté de les voir animés de cette ardeur belliqueuse qu'il avait, ainsi que nous l'avons déjà dit, adopté le projet du général Kellermann, de repender l'offensive, et il résolut de tout tenter pour rétablires communications avec Génes, la véritable et seule mère nourriérie de l'armée. Il se détermina donc à prendre promptement toutes les dispositions qui ponvaient préparer le succés de l'utataque prochaine qu'il médiats qu'il médiats.

Placé sur un théâtre difficile, qu'il n'avait pas encore eu le temps d'étudier, le général Schérer eut le bon esprit de se méfier de lui-même, et chercha à s'entourer des lumières de tous les généraux de l'ancienne armée d'Italie. Le général Masséna, qui, dans cette campagne, avait pris une grande connaissance du pays, et que ses camarades se plaisaient euxmêmes à proclamer le plus habile d'entre eux à cause de la grande expérience qu'il avait acquise dans la guerre de montagnes, réunit tous les suffrages, et obtint toute la confiance du général en chef. Schérer le chargea, en conséquence, de former lul-même le plan d'attaque. Masséna, avant de rien entreprendre, voulut qu'on fit une reconnaissance générale de toutes les positions de l'ennemi. En conséquence, le 17 novembre, un fort détachement de troupes françaises se porta sur Campo di Pietri. Le général Charlet, chargé de cette expédition, détruisit les retranchements de cette position, et prit à l'ennemi trois canons, quatre cents fusils et 500 hommes : c'est le seul obstacle qu'il rencontra sur tout le front de la ligue ennemie, qu'il parcourut avec autant de bonheur que d'habileté.

A son retour, le général Masséna s'occupa de rédiger son plan. Suivant ses premières vues, la droite des Austro-Sardes, composée en grande partie de troupes piémontaies, pouvait être facilement tournée. On devait entreprendre, à l'aide des nouvelles troupes que l'aile gauche et le centre des Français avaient recues, de prolonger successément, à revers, la ligne ennemie, de sa droite à sa gauehe, en la plaçant entre deux feux. On comptait, pour l'exécution de ce plan, sur l'ardeur et l'impétuosité des Français; mais des contrariétés de climat et de saison, des brouillards et des neiges abondantes empêchèrent qu'il pe fût effectué. Masséna proposa alors d'opérer sur le centre de l'ennemi le mouvement que l'on aurait dû diriger sur son aile droite; de s'emparer des positions qui le couvraient à Banco, à Rocca-Barbena et à Bardinetto; de les dépasser, et d'en prendre aussitôt en arrière de sa ligne. Masséna, qui proposait ee projet hardi, demanda et obtint d'en diriger l'exécution. Les troupes qui avaient recu ordre de renforcer la gauche redescendirent vers le centre; et, pour donner le change à l'ennemi et anx habitants, en motivant cette démarche, on fit courir le bruit que l'armée allait prendre ses cantonnements d'hlver. Par un hasard qui allait concourir au succès de l'entreprise, un petit bâtiment, étant parvenn à tromper les eroisières ennemies, apporta un approvisionnement de souliers, qui furent bientôt distribués aux soldats, et accueillis d'autant mieux, qu'étant décidés à attaquer, quoique sans chaussures, ils se préparaient à s'envelopper les pieds avec des lanières tirées de leurs sacs de peau. Cet événement, qui augmenta la gaieté des Francais, les anima aussi d'une nouvelle ardeur.

D'après le plan arrêté définitivement entre le général en chef et Masséna, on se décida à former trois attaques, une fausse et deux véritables : le corps de gauche, aux ordres du général Serrurler, devait masquer les camps de San-Bernardo et de la Planète, et, en présentant plusieurs têtes de colonnes d'attaque, menacer les troupes piémontaises, les tenir en échec, et les empêcher surtout de porter aucun secours au centre de l'ennemi, contre jequel, ainsi que nous venons de le dire, le général Masséna devait lui-même diriger la principale attaque. Schérer s'était réservé le commandement particulier de la droite de l'armée : il devait agir avec vigueur au commencement de l'aetlon, afin de donner le change à l'ennemi, et lui faire croire que cette attaque était la véritable. Masséna partit des environs de Castel-Vecchio à la tête de ses deux divisions, le 22 novembre, à la nuit tombante; il combina deux attaques, l'une sur la droite et l'autre sur la gauche du centre de l'enneni, commandé par le général autrichien Argenteau. Ces deux attaques extigacient non-seulement une grande audace et une valeur héroique de la part des troupes, mais encore une savante combination de la part du général qui les commandait. Il ne suffisatt pas de bettre un ennemi supérieur en nombre à peu près du double, dans une position escarpée, défendue par des retranchements, et garalle d'une artillieré formidable; mais il fallait enore exécuter ce qu'on avait an-noncé, c'est-d-l'ere couper la communication du corps' d'Argenteau avec celul qui était placé à Losno, et, après l'avoir battu, le gagner de vitesse sur les positions non moins importantes de Melgone et de Settepani, où il devait, en cas d'échec, naturellement se replier. Nous alions voir avec quelle audace et quelle précision le général Masséns aut exécuter ces

L'attaque commence à la pointe du Jour, et, à l'exemple des grands capitaines de l'antiquité, sur les traces desquels il s'était déjé élancé avec tant de gloire, le général Masséan barangus aux troupes : les praries qui sortent de cette bouche guerrière sont l'annonce de la victoire plutôt encore qu'une invitation à la remporter. A peine a-t-il fuit que ses colonnes d'ébranient, commandées par les généraux Labarpe, Charlet, Cervoni, Saint-Billaire, Mercler, Chabran, Bilanet et Jouetr, que Kellermann avait conservé à l'armée malgré une destitution du Comité de salut public, et qui acquerra une grande gloire dans les campagones suivantes.

différentes opérations délicates.

Les génémux Laharpe et Charlet attaquèrent l'ennemi sur ses deux fiance, à Rocca-Barbena, et le cublièrent sur tous les points, malgrés a vive résistance. Le général Masséna se porta en même temps sur les deux positions de Maissebene et de Banco, et s'en empara, r'emissant alors ses deux divisions, il poursuivit jusqu'à Bardinetto l'ennemt, qui s'y rallia, et parut vouloir s'y défendre avec la dermière opindateté. Voyant que cette attaque, sur la rapidité de laquelle repossit tout le succès de l'entreprise, trainait en longueur, Masséna se porte lul-même contre l'ennemi avec sa réserve. Le combat recommence avec une nouvelle fureur. Mais enfin, animés par l'exemple de leur général et par la vue des dangers qu'il par-l'exemple de leur général et par la vue des dangers qu'il par-

tage ave eux., les Français se précipitent dans les retranchemets, la balonnette en avant. Des cris de terreur élévent du milieu des range ennemis et redoublent encore le fureur des assaillants. En un moment, le poste de Bardinetto est enporté, les caments sont en pleira defoutet. Ils fulent, abandonnant au pouvoir des vainqueurs toute leur artillerie. Ce qui n'avait pas ét tieu dou pris se sauve an désorder, da côté de Bagnasco, sur la rive gauche de la Bormida, où le général Arçenteux derbrah a rassembler ses fuyards.

A l'instant où l'attoque commençait à Bardinetto, le général Masséna avait donné ordre au général Cervoni d'aller, avec 1,500 hommes, s'emparer des hauteurs de cette partie et de celle de Mélogao, point le plus ideré de la contrée, et sur lequé il présumait que se retirerait toute la ligne-enneme, en cas d'échec; mais les ennemes avaient tellement dé éfraya's par les combats précédents et par l'acharmement que metitaient à les poursuiver les divisions victorieuses de Masséna qu'ille avaient fait leur retraite dans le plus grand désordre, du côté de Cerv.

Tandis que l'armée austro-sarde était ainsi menacée sur sadroite, culbutée et percée sur son centre, elle était attaquée avec succès, par le général Schérer, sur tout le front de son aile gauche, depuis la mer jusqu'aux hauteurs occupées par le général Argenteau. A la pointe du jour, neuf chaloupes canonnières, armées de pièces de gros calibre, prirent poste à portée du flanc gauche de la ligne ennemie entre Borghetto et la Pietra, afin de l'inquiéter par les décharges de leur artillerie. A pelne, au signal convenu de deux fusées parties du mont Saint-Esprit, les chaloupes canonnières avaient-elles lâché leurs premières bordées que déjà l'adjudant général Rusca se portait, au pas de charge, à la tête de 1700 hommes, sur les trois mamelons retranchés qui formaient les avant-postes de l'ennemi, en avant de Loano. Deux des redoutes furent emportées d'assaut en moins de vingt minutes : la troisième, qui était aussi la principale, voulut se défendre avec acharnement, malgré le feu très-meurtrier d'une pièce de 36 et d'un obusier placé à mi-côte de la montagne du Saint-Esprit, Cette résistance décida le général Schérer à la faire envelopper par

ITALLE. - T. I.

la brigade du général Victor; mais, au moment où cette mesure allait recevoir son exécution, l'ennemi, épouvanté des mouvements des Français et désespérant de se maintenir, sauta par-dessus les retranchements, vers le centre de la ligne autrichieme placée en arrière de Loano.

Pendant cette attaque des redoutes, en avant de Loano, je eginéral Barnel, à la tête de 2,000 hommes de la droite de l'armée, avait emporté, avec la plus grande valeur, le village de Tulrano, et gagei sur-le-champ les hauteurs escarpées auxquelles appuyait la droite de l'aile gauche de l'ennemi. Au milieu de cette action, que l'opinitaive de l'ennemi edélender reodait tre-ainmée, le général Barnel, comibaitant lui-même à la tête des braves qu'il commandait, fut renversé d'un coup de frei le chef de brignée Lannes prit aussistit as place, et, seconde par l'adjudant général Rusca, il emporta successivement cinq positions rétranchées, garniès de canons, placées les unes derrière les sutres. Les ennemis teutérent vainemt de se défender. Les Français, sur toos les points, montraient une valeur si indomptable qu'il était impossible de leur risister.

Cependant le feu meurtrier qui partait des bătiments d'une chartreuse, placeé dans la gorge et sur le finac de Tuirano, syant fait soupconner que les troupes chassées de ce village s'étalent rélugiés dans cette position; le général Schérer ordonna na général Dammartin de s'y porter avec une réserve de tous bataillons, et y fit diriger en même temps un obusier, pour faire taire le feu de l'ennemi sur ce point. Mais celui-ci, infimilée par les préparatifs qu'il voyalt faire d'un assaut, se hâta d'échapper à ce nouveau danger en capitulant. Un général et un colonel, ciaquante officiers et plus de sou soldats mirent has les armes, et furent faits prisonniers dans cette section.

Ces différentes attaques contre la gauche de l'armée ennemie avaient duré depuis la pointe du jour jusqu'à trois heures après midi; les Austro-Sardes avaient été forcés d'évacuer la petite place de Loano; et cependant, après s'être réfugiés d'abord à mil-côte du mont Carmelo, ils parurent vouloir se railier à quelque distance, et reveair à la charge. Schérer, émoin de

ce mouvement, et sentant de quelle importance il était pour le succès de l'attaque générale d'empêcher l'enpemi de réorganiser une offensive sérieuse sur un point aussi essentiel, se décide à marcher contre lui à la tête de son aile droite, tandis que le chef de bataillon Suchet', qui venait de s'emparer avec un courage héroique des hauteurs presque inaccessibles du mont Calvo, descendrait de cette montagne pour prendre à revers la droite de l'aile gauche des Autrichiens. Cependant, incertain des événemens qui s'étaient passés à l'aile gauche de l'armée française, ainsi qu'au centre, vers Rocca-Barbena et Bardinetto, le général en chef Schérer hésita dans ce mouvement, et se borna d'abord à serrer de près l'ennemi, afin de l'empêcher d'échapper, si le centre avait réussi dans ses attaques. Enfin, à quatre heures et demie du soir, différents signaux convenus avec le général Masséna apprirent à Schérer les glorieux succès du centre, et l'instruisirent que les deux divisions victorieuses se rapprochaient de son aile droite, et déjà menacaient de s'emparer des hauteurs de l'Apennin, et de se placer entre les États du roi de Sardaigne et l'armée des alliés. Schérer ordonna alors à trois bataillons de la gauche de son aile droite de se réunir au chef de bataillon Suchet, pour envelopper et cerner la droite de l'aile gauche de l'ennemi : lui-même s'avanca en même temps à la tête de sa ligne tout entière sur le front de celle des Autrichiens.

Mais à ce moment un orage affreux, mélé de grélons, vint couvrir d'une nuit obscure les deux armées : les Français, maigré la vive arcieur qui les avait aninés pendant toute cette journée, furnit, obligés de s'arrêter et de bivousquer à un quart de 
lieue des postes occupés par l'enneml. Cet obstade avait 
reidouble leur envie de vainere, et lisse préparaient à faire pour 
le lendemain une attaque vigoureuse, lorsque, à la pointe du 
jour, lls s'aperçurent que les Antrichiens avaient profité de 
l'obscurité de cette nuit orageuse pour se repiter sur Finale, où 
citait le quartire genéral, en abandonant toute le ura retillérie et 
leurs tentes. Voulant du moins troubler leur retraite, le général 
Schérer déchach à leur poursuite le cenferi l'ancerou. Celui-ci

<sup>1</sup> Depuis maréchal et pair de France, duc d'Albufera, etc.

se mit à la tête de quelques troupes légères, gravit promptement la montagne de Finale, atteignit l'arrière-garde de l'ennemi, l'attaqua avec impétuosité, et la força de faire volto-face pour se défendre : déja même il commençait à lui faire un grand nombre de prisonniers lorgue le général Masséna, en paraissant tout à coup, vint encore augmenter le danger des Autrichiers.

Nous avous vu que dés la veille Masséna s'était rapproché de la droite, commandée par Schérer; il avait attaqué l'ennemi au poste de San-Pietro-del-Monte, qui dominait toute la droite des alliés, et celui de Castelane. L'occupation de ces deux postes avaitachevé la déroute entière du centre de l'ennemi, et mettait à découvert toute son aile gauche. Masséna, prêt à fondre sur cette aile et à seconder les efforts de Schérer, était déparevenu sur les hauteurs de Cora et de San-Pantaleone, qui dominaient tout cette ganche, lorsque, surpris par le même orage qui avait obligie le ginéral Schérer de suspendro son attaque, il arrêta lui-même l'ardeur de ses braves bataillons, et bivouaqua sur ces dent hauteurs.

Plus habile et plus prévoyant que Schérer, Masséan devina que, si l'ennemi opérait sa retraite, il la ferait par la gorge de San-Giacomo; il ent soin, maigré l'orage et la grèle, d'euvoyer quatre batalilons s'emparer de la montagne. Ce qu'il avait préva arriva. Les Autribenes, pour se retirer, enflièrent les gorges de San-Giacomo; mais leur avant-garde, arrêtée par les batalilons de Masséan, se vit forcée de combattre pour s'ouvrir un passage. C'est pendant ce temps qu'Augereau lui-méme s'était mis à leur poursuite. Masséan en même temps faissit descendire rapidement son avant-garde des hauteurs où étle avait bivouaqué, et vint, à sa tête, se jeter dans la gorge de San-Giacomo.

Cette manœuvre savante du général Masséna eut tout le succis qu'il pouvait en atteindre. Perssés par derrêce, sur leur front et sac leurs fiancs, les Autrébleas se trouvalent désormais dans l'impossibilité de se défendre. Tout et qui restait de cette partie de l'armée austro-sarde se débanda entièrement, et se dispersa par tous les défliés et les seniers qui se trouvent en si grand nombre dans les montagnes, Cependant le

gros de cette armée vainoue faisait dans le plus grand désorder averturlate ur Vedor mais, pomarit wis vement par 4,000 hommes qui se furent bientôt emparés de Vado et des hauteurs de Savone, les débris de cette armée fugitive furent définitiment obligés dese retirer, d'abord sur Acqui et sur Dego, et de la encore vers Alexandrie, où ils se répandirent dans la vallée de la Bormida.

Pendant que le centre et la droite de l'armée française forcaient ainsi les Austro-Sardes de jeur céder le champ de bataille de Loano. la gauche, aux ordres du général Serrurier, avait elle-même concouru de tout son pouvoir à cette victoire décisive. Chargé de faire une fausse attaque pour contenir les forces de l'ennemi et les empêcher de se porter à l'appni de son centre et à celui de sa droite, le général Serrurier avait divisé son corps d'armée en trois colonnes, de l'nne desquelles il avait gardé le commandement, et avait confié celui des denx autres aux généraux Miolis et Pigeon. Il a valt ensuite disposé différentes attaques, menaçant tout le front et surtont la gauche de l'armée piémontaise aux ordres du général Colli. Le combat fut engagé successivement sur toute la ligne ennemle; et, se repliant toujours à propos, revenant sans cesse à la charge, faisant soutenir ses têtes de colonne lorsqu'elles étalent trop pressées, et renouvelant ainsi continuellement ses attaques, il avait contenu les troupes piémontaises et leur avait fait même beaucoup de prisonniers. L'attaque du centre et de la droite avant été les véritables points de combat dans les journées des 23 et 24 novembre, le général en chef Schérer s'empressa, des le lendemain, de faire passer, sous les ordres des adjudants généraux Joubert et Ménard, 5,000 hommes au général Serrurier ; afin de forcer l'ennemi de suivre le monvement de retraite imprimé à l'aile ganche et au centre de l'armée austro-sarde. Serrurier, fort de ce seconrs, et qui jusqu'alors s'était arrêté à contenir l'armée piémontaise. l'attaqua à son tour avec impétuosité, et, après l'avoir rejetée le 25 novembre sur le Tanaro, après s'être emparé le 26 d'Intrapa et de Garessio, avoir forcé le 27 les ennemis sur les hantenrs de Spinardo, il les obligea, dans la nult du 27 an 28, d'abandonner toute leur artillerie et leurs positions. et de se retirer dans le camp retranché de Ceva, pour s'y réunir

aux débris des corps du général Argenteau échappes aux baionnettes des troupes commandées par le général Masséna.

Ainsi, dans cette circonstance mémorable, 32,000 Français. sans cavalerie, sans pain, sans souliers pour la piupart et sans habits, avaient vaincu 50 à 60,000 Autrichiens et Piémontais fournis de toutes les choses nécessaires à la vie et à la guerre. postés sur des montagnes escarpées, derrière des retranchements défendus par cent pièces de canon. Les résultats de cette brillante journée, dont Masséna pouvait, avec raison, revendiquer toute la gioire, furent immenses pour les Français. En effet. les ennemis, obligés d'abandonner aux vainqueurs toutes leurs positions et la plus grande partie de lenr artiflerie, laissèrent en outre, sur le champ de bataille, 4,000 morts ou blessés, et 5,000 prisonniers, parmi lesqueis on remarquait plus de 200 officiers de tous grades. Les Français obtenaient encore l'avantage de se trouver maîtres de tout le pays occupé aupara vant par les Austro-Sardes, et surtout de Finale, de Vado et de Savone, lesquelles villes renfermaient tous les approvisionnements de guerre et de bouche de l'ennemi. La victoire de Loano ouvrait enfin aux Français le Milanais, et quand, l'année suivante, le général Scherer remit au jeune Bonaparte le commandement de cette brave armée, il put dire qu'il lui remettait aussi la clef de l'Italie en le rendant l'héritier des avantages remportés à Loano

Cependant le général Schérer, malgré l'éclat de sa victoire et le service qu'il rendit à cette époque à la république française, a été blâmé par piusieurs historiens pour n'avoir pas su en tirer tout le parti désirable. Maís il nous semble que, dans ces

<sup>•</sup> Cetto batalite, telle qu'elle lut engagée, alit Jonnini, aorait po nésamoina avoir des suites plas brillantes ei on en avait profité pour déboucher par la vallée du Tinanzo, et isoier pour toujours les débris des deux armés battues, comme Napoléen les fit quelques mois plus tard après la bataliè de Millielmor as alle ud'en tiere un parti semblable, on se coutent de pouche de transquillement la rivière de Gênes et les sommités des monts jusques aux sources de 1070ba....

<sup>-</sup> Le même principe qui aurait de eagager les Autrichiens à ne pas manœuvrer par leur gauche sur Vado, le long de la mer, aurait aussi det engager Schierer à ne faire que de faibles démonstrations sur le même point, et à porter sa masse supérieure dans la position centrale de Bardinetto et do

reproches adressés au vainqueur de Loano, on n'a point fait assez attention aux circonstances dans lesquelles se trouvait le général Schérer. Arrivé la veille, pour ainsi dire, ce général n'avait pas encore eu le temps de prendre une exacte connaissance du pays et des obstacles qu'il présente à chaque pas ; il était privé de l'immensité des objets dont il aurait failu être pourvu pour les surmonter tous ; l'impossibilité d'avoir des vivres et des fourrages l'avait forcé de laisser sa cavalerie sur les bords du Rhône : manquant de tous moyens de transport, il ne pouvait s'éloigner des points qu'il venait de conquérir, et où il avait eu le bonbeur de trouver des subsistances. Toutes ces canses réunies nons semblent justifier pleinement le général Schérer, et démontrent que, dans cette circonstance, il fut forcé de se borner à établir l'armée française sur la côte du territoire de Gênes ani s'étend depuis Savone jusqu'à Voltri, pour y attendre l'occasion favorable et les movens de se remettre en monvement. C'estdonc à tort qu'on l'accuse encore de l'inaction forcée dans laquelle il resta, et qui donna le temps à l'empereur de renforcer son armée, sous le commandement du général Beanlieu. Quand on vient à comparer, comme l'a fait le général Jomini. la conduite du général Schérer à la conduite postérieure de Bonaparte, on ne fait pas assez attention que chaque général a sa méthode de faire la guerre, et que celle de Napoléon, justifice par le succès, n'a pas toujours, sous certains rapports, paru la meilleure anx yeux de la raison et de l'humanité. Si, après avoir montré les champs fertiles du Milanais aux soldats

Geressio. Une semblable combination est dé la meilleure, non-soulement parce que le centre dégant d'une ligne trop étandue et diriètée en est toujours la cief et le point important, mais parce que la possession des Apennius amrit rendu celte maneuvre encore bese plus décisire, se isolant, sans donte pour toujours. Coili sur Cera, et Wallis sur Losso, Il ne serait recht dont a souce retrait à ce déreile, pour qu'un l'est pérenne par les hauteurs des sources de la Bornilai, et qu'un fit déscendu par Sucarello sur l'ambien ou ser Voil. Appeléen provars, des on début dans le campges seiminate ou ser Voil. Appeléen provars, des on début dans le campges seiminate ou ser Voil. Appeléen provars, des on début dans le campges seide l'art, dans sa pressive vicelor de Millesino, les casai la-titules et de per l'étre dans les récléers qu'il vois saive. Le comparison de dispositions de ces deux babilles suilit pour faire resortir la faute que l'on commit à celle de Lound de l'appele de la suil de l'appele de la faute de l'appele de la faute de l'appele de la faute qui lui demandaient du pain et des habits, le général Bonaparte été été vianue à Montenotte et à Millesimo, on trouverait pou-têre le général Schérer plus excusable de s'être arrêté après as victoire pour former ses magasians et ses approvisionnements de tout genre. Le succès peut quedquefois légitimer l'audace; et bien loin d'être blâmées, doivent toujours exolter l'étoge de bien loin d'être blâmées, doivent toujours exolter l'étoge de l'étrivats qui n'oublie pas que des guerriers sont aussi des hommes, et que celul qui les commande au nom de la patrie ne dott sas s'en servir comme de simples machines.

Nous aimons à croire que ce furent les principes que nous venons d'exposer qui décidèrent le général Schérer, quelque temps après sa victoire, à faire entrer ses troupes dans leurs quartiers d'hiver. Plusieurs maladies d'un fácheux caractère, suites inévitables d'une campagne où les subsistances et les habiliements avaient presque toujours manqué, venaient de se déclarer parmi elles : l'armée d'Italie, forte de 32,000 hommes au moment où Schérer en prit le commandement, se trouvait réduite à 25,000; et l'ennemi, maigré sa défaite à Loano, était encore de beancoup supérieur on nombre aux Français. La mesure prise par Scherer, et qui fut imitée par les Austro-Sardes, fit établir entre les deux partis une espèce de suspension d'armes tacite, et sans qu'il y eût, à cet égard, aucune convention apparente. L'armée française prit donc ses cantonnements d'hiver dans les villes de Saluces, Oneglia, Savone, sur le territoire de Génes, dans les environs d'Alexandrie, et dans tout le Montferrat. Les Autrichiens, du côté des Alpes, s'étendaient sur les montagnes, depuis le col de Suse jusqu'à Aoste, Les Piémontais occupaient l'espace qui se trouve entre Laccani et Ivrée. La viile de Pavie fut destinée pour être le ilen de rassemblement des troupes qui devaient venir du Rhin renforcer l'armée autrichienne, tandis que celle de Finaie fut indiquée ponr rendez-vous à tous les secours d'hommes que le gouvernement républicain se disposait à envoyer à l'armée d'Italie

Nous ne finirons point l'historique des courtes opérations du général Schérer sans rapporter différents traits de bravoure individuelle qui ajoutent encore à la victoire de Loano un

nouvel éclat. Pendant que le général Masséna réussissait, par ses savantes manœuvres, à détruire le corps d'armée du général Argenteau, l'adjudant-major du quatrième bataillon de l'Yonne, nommé Jérôme, avait reçu ordre de son chef de bataiilon de se rendre, avec vingt-cinq hommes, dans la valiée de Turiano, près de la Chartreuse, pour protéger la gauche d'une colonne qui défilait. Jérôme exécuta cet ordre avec intelligence, et sontint, avec ses 25 hommes, une fusillade très-vive contre plus de 300 Austro-Sardes, Biessé à la tête, il rejoignit son chef de bataillon, refusa de se faire panser, et, la figure couverte de sang, marcha avec le batailion, et gravit un des premiers une hauteur qui dominait la position des ennemis. Arrivé sur le plateau de la colline, il apercolt un peioton de 150 Antrichiens qui dépouiliaient plusienrs Français faits prisonniers : aussitôt il s'élance à la tête de quelques braves, fond avec intrépidité sur les ennemis, délivre les soldats français, et force les 150 Autrichiens de mettre bas les armes, et de rester eux-mêmes ses prisonniers, Jérôme les confle à la garde des soldats délivrés; et, toujours actif, il parcourt, suivant les ordres qu'il a recns, les crêtes les plus élevées , pour s'assurer des positions. Blentôt attaqué par des forces supérieures, dans cette expédition hardie, il se défend longtemps avec son sabre, qui se brise entre ses mains : il s'arme alors de pierres, et renverse encore plusieurs ennemis. Enfin, atteint d'une balle qui lui fracasse le bras, il allait tomber an pouvoir des Autrichiens iorsqu'il fat secouru par un détachement qui mit en fuite l'ennemi. et ramena le brave Jérôme au camp.

Le même quatrième bataillon de l'Yonne fournissait en même temps un autre exemple d'un courage et d'une intrépidité presque semblables. Tendie, sergent-major dans une compaguie de ce bataillon, chargé aussi d'expiner les hanteurs de Tuirano, vit un poste d'Autrichess qui protégatent la garde d'un drapeau : à l'instant, ne consultant que son zèle, il se précipite, avec un second, au milieu du poste ennemi, tue celui qui portait le drapeau autrichien, s'en empare, fait prisonnier un capitaine et pluséurs soldats, et revient modestement remendre sa lunce dans les ranges de ses canapardes

Un autre sergent-major du 2º bataillon de la 16º demi-

brigade d'infanterie, nommé Simeon, donna également des preuves d'une valeur héroique dans cette même bataille. Sa demi-brigade, ayant reçu l'ordre d'attaquer le poste de la montagne de Banco, fut repoussée après plusienrs tentatives infractuenses, et se retira à quelque distance pour se reformer. Siméon s'obstina à rester seul avec quelques braves : à l'approche de l'ennemi, il contresit le blessé, Enfin, serré de près par deux grenadiers hongrois, il tuc l'un d'un coup de fusil, et plonge sa baionnette dans le sein de l'autre en criant aux siens de seconder ses efforts. En même temps, sans attendre la deml-brigade, qui revenait à la charge, ie brave sergentmajor, animé par un courage intrépide, s'élance sur deux pièces de canon, se saisit d'un sous-officier de canonniers, qui avait la main sur la pièce, et le fait prisonnier. Dans ce moment, les troupes de la demi-brigade arrivent, l'attaque recommence, et le poste est enlevé. Siméon s'était déjà distingué par sa conduite courageuse lors de l'attaque du rocher dit le Petit-Gibraltar, le 19 septembre, où seul il fit, en deux fois, quinze prisonniers.

Enfin, dans la journée de Loano, le désintéressement fui joint à la valeur, Parmi plusieurs traits qui ne différent entre cux que par quelques légères circonstances, nous citerons celui-cl. Un échireur de la 50° demi-brigade, ayant fait prisonnier le major du reigiment d'Acqui, fut assaili par un officier du même régiment, qui se porta sur lui avec son sabre. L'échierur l'abit d'un coup de bionnette, reprend son prisonnier et l'amène au camp sans toucher à ses bijoux et à une bourse de quarante pièces d'or, qui lui fut offerte. Son capitaine veut le récompenser en lui donnant une partie de cet or; mais l'échireur refuse, et retourne au combat donner de nouvelles preuves de sa bravoure.

## ANNÉE 1796. -- AN IV.

Ouverture de la campagne en Italie; bataille de Montenotte. — La bataille de Loano, gagnée l'année précédente par le général Schérer, avait terminé la campagne en Italie. L'armée victorieuse et les troupes vaincues étaient également entrées en quartiers d'hiver, et les deux partis attendaient le

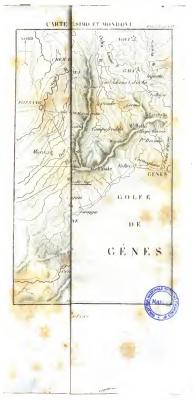

retour du printemps pour recommencer une lutte à laquelle chacun d'eux se préparait avec une inégale activité. Le gouvernement français, encore effravé des revers essuvés sur les bords du Rhin, occupé presque exclusivement du soin de les réparer. semblait négliger et laisser dans un coupable oubli les vainqueurs de Loano. Le dénûment affreux dans lequel se trouvait l'armée de Schérer avait empêché ce général de tirer de sa victoire le parti convenable : l'habillement, les vivres, les munitions (sans parler de la soide, qu'on ne connaissait plus depuis longtemps), manquaient a la fois, et il devint nécessaire d'employer les moyens de la discipline la plns sévère ponr empêcher les soldats de se livrer à tous les excès qui sont la suite naturelle de la faim et de la misère. Leur séjour dans nn pays enneml, ou chez un peuple que la force seule et la crainte maintenaient dans un état de neutralité apparent, était peu propre à reposer ces mêmes soldats de leurs fatigues. Affaiblie encore par ses derniers succès mêmes, l'armée d'Italie n'avait reçu que de faibles renforts. Au moment où le retonr des beaux jours annonçait l'ouverture de la campagne, cette armée, appelée à de si glorieux destins, ne montait pas à plus de 34,000 combattants en ligne'. Lorsque le Directoire montrait une telle indifférence pour une armée qui avait vengé les revers éprouvés sur le Rhin en 1795, les Antrichiens, au contraire, venaient de faire de grands efforts pour augmenter leurs troupes dans cette partie du théâtre de la guerre.

En effet, victorieuse de Pichegru et de Jourdan, l'Autriche avait senti qu'il était important de tourner son attention vers l'Italie, menacée par la défaite de ses généraux à Loano. Les trois mois d'hiver avaient été employés par elle à concentrer et

<sup>\*</sup> Les bladeres varient inegülterment sur la nombre d'hommes qui formante la côte (opper l'édité (le set renger, et lottamment ) te giéral Graham, portent ce nombre jusques à 8,000 hommes, et notamment, le giéral Graham, portent ce nombre jusques à 8,000 hommes, et qui est d'une sexpération ble impulone. Le giéral Graham, joi ainmit été plus que tout autre à porte de vérifier la situation de cette armée, avait cet plus que tout autre à porte de vérifier la situation de cette armée, avait de de demante la insacte, quas di l'avanc que sa fore active était d'euviren 47,000 hommes, dont il présenté le tableux. Nous avrons en sons consulté des documents insactes, quand l'avanc que sa fore active était le vers une seitaitable, corep par cores, signé A. De Ether, qui ne donne que l'éticit que nous venens d'établir dans notre narration. Cette situation et à la bate que s'avril 71/96.

à accroître ses moyens de défense. l'andis qu'elle envoyait dans le Piémont des troupes fraiches, ses agents parcouraient l'Italie pour susciter aux Français de nouveaux ennemis dans les petits États qui divisent cet ancien domaine des vainqueurs du monde. Une nouvelle coalition de tous les souverains d'Italie contre la France fut le résultat des Intrigues de ces agents. Le roi de Sardaigne, déià uni avec l'Autriche, avait promis de doubler son contingent, qui devait être porté à 60,000 combattants, sans compter les milices armées et sur pled , s'élevant à 30,000 hommes. Le rol de Naples, Ferdinand IV, naturellement indolent, parut d'ahord peu disposé à seconder les vues et les demandes de l'Autriche; mais ce prince, par l'effet même de son caractère, était entièrement dominé par la reine son épouse; et cette reine, parente de l'empereur d'Allemagne, et sœur de la dernière reine de France, devait naturellement partager tous les sentiments de haine que l'Autriche montralt contre la république française. Animée par le désir de se venger d'un peuple qui avait osé faire tomber la tête de sa sœur sur l'échafaud : fière, impéricuse et dévorée d'ambition, elle n'eut point de peine à décider son marl à une coopération efficace, et Ferdinand, qui déjà avait fourni des troupes et des vaisseaux contre la France, venait de prendre l'engagement de mettre sur pied une armée de 60,000 hommes. Sur ce contingent, plusieurs mille hommes de cavalerie étaient déjà réunis aux troupes autrichlennes en Lombardie, et 40,000 hommes se rassemblaient en deux camps sur les frontières du royaume de Naples, et devaient se mettre en marche au premier signal.

Il n'avait pas été difficile aux Autréchiens d'amener le pape faire partie de la coalition : il sembialt naturel que la cour de Rome ne restat pas neutre dans une guerre que tous les princes chrétiens annonçaient n'avoir catreprise que pour venger mont d'un roi regardé à Rome comme un martyr. Le saintpère s'était même décharé précédemment en faveur de la coalition d'une manière conforme aux susges de sa cour. Pour encourager l'empereur à soutenir la coalition de toutes ses forces, le VI lui avait envoyé une métaille d'or, qui portait l'empreinte de saint Pieur; et de saint Paul, en lui recommandant

de combatre au nom de ces deux vaillants soldats du Christ. Mais le ziée de la cour de Rome s'était accru par l'aspect du danger, le pape, pour dédourner le torrent révolutionnaire pair d'envahir l'Italie sous la conduite des Français, s'étant décidé, cette année, à scrvir la coalition autrement que par des prieres et des distributions d'agnar. Les envoyés autrichiens fui avaient fuit promettre de fournir un conditionent de 20 à 30,000 hommes; et quolque la bravoure des soldats du pape ne fui pas aussi renomme que leur piété, les coalisés seprénient que l'exemple du saint-père, armant lini-même pour la cause comme, échanfiernit le zèle des anties Etats italiens, et allumerait le fron du fanatisme religieux contre les Français républication.

Seul d'entre tous les princes d'Italle, le grand-due de Toscane, qui, des l'année précédente, avait faits apait avec in France, continuait à montrer la résolution de garder une neurailité absolue; mais les dues de Parme et de Modene, que leur position rendait trop voisiats da théâtre de la guerre, n'osant point s'exposer aux dangers d'une déclaration publique en fournissant des troupes, avaient au mois soulu prouver leur zéle en faveur de la coalition, en venant à son secours par des contingents d'argente et de munitions.

Ii en était à peu près de même des gouvernements de Gênes et de Venise. Quoique ces deux États eussent, par leur constitution, quelques rapports avec celle qui régissait la république française, cependant les nobles de ces deux pays montraient peut-être, pour les principes révolutionnaires, plus de répugnance que les princes coalisés. D'autant plus attachés à la forme de leur gouvernement, qu'elle leur donnait la facilité de joncr dans leur pays le rôle de souverains, ils craignaient que l'approche des Français, en appelant le peuple à la liberté, ne brisat le joug arbitraire sous lequel ils tenaient lenrs coneitoyens comprimés. Cependant les nobles de Gênes se trouvaient dans nne situation qui lenr permettait peu de laisser agir la haine secrète qu'ils portaient anx partisans de la révolution. Placé an milieu des armées belligérantes, le territoire de cette république appartenait, pour ainsi dire, au vainqueur : rien ne pouvait empêcher ce dernier d'occuper la ville elle-même, si cela cût été

à sa convenance. Les Anglais, en 1793 et 1794, avaient déjà pris l'initiative en violant la neutralité du port; l'envoyé de la république française laissait même entrevoir le dessein d'exécuter cette occupation, et proposait au sénat de Génes de l'éviter, en prétant trente millions à son gouvernement, et en souffrant des garnisons françaises dans les forts de la côte. Les nobles génois, malgré toute leur envie, ne pouvaient donc témoigner leur attachement à la coalition que par des vœux scerets. Ils savaient d'ailleurs que, parmi le peuple, il se trouvait un grand nombre de citoyens riches, infatués des idées révolutionnaires, et ils redoutaient de les volr s'unir contre cux aux Français. si jamais ceux-ci s'approchaient de leur ville. Toutes ces considérations obligeaient le gouvernement génois à se tenir sur ses gardes, ct à montrer au moins toutes les apparences d'une neutralité scrupuleuse, Venise, dont les intérêts étaient les mêmes, mais qui se trouvait plus heureusement située en raison de son éloignement, croyait n'avoir jamais rien à craindre des entreprises de la France. Elle ne cachait donc pas la haine qu'elle portait aux auteurs de la révolution : mais, fidèle au système de conduite qu'elle gardait depuis longtemps avec l'Autriche. elle ne favorisait cette puissance qu'imparfaitement.

Il résulte de cet état de choses que l'Italie, au moment de l'ouverture de la campagne, offrait une masse de forces considérable à opposer à celles dont les Français pouvaient se servir. Les différents contingents des États italiens pouvaient former un total de 150,000 hommes, qui n'étaient pas, à la vérité, tous préparés à faire une guerre active, mais parmi lesquels il était cependant facile de trouver d'utiles auxiliaires. L'Autriche venait de remplacer le général Dewins, tombé en disgrace depuis sa défaite à Loano. Beaulieu avait été nommé par elle pour lui succéder et prendre le commandement en chef de toutes les forces destinées à agir pendant la campagne, Ce général, connu avantageusement par de nombreuses preuves de courage, et par quelques actions qui, dans les batailles précédentes, et surtout à la bataille de Fleurus, avaient donné une haute idée de ses talents militaires, se trouvait alors dans sa soixante-seizième année. En le proposant pour être mis à la tête des forces alliées en Italie, le conseil aulique avait pensé que l'expérience suppièreait, chez ce général, à ce que l'âge devait lui enlever de vigueur morale et d'activité, et Beaulieu, en venant occuper le poste honorable qui lui était assigné, et qu'il regardait comme la récompense de ses longs et utiles services, se fiatt d'obtenir de rapides et éclatants succès.

Le cabinet autrichien faisait tout pour augmenter la confiance du vieux générai, en portant l'armée qu'il commandait au plus grand complet possible. Cette armée était composée de 45,000 hommes, et devait être appuyée d'une autre armée de 35,000 formant la réserve de la première. Chargé de réunir sous ses ordres les différents contingents de l'Italie, Beaulieu se croyalt déjà à la tête de plus de 200,000 hommes, et dès lors les vues ies plus gigantesques exaltèrent son imagination. Chasser les Français des conquêtes qu'ils avaient faites l'année précédente, leur falre repasser les Aipes, lui paraissait l'entreprise la plus faclie et la moins digne de ses efforts. Il croyait descendre bientôt à son tour de ces montagnes, traverser le comté de Nice, qu'il supposait ennemi du joug français, et pénétrer en conquérant dans le midi de la France. Telles étaient les espérances du général autrichien. Les troupes françaises, dans cette contrée, étaient si faibles, comparativement à l'armée coalisée : les soldats chargés de soutenir la gloire de la patrie étaient dans un état de dénûment si complet, que toutes les chances de succès étaient en effet en faveur de Beaulleu. Mais au moment ou ce vieux général bereait son gouvernement et les puissances de l'Italie de l'espérance de faire promptement la conquête du midi de la France, un jeune homme, à peine connu parmi les généraux français, venalt d'être nommé pour remplacer Schérer.

Il convient de développer iel les causes qui amenèrent ce choix extraordinaire et inattendu de la part du gouvernement républicain. Le dépaté Barras avait recueilli dans sa nomination de membre du Directoire exécutif de la république la récompense de son dévouement à la Convention dans les jour nées des 13 et 14 vendémiaire [5 et 6 ectobre 1795]; il voului reconaite d'en em manière éclatante les services que lai avait rendus le jeune Napoléon Bonaparte en cette circonstance mémorable. Barras avait été à même d'apprécier les altents et l'ênergie de cet officier général; et les vues profendes que

celui-di Jul développa, dans que/ques entretiens, sur la guerre daire en Italie, décremierent le nouveu directeur à passerpar-dessus toutes les considérations qui auraient pu l'arrêter dans son dessein. Il proposa à ses collègues de choisir pour commander l'armée d'Italie celui qui avait, contribué d'une manière si efficace et si heureuse au succès obtenu dans la lutte de la Convention avec les sections de Paris.

Bonaparte avait à cette époque un peu plus de vingt-six ans. éfecteral de brigade depuis 1793, lui avait servi jusqu'alors que comme officier d'artillerie, arme dans laquelle il était entré à as sortie de l'École militaire. On a var qu'il s'était distingué d'une manière particulière au siége de l'oulou, et que as conduite et ses talents lui avaient valu le grade auquel il était parvenu.

La proposition de Barras fut accueillle par le Directoire, et le nouveau général en chef partit de Paris dans les commencements de mars, pour occuper le poste important qu'on lui confiait; il arriva au quartier général de Nice le 20 de ce mois.

Nous n'entrerons point ici dans tous les détails et dans toutes les conjectures qui ont été présentés par un grand nombre d'écrivains qui se sont constitués prophètes après les événements : ct nous croyons inutile au plan que nous nous sommes tracé de rapporter les opinions émiscs sur les intentions et les projets particuliers que l'on suppose à l'homme que le Directoire venait d'investir de toute sa confiance. Nous ne donnerons aucun crédit à cette assertion de quelques historicas fort embarrassés d'en administrer les preuves, que Bonaparte, porteur des instructions précises et positives du Directoire, prit sur lui de les outrepasser. Seion ces historiens, en allant prendre le commandement des troupes de Schérer, le nouveau général en chef avait ordre de se tenir seulement sur la défensive, d'imiter la prudente circonspection de Keliermann en 1795, et de ne rien entreprendre de sérieux avant que les deux armées de Rhin-et-Moseile ct de Sambre-et-Meuse, en opérant sur le Rhin et par suite en Allemagne, se fussent trouvées à même de lui tendre la main et

Nous reppeions cette date à dessein, parce qu'on sait toute l'importance que Napoléon attachait au rapprochement des époques.

de lui préter secours. Mais; toujours d'après les mêmes écrivains; Bonaparte, peu propre au rôle de temporiseur, se serait promis de ne point s'y astreindre, et de faire tous ses efforts pour étonner son siècle par des succès inouis et se fraver une route extraordinaire vers le trône, objet de ses désirs et de son ambition. Nous laissons aux lecteurs le soin d'apprécier la justesse de cette assertion, et l'on concevra aisément pour quel motif nous ne chercherons pas même à la réfuter. Parmi les difficultés que devait naturellement rencontrer le général Bonaparte des son début dans le role de commandant en chef d'une armée républicaine, il faut surtout tenir compte de celle de se rendre agréable à cette même armée, et principale ment à ses lientenants, et de capter leur confiance. En effet, le promotion d'un général de brigade de vingt-six aus à un grade si éminent, au mépris des lois ordinaires sur l'avancement, au mépris des titres que pouvaient faire valoir, les autres généraux divisionnaires, notamment ceux de l'armée d'Italie, parmi lesquels Massena, figurait d'une manière dejà si remarquable; cette promotion, disons-nons, était bien propre à éveller tous les sentiments de jalousie et d'envie haineuse qui se développent trop souveut dans des cas bien moins extraordinaires que celui dont if est question on his smaller of the second

Un des premiers soins de Bonaparte, à son arrivée à l'armée, fut donc de chercher 't gagner le cour des soldats , et à s'attirer la confiance et l'estime des généraux employés sous ses ordres. C'esticl qu'il sera facile de remarquer l'ascendant d'un génie qui va prendre bientôt un si brillant essor. Avec les dehors modestes et simples qui convenaient à un général républicain; il entretint les soldats et les officiers de la gloire dont ils s'étaient couverts dans la campagne précédente; il vanta leurs vertus militaires, leur patience à supporter tous les genres de privation; il ieur fit entrevoir, dans un avenir très-prochain, la recompense de leur dévouement, de leurs nobles efforts : il s'annonça comme chargé spécialement de mettre un terme à leurs souffrances, et leur parla de l'espoir que la patrie mettait en leur courage déjà si péniblement éprouvé; il leur promit d'employer toutes les ressources de l'expérience qu'il avait acquise au fullieu d'eux dans les premières campagnes dans les Alpes ITALIE, - T. I.

ITALIE. - T.

au siège de Toulon, dans la rivière de Gênes, pour leur ouvrir une carrière plus glorieuse encore, et dans laquelle le dedomimagement serait placé à côté du sacrifice. Il déclara aux généraux qu'en acceptant le titre de leur chef, il n'avait prétendu qu'être leur égal en patriotisme, en dévouement; que leur vieille expérience éclairerait les conceptions d'une imagination excitét par les études auxquelles il s'était livré des son joune âge sur l'art qu'ils possédaient eux-mêmes à un degré si éminent. Par l'emploi de ces moyens combinés avec adresse, Bonaparte parvint promptement au but qu'il s'était proposé. L'armée entière, animée du brulant enthousiasme qui paraissait le dévorer luimême, s'estima heureuse d'être commandée par le général que le Directoire avait choisi; et ce général, certain d'être secondé par des guerriers auxquels l'énergie morale donnait une force décuple, put concevoir dès lors. l'espérance d'obtenir les plus grands succès. Les soldats, de leur côté, ne tardèrent pas à se persuader qu'avec un tel chef ils seraient difficilement vaincus. : Dans cet état de choses, assuré qu'il ponvait désormais don-

ner à son génie entreprenant toute l'impulsion convenable, Bonaparte eut bientôt disposé tous ses préparatifs pour ouvrir lu campagne. Nous avons dit qu'il p'avait que 34,000 hommes il opposer aux 60,000 que le général Beaulieu réunissait alors sons ses ordres. Ce fut avec cette faible armée qu'il annonça le dessein de reprendre l'offensive et de pousser la guerre avec toute l'activité et l'impétuosité dont les Français étaient susceptibles. Cependant les obstacles se multipliaient chaque jour; les efforts des agents autrichiens, et ceux des gouvernements italiens pour nationaliser laguerre qui se préparait, commençaient à obtenir quelques succis. Une grande partie du peuple de cette belle contrée, courbée sous le joug des préjugés religieux, et attachée à ses souverains, ne voyaient dans la révolution francaise que des principes subversifs de l'ordre social. Les troupes de la république française leur étaient représentées comme un ramas de sacrileges et d'athées, de brigands sans foi et sans mœurs, accourant pour tout ravager et tout détruire. Les pretres et les moines avaient tellement accrédité cette opinion, que, dans le plus grand nombre des États d'Italie, le peuple n'était pas éloigné de se lever en masse pour repoussor des ennemis

aussi redoutables. Il est même probable que cette levée aurait en lieu, si, moins effrayes des progrès que pouvaient faire les idées révolutionnaires, les princes d'Italie eussent osé des lors relacher quelques anneaux de la chaine qui tenait attachés leurs sujets à leurs trônes. Cette disposition des esprits rendait encore plus problématique le succès à espérer d'une invasion. On ponvait se rappeler avec un certain effroi les désastres survenus à la suite des expéditions tentées par les Français en Italie sous ter règnés de Charles VIII, de Louis XII et de François Icr. et tes defaites plus récentes des généraux de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. L'Italie, appelée si longtemps et avec tant de raison le tombeau des Français; pouvait le devenir encore. Cette idécétait de nature à ébranier la résolution de ceux qui se voyaient à la vellte de courir une chance aussi funeste ; mais une parcille considération n'était point capable d'arrêter un homme comme Bonaparte. Il avait su faire partager ses sentiments à son armée, qui ne vit que la gloire à acquérir sans s'arrêter aux périls de l'entreprise. Le destin de la vie de son chef fut fixé, et l'armes d'Italie devalt être le premier instrument dont ce général allait se servir pour élever l'édifice de sa fortune.

Bonaparte, après avoir pourvn aux besoins de l'armee les phrs indispensables, et pris connaissance de l'état de ses troupes et des positions de l'ennemi, réunit la principale masse de ses forces vers le mont San-Giacomo , depuis Altare jusqu'à Montenotte. Le général plémontais Coill proposa au général Beaulieu de rassembler le gros de l'armée aillée vers les sources de ta Bormida, pour attaquer les hauteurs de San-Giacomo et d'Altare, afin de culbuter la gauche des Français et de couper les communications de leur droite. Mais le général Beaulieu, informé qu'une division de l'armée française, aux ordres du général Laharpe, s'avanéalt de Voltri sur Génes, dans le dessein présumé d'occuper la ville, et que l'avant-garde de cette division était déjà parveque à San-Pietro d'Arena, un des faubourgs de Gênes; Beaulieu, disons-nous, rejeta l'avis de Colli, prit la résolution de porter sa gauche, qu'il renforca, à cet effet, sur Genes, pour communiquer avec l'escadre angialse qui croissit devant le port, et empecher les Français de se saisir d'un point aussi important in wantenad but he me to you w

Au 5 avril, l'armée de Benuiteu occupait les positions suivantes : le passage de la Bochettu était gardé per set sataliteux aux ordres du genéral Pittony, et cette brigade poussait des partroulles sur Campo-Marone et Grees. Le général Sebetundori, avec une division considérable, était à Adorne, sur la rivitée d'Orbe. Le général Argenteau, commandant la droite des Austrheliues, était à Sassello, occupant Depo, et communiquait avec la gauche du général Colls, sux ordres du genéral Perovera. Co dernier genéral gardeit la position internodiaire de Milles simo et les hauteurs de Cossaria, qui dominent et sépareut les deux vallées de la Borniale. Le reste du crops de Colls gardiat les vallées du Bélio et di Tanaro, ayant sa position principale m camp retrancié de Cora. Des postes faible à Bagnasce de Mariallo observalent les sources de la Corsaglia, de l'Erro et de

Il est facile de remarquer que cette ligne éénadue at coupée par des montagues difficiles, étant occupée à se deux extrémités par des forces trop considérables, le centre, où se trouvaient les généraux Arganteau et Proven, trop faible et troudisseminé, n'étail pas que proportion avec les troupes remises que commandalent les généraux Labarqe, Massiena et Augureux, entre San-Giocono, Cadibonas et Sovone. Ce fut expendant aveç une telle disposition de ses troupes que le général Benuleux se proposa d'attaguer les Fannais.

Le 10 avril, Joan fixé pour commeneur iesopérations, Benislion aite amouvement son aile gauche, forte de onie hatallion divisées and exerc colonnes. Le général Pittony, à la fette de la première, marcha par Gorneglauso sur Voltris le général bottendor s'e diriges au le meme point avec la deuxième colonne partant d'Ovala, par Campo-Frédic et Missous, le troupes pouvaient forme un total de 2 à 10,000 hommes.

Le général Cervoni, de la division Labarpe, du staque dans les positions qu'il gardait, à Voirte édans les natirons, avec a,008 hommes. Il en frit debissqué par des forces trop sas périeures aux siennes. Canomés sur sa droite par les challenges anglaises étourne par sa gauche; ce général vint rejoindant le général Labarpe à la Madona de Savone. Deux bestillens de poués par le gracier en chef sur l'es hunteurs de Vargagis spintégèrent le mouvement de la brigade Cervoni. L'occupation de Voltri donnait au général, Beaulieu l'avantage de rétabilir ses communications avec la mer, en roupant celles des Français avec Genes; mais ce succes, prévu par Bonaporte, n'ent pas, pour le général connent, le résultat qu'il en espérait.

C'était sur la gauche des Français, ou sur leur centre par San-Giacomo, que l'armée alliée aurait du être portée. Tandis que Beaulieu, à la tête de sa gauche, se rapprochait ainsi des bords de la mer Bouaparte , babile à profiter de cette faute prit la résolution de diriger vers le centre de l'ennemi la massede ses forces reunies, ainsi que nous l'avons dit, depuis Altare. jusqu'à Montenotte. Le général Beaulieu s'était rendu à Voltri. pour conférer avec l'amirai Nelson sur les opérations ultérieures : mais à peine était-il arrivé, que le canon se fit entendre fortement sur le centre de l'armée alliée. Le général français avaitsenti la nécessité de frapper un coup décisif, dès l'ouverture de la campagne, et c'était la le motif qui lui avait fait réunir me masse considérable sur le centre de sa ligne. Beaulien reconnut alors la fante qu'il avait commise en affaiblissant cette partie de l'armée coalisée. Déjà même le peu de forces qu'il avait rencontre à Voitri, en opposition à son attaque, lui avait fait conpaltre qu'un grand effort aurait lieu, de la part des Français dans les montagnes, et que le mouvement présume sur Génes n'était pas aussi sérieux qu'il l'avait d'abord pensé. Il s'empressa donc de faire marcher des troupes sur le point d'attaque. et de s'y rendre lui-même; mais il était trop tard. D'après les instructions du général Beaulieu, le général Ar-

gentens, à la ste de 10 à 12,000 hommes, à c'all mis en marche les four même où le général en ehet nutrichie, entrait dans Voltri pour attaquer les positions qu'occupait la gauche de la division Labarpe sur les hauteurs de Montenotte et de Monte-Jegino; me partie des trupes alliées rest en reserve dans la vallée et couvrit Dejos; le colonel Lezani est ordre de rester à Sassello, pour se llen aver l'aite gauche qui avait attaque Vottre. Le général Argenteau commença son attaque le 11 avril à quite heugre din matin, et il résuit à enlever asser rapidement les positions élavant-garde de l'armée française. La brigate du général Moraina parat, à une heur gures missi, deurni l'armée.

doute de Monte-Legino, que commandait le colonel Ramoon. et qui était le dernier retranchement de cette ligne à emporter. Animés par leurs premiers avantages, les Autrichiens s'avancent avec conflance pour franchir cet obstacle opposé à leuf marche victorieuse. Le colonel Rampon avait sous ses ordres un bataillon de la 21° demi-brigade de lighe et les trois compagnies de grenadiers de la 117º formant un total d'environ 1,200 hommes. A l'aspect de ses nombreux ennemis et par un de ces élans qui caractérisent une âme forte et créée ponr les grandes actions, Ramponfait préter à ses braves le serment de mourir dans la redoute, avant d'y laisser pénétrer les attaquants. Lorsque, après avoir renversé de longues files d'Autrichiens, ces guerriers, dignes de leur intrépide colonel, voient l'eunemi arriver jusqu'au pied du retrauchement, ils s'exaltent alors d'un nouvel enthousinsme, et répétent unanimement, d'une voix éclatante et solennelle : Mourons tous dans ce poste!

Déjà le manque de munitions se fait sentir; mais ces munitions ne sont pas un besolu indispensable pour eux : ils s'en aperçoivent avec la résignation du courage personnel. N'ont-ils pas encore leurs baionnettes? Ils se serrent en masse, et presentent un front menacant. Le rempart de fer qu'ils opposent des vient plus formidable que des retranchements dont les boulets et les balles défendent l'approche. Vainement la brigade Rocavina donne-t-elle saccessivement tout entière, avec l'avantage d'un feu de mousqueterie incessamment nourri; les rangs des Français se serrent de plus en plus, et le vide que causent les nombreuses files abattues disparaît à l'instant. Que de braves accomplissent leur serment! Le général Argenteau a paru hil-même pour animer, encourager ses soldats; mais les baionnettes françaises, teintes du sang autrichien, ont repoussé la plus impétueuse agression. L'attaque se prolonge jusque dans la nuit avancée. Convaince enfin de l'instillté de ses efforts: effrayé du nombre des soldats qu'il a perdus, Argenteau donne ordre an général Rocavina de cesser une tentative désastreuse. et prend position èn arrière de la redoute.

« Pendant le reste de la nuit, le général autrichien appela à
hii ses réserves, laissées, comme on l'a ya, dans la vallée, et
plaça un régiment du rôté de Ferraria, afio de couvrir son flanc
le plaça un régiment du rôté de Ferraria, afio de couvrir son flanc
le plaça un régiment du rôté de Ferraria, afio de couvrir son flanc
le plaça un régiment du rôté de Ferraria, afio de couvrir son flanc
le plaça un régiment du rôté de Ferraria.

A plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc

le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvrir son flanc
le plaça de la couvri

droit. Son intention était de récommencer l'attaque de la redoute

le lendemain. Tandis que le colonel Rampon et sa troupe se couvraient ainsi d'une gloire immortelle, pendant la nuit du 11 au 12. Bonaparte prenaît des mesures efficaces pour rendre nulles les nouvelles entreprises de l'ennemi. La division Laharpe, quittant sa position de Madona de Savone; vint se placer derrière la redoute de Monté-Legino. Celle d'Argenteau recut l'ordre de descendre dans la vallée de la Bormida, et de se diriger sur Cairo par Monte-Freddo et Carcare. Le général Masséna dut occuper les hauteurs d'Altare. Le général Labarpe devait attaquer dé front les troupes d'Argenteau au point du jour, tandis que Bonaparte, accompagné du général Berthier, son chef d'état-major; marchant avec le centre et une partie de la gauche par Altare et Carcare, chercherait à déborder Argenteau sur sa droite, afin d'accabler ainsi le centre isolé de l'armée alliée, avant que le général Beaulieu pût lui porter secours.

Le 12, une heure avant le lever du soleil, le général Laharpe, ayant à son avant-garde les généreux défenseurs de la redoute de Monte-Legino, attaqua le général Argenteau dans la position qu'il avait prise devant cette même redoute. Le but du général en chef, en ordonnant ce mouvement à Laharpe, était de donner le change au général autrichien, et de le retenir dans sa position : pendant la marche que faisaient le centre et une partie de la gauche de l'armée française , sur le flanc droit de la division alliée. En effet (Argenteau ; croyant n'avoir affaire qu'à la seule division Laharpe, se défendit avec d'autaut plus de vigueur, qu'il avait à se venger de l'échec essuyé la veille devant la célèbre redoute. Les troupes sons ses ordres, animées du même esprit, se battirent avec une intrépidité égale à celle de leurs adversaires. Le combat se soutenait sur ce point avec des chances balancées; lorsque le général Masséna, qui s'était mis en marche avec les 18° et 75° demi-brigades, par la crête des Apennins, vint attaquer les Autrichiens dans le poste essentiel de Brie de Menau. Le général en chef soutenait ce mouvement avec le reste de la division; la marche de Masséna se fit avec tant de précision, et son attaque fut si impétueuse, que l'ennemi. fut culbuté à l'instant sur ce point et à Castellazzo, Traversant ensuite avec rapidité le valton de Ferraria, Massena se porta sur Montenotte inferiore, sur les flanes et sur les derrières du corps d'Argentean. Tous les postes qui les couvraient furent enlevés au pas de charge; la ligne ennemie fut abordée, Pendant ce temps, la division du général Labarpe, formée en colonne attaquait le Monte-Prato, et celle du général Augereau, qui s'était rabattue de Cairo, où elle s'était trouvée trop isolée, sur Carcare: marchait de ce dernier endrait sur Monte-Freddo. Attaqué ainsi sur tant de points à la fois ; il devenait impossible au général autrichien de résister à un mouvement auss bien combiné : sa défaite était infaillible. Cependant ses troupes. qui étalent d'élite, se défendirent avec un grand courage contre les attaques faites sur leur front ; mais quand Argenteau fut informé de la position critique ou se trouvait le régiment de Terzy, qu'il avait place (comme nous l'avons dit plus haut) du côté de Ferraria ; par la marche que venait de faire sur ce point le général Masséna, il se crut dans la nécessité d'opérer un changement de front, pour secourir ce régiment. Il marcha donc par sa droite, en laissant senlement 2,000 hommes sons les ordres du colonel Nesslinger, sur les hauteurs, pour contenir la division Labarge, pendant qu'il dégagerait lui-même le régiment de Terzy, Toutefois ce mouvement, exécuté avec toute la ranidité possible devint inutile. Masséna avait écrasé le régiment autrichien au Bric de Menau et à Castellazzo : le ravia de Ferrarlá était dépassé par ce général, dont les troupes débouchaient déjà par Montenotte inferiore. Les deux généraux se trouvèrent en présence ; la lutté ne lut pas longue en raison de l'inégalité des forces, et Masséna culbuta, des le premier choc, les troupes d'Argenteau, parmi lesquelles le désordre s'introduisit d'abord. Cè dernier général et Rocavina voulurent en vain arrêter les fuyards le furent blessés l'un et l'autre et cet événement icheva la déroute. Masséna les mena l'épée dans les reins jusqu'à Parette et à Olego. Le colonel Nesslinger, défait de son côté par le général Laharpe, ne put lui-même opérer sa retraite uv'avec la plus grande peine et une perte très-considérable, 1,500 morts, 2,500 prisonniers, dont soixante officiers; furent. les résultats de cette journée. Plusieurs drapeaux tombérent au ponvoir des Prancais; et de tout le corps d'Argentenn il n'as

rités à Pontet trea qu'environ a la 200 hommes, le simplas synt eté tre, pris ou dispenié. Le seccée det été conomi bien plus complet, à la cuivalent française ett pris part au combat, mais Bonspirte n'all été dans la nécessité de la Islier dans les cantomements le foing de la étot, ant à cause de la pénira des louvrages quo de la nature du terrain, qui permettait bien difeficiement l'emplé de cette arme.

La victoire rempérée par une partie de l'arricé française, à Montenette, readit it position de extete dernice benneue plus invariable relie occupit tous les pendants des Alpas qui rerentleurs caux. dans la Méditerrande, e copendais la crette de ces montignes ciuti toujours au pouvoir des allés. Bonaparte avait, if est vai, défait presque complétement la ceutre de leux acnice; mais il cell peria le froit de cet avantage, s'il avait leisse Beaulieu le maître de se live par sa droites la gauché de l'armée périmontaise, commandée par Collis. L'é auccès du combat de Montenotte appelait doine de nouveaux triomphes; et unitatemant lu téche du géneral français stati d'isoler de deux, partisde l'armée alliée, et de tenir l'une en échec tandis qu'il hattreit l'attre c'est uc qu'il enterprit.

Il ne fallalt point perdre de temps pour ôter au genéral autrichien le loisir de se reconnuitre et de rétablir de l'ensemble dans ses dispositions / Aussi des le soir même de la journée de Montenotte: le général Labarpe recut l'ordre de se porter sur-Sassello: à l'effet d'y inquiéter les huit bataillons qui gardaient cette position, puis de se rabattre de suite sur la Bormida, afin de se rapprocher de Cairo. Le général en chef se dirigea, toujours avec le centre et la gauche, sur la route de Dego. Le quartier général fut établi à Carcare: Masséna, après avoir grayiles hauteurs qui dominent Cairo et Dego, prit position au-dessus du premier de ces villages avec les 25° légère, 55° et 84° de ligne. La chapelle Sainte-Marguerite fut occupée par la 1re demibrigade légère, sous les ordres du général Joubert; et le général Ménard, avec les 18° et 75°, garda les hauteurs de Biestro au-dessus de Cossaria, Le général Augereau bivouaqua en avant de Carcare, avec les 69° et 39° demi-brigades. Le général Serrurier se trouvait toujours à Garessio. La cavalerie attendait, dans ses cantonnements sur la côte, le moment ou l'armée déhouchestaté des nommets de l'Apennis sur les versant du Bismont, pour prende part aux socios et les rendes nescre plus décisifs. On avoi que le mouvement de l'armée française, agrès l'affaire de Montenotte, pâquit. l'armée sur les prodants des Apeninss qui versent tesse aux dans le fleuve du Po. Alms i, pe passage sa diffiéle des Alpeset les versants de la Mediternatée se trouvaient français.

o Bataille de Millesimo et combat de Dego. - Déjà Bonaparte voyait la fortune sourire à sa jeune ambition, et son début dans la carrière du commandement avait été une victoire. En tirant de la journée de Montenotte tous les avantages dont elle était susceptible, il prouvait qu'au défaut d'une longue expérience, if avait fait une étude approfondie de la science militaire; et l'on pouvait des lors conjecturer qu'après avoir suivi quelque temps les grands modèles, il pourrait hientôt en servir luimême aux autres capitaines. Ceux des généraux de son armée qui n'avaient point été d'avis de prendre d'abord l'offensive, sentaient maintenant combien l'audace est quelquesois savarable dans les grandes entreprises. L'armée alliée avait perdu ses communications. Un grand espace, occupé maintenant par les Français, séparaît la droite du général Beaulieu d'avec sa gauche. Encore une victoire sembiable à celle de Montenotte, et les champs de l'Italie allaient s'ouvrir aux républicains, tout prêts à s'y précipiter. Les dernières mesures prises par le général victorieux assuraient, pour ainsi dire, ce dernier succes; et pour l'obtenir. Bonaparte n'avait plus qu'à combattre. Cependant la victoire de Montenotte, en exaltant le courage

des soldats français, a vanit point amélioris leur situation physique. Les mémos becoins es hisaient sentir dans totte l'armée d'une manière effrayante : elle manquait également de vivres et de la compagnent de la compagnent était paratage universel des compagnens de Bonaparte; et quel que flut l'ascendant que déjà ce giaferal avait au prendre sur les troupes sous ses ordres, il no put copendant les ompécire de ul adresser des platates, et de faire entendre des murraures après qu'il est vaince par leur secours. Dans use grande revue que le giaferal en chef pissas dans les nouvelles positions occupies pur l'armée, les soluties, deveus oundeux par le besoin, depar l'armée, les soluties, deveus oundeux par le besoin, de-

manderent imperieusement du pain et des habits, menacant de cesser de servir, s'ils continuaient à en manquer. Dans l'impossibilité où se trouvait Bonaparte de satisfaire à ces justes besoins; tout nutre général que lui eut peut-être été émbarrasse pour se délivrer de ces eris et de ces plaintes importancs; mais cet homme, que l'a-propos sembla si sonvent inspirer, au lieu de répondre aux plaintes séditieuses des troupes mutinées; leur montrant, du haut des monts qu'ils occupaient, les plaines du Piemont et du Milanais : " Soldats! voici les champs de la fertile Italie : l'abondance est devant vous, sachez la conquérir; sachez vainere, et la victoire vous fournira demain tout ce qui vous manque aujourd'hui. " Ces paroles ; que nous avons détà signalées, enflamment d'une nouvelle ardeur tous les soldats republicains; ils ont oublic leurs misères et leurs fatigues; tous ont résolu de vaincre en effet pour retrouver l'abondance? et Bonaparte, en prouvant qu'il connaît le grand principe, le principe autrefois suivi par les Romains, que la guerre doit nourrir la guerre , vient de se préparer de nouvelles chances de succès ; il a montré à ses soldats que leur bien-être à la guerre ne depend que d'enx-memes,

Mais, taddis que Bonaparte vétait haté de mettre à profit sa avantages, et introdussit d'ann le cour de se severies un nouveait motif de courige, it graciarl Bentiles prenat précisé tamment les dispositions que Purigene des danges qu'il courâts las faisait juges nécessaires. A peties avant-oi des instruit des revers égreuves par les général Arganteus, qu'il véale resulte au quartier guierné d'écequi, oil il était arrivé le 12 avait. Convincies plus que junnis du tort qu'il avaite d'el pontre sa ganchée sur la réviere de Génés, y il a dit regiler sur l'Orba. De némes temps il donns ordre su général. Vulansoviet de marcher par le revers de Monte-Pallan avec trois solutiloss, pour

3. Code, maximo den Romano, est inde Jerupo un mile. Propriettoria, est univer regulario, proportionable à la propulation qui la dismonte, efficient propriettoria en la propulation qui la dismonte, discussione de la propriettoria de la consecució de radione cher pui deix abtenti altra de o certa giune de secució secució virgida de ne levera de propose matera, se projectoria fen una sur des núveras duries la guarda de la composition de la conferencia de núvera de la conferencia del conferencia del

sa rémite aux, hoit betaillous postes vers Sauello, et qu'il savait étré leuis en Cote par le ginéral labarpe. Co none batallions, une foi rémite, derrient, conjointement avec lui, se diriger un fogo. Beauliss espérait par co moyen rétablic d'une soitée manière ses communications que la dreite de l'armée combinée. En cifée, le corps dig général Proverse, quoique étragement, conpouis par le voisionage de Français, se trouv att toujours suprès de Constate. Ce corps, qui n'avait point été entuné dans la journée du 1s, sérvité encore à lier les débries de général Argenteur avec l'armée du général Collt, qui, au premier bruit de latte que des Français, avait auses habilement fui avancer quelques bataillous sur Monte-Zemote et Concie, et avait porté une du sission sur la gonde vers Paralolé, mais toutes, ces mesures precipitées devaient, encore être rémés superdines par la brusque statique que méditait de son côte è giorent Français.

Le 13 avril , à la pointe du jour, la division du géneral Au gereau força les gorges de Millesimo, tandis que les brigade des généraux Joubert et Ménard, après, avoir chassé l'ennem de toutes les positions environnantes, enveloppaient, par un manœuvre hardie, un corps de 1,500 grenadiers autrichiens commandé par le général Provera en personne. Dignes émules de leurs vainqueurs, ces braves soldats veulent imiter l'he roisme des défenseurs de la redoute de Montenotte. Loin de se soumettre à la sommation que les généraux Joubert et Ménard leur font de se rendre, Provera , à la tête de ses grenadiers, se jette sur les Français, s'ouvre à travers jeurs rangs un passage avec la baionnette, se retire en bon ordre sur le somme de la montagne de Cossaria, et se retranche dans les ruines d'un vieux château, dont la gosition escarpée était presque inabordable. See Section of

Le général Augeneus il tavaucer son artilletée, afin de balter ce de forcer l'ennemà a ne pas songer à se défendre davantage. On se encouns assa résultat pendant plusieurs heures ; estitu Bonajarde, ennayé de voir sa marche artèce par une poique et hommes, ils commer le giornie Provertée des rendre : ce déemier lai ilitalors demandace une autevne pau qu'entrebairor; mais une casonumde a'étant fait entradare de farite que l'armice, du coté de Cencio, elle collègal le gistral

en chef a sy transporter. La negociation entamée par le gineral outrichien continua avec le gineral Angerena; muis colluste, qui voyait que la mait s'avinendie, et que Pravera, che parlementant, ne cherchait qu'à gegnes du temps, rompit lout a coup l'entrevue, et se prépara à tentre une seconde attaque correr le châtten de Cossuria.

Augereau divisa ses troupes en quatre colonnes, et les litmarcher contre les distribites. La général Jandert, qui cenduissit la jeruire seculada, avec sopt hommes, les ruines de Cossaria. Risté seuf de ses compagnes, it descendit, requi a la tête un conju de feu, et tenha ar pied des retranshementes coments. Le faux britt dessa mort se repundit parmi ses soldars y ettis sertografication.

Les trois autres colonnes ne furent pas plus heureuses : la seconde marchait en silence vers le point où elle devait attaquer; elle avait même atteint le pied des retranchements lersque le général Banel, qui la commandait, est tué par la décharge d'un obusier. Le même sort était reservé à l'adjudant général Quénin qui marcheit à la tête de la troisième cotonne. Déjà il gravissalt avec les siens la colline de Cossaria , quand , atteint d'une balle , il tombe mort. Ces trois funestes événements ébranlèrent le moral du soldat. La nuit approchait, et le général Augereau, n'espérant plus réussir dans son attaque donna ordre de cesser le combat i mais craignant en même temps que le général Provera ne profitat de cette circonstance pour se faire jour l'épée à la main, il fit reunir ses bataillons, et leur fit établir autour du château de Cossaria des épaniements en fonneaux et des batteries d'obusiers a demi-portée de fusil de son adversaire. La division entière bivonagua ainsi sur le terrain et passa la nuit du 13 au 14 sur le qui-vive: de sit de mode de par Cependant Beaulieu, de plus en plus inquiet sur sa position

heardé, a occupat eve acristo du cint de Je ceulte melleuse. Les dispositions not veilles qu'il évait ordonnées à con quarties, général d'Acqui, où il était toujours, l'avaient pas absolument attient le boit qu'il se proposit, et une home partie de as gundhe et trouvrit éconé disseminé jueges ser l'Orba. Pour distinse autant qu'il était poisible des dangers que du fafacil écnir. Patietre prévénancé de sous Jours vivai, l'éculieu avisit, escripdes renforts considérables au général Argenteau à Dego, et lui avait prescrit de se maintenir jusqu'à la dernière extrémité dans cette position importante; mais les forces autrichiennes, éparpillées confusément sur une ligne trop étendne, étalent toujours dans l'impossibilité d'opposer à la masse des Français une résistance suffisante. Elles occupaient les positions suivantes : quatre bataillons étaient à Dego, quatre à Sassello, deux à Mioglio, trois à Paretto, Malvicino et Acqui, trois en marche avec Wukassowich par le Monte-Faiale sur Sasselio: enfin trois bataillons de la gauche s'approchèrent de Monte-Alto, afin de soutenir le général Argenteau à Dego. Ces trois bataillons avalent ordre de rester en réserve à une forte marche du village qu'ils devalent secourir. Les avant-postes du général Colli étalent toujours sur le Monte-Zemoto , et son corps de bataille , formé en deux divisions, n'avait point quitté ses retranchements sous Ceva et à Paroldo. Toutes ces forces sardes n'avaient à ce moment devant elles que la scule division française du général Serrorier.

Les mouvements opérés par l'armée d'Italie ayant donné au général Argenteau la crainte de se voir vigoureusement attaqué dans sa position de Dego, les trois batalllons cantonnés à Monta-Alto et un autre bataillon détaché de Paretto recurent de lui l'ordre de venir le joindre pour le renforcer; et le général Wukassowich fut chargé de s'avancer avec cinq autres bataillons de Sassello, par Ponte-Ivrea, sur le flanc droit des Français. Le 14 avril, à la pointe du jour, les troupes sardes qui gardaient la vallée de la Bormida et les hauteurs de Cencio s'avancèrent pour tenter de dégager le général Provera. Plusieurs régiments ennemis, dont faisait partie celui de Belgiojoso, se porterent de même sur le centre de Bonaparte. Mais cette attaque fut vigourcusement repoussée par les 18° et 75° demi-brigades formant la brigade du général Ménard. Celui-el recut alors de Bonaparte l'ordre précis de se replier sur la droite de l'armée, afin de renforeer l'attaque que la division du général Laharpe devait exécuter sur les troupes que le général Argenteau avait rassemblées à Dago. Year ole de the the

Tandis que le général Bonaparte falsait ces dispositions pour l'attaque de ganche de l'ennemi, le général Provera, vivenent

pressé par Augereau; ayantépuisé toutes ses munitions et manquant de vivres, se vit enfin force de se soumettre à la nécessité. et se rendit prisonnier avec les 1,500 hommes qu'il commandait. à Cossaria. Il était une heure après midi, et déjà le général. Masséna, chargé d'appuyer les opérations de Laharpe, s'avancuit avec rapidité pour déborder la gauche de l'armée ennemie dans le village de Dego. Les troupes légères de Bonaparte noussaient, dans le même moment, des reconnaissances jusqu'au. chemin de Dego à Spigno. La division du général Labarne, qui délà était parvenue au village de Cagna, après avoir traverse la vallée de la Bormida, recut l'ordre de se mettre en marche sur trois colonnes serrées en masse : celle de gouche, commandée par le général Causse, passa la Bormida sous un fen meurtrier. ayant de l'eau jusqu'au milieu du corps ; et attaqua l'aile gauche de l'ennemi par la droite, dans le dessein de la séparer du reste de sa ligne; le général Cervoni , à la tête de la seconde colonne. traversa aussi la Bormida sous la protection d'une batterie franeaise, et attaqua de front la même aile gauche de l'ennemi: enfin, la troisième colonne, commandée par l'adjudant général Boyer ; tourna le ravin qui couvrait la ligne ennemie et dut . manœuvrer pour lui couper sa retraite.

Tous ces mouvements, secondés par l'intrépidité des troupes et les talents des différents généraux, atteignirent le but qu'en attendait le général Bonaparte. Les Autrichiens opposèrent néanmoins une vigourense résistance aux efforts combinés des Français, Les bataillons que le général Argenteau commandait en personne à Dego, et qui attendaient les renforts appelés par ce général . tiurent ferme dans leur position et ne furent culbutés qu'à l'instant même où les secours paraissaient sur les hauteurs en arrière de la ville. Ce fut en vain que le général Argenteau après avoir réuni ses fuyards aux troupes fraiches qui lui arrivaient, voulut s'efforcer de rétablir le combat. Dans ce moment même necourait sur son flanc gauche la division du général Massena. Le corps d'Argenteau , attaqué ainsi de front et de flanc , fut mis dans une déroute complète. Cinq bataillons mirent bas les armes : vingt pièces de canon furent enlevées. La division the abid of commercial property of the party of the abid.

tion Depuis lieutenant gonoralinest, incres cop., sockettis, utility administration

44

Laborpe s'attacha a la poursuite des vainous, et ce général, se portant lui même à la tête de quelques escaurons , les sabra pendant plus de trois lieues sur la route de Spigno. Cette ardeue extreme, qui l'emportait ainsi loin du gros de l'armee; fut la couse d'un revers momentané dont nous allous parier plus basil Les débris des troupes d'Argentenu se dispersèrent jusqu'à Monte-Alto et Aequa . William apropria and propria all carries at a carrier at a ca Tandis que deux divisions françaises cultutaient de cette manière la gauche de l'armée ennemie, Augerent avait de son côté remporté de précieux avantages: Bonaparte, quine négligenit aucun moven de rendre une victoire décisive n'avait pas plus fot appris que la division de ce général devenait disponible par la capitulation de Provera, qu'il lui avait envoyé l'ordre d'ap payer à gauche, et de s'emparer des hauteurs importantes de Monte-Zemoto, afin de déterminer d'autant mieux l'isolement total de l'armée plémontaise, qui se reployait sur le Tanaro et dans son camp retranché de Ceva, d'avec les restes de celle de Beaulieu , qui se retirait par Acqui et la vallée de l'Orbas Augereau exécuta avec la plus grande ponetualité le mouvement qui lui était preserit ; dans la journée du 13; mais ; au moment où la nouvelle en parvenuit au général en chef, ce dernier fut également informé d'un événement facheux qui venaît de se passer à la droite de l'armée. Nous avons dit que le 14 le général Wukassowich avait eu ordre de se mettre en route avec les trois bataillons qu'il commandait, et de se réunir aux buit qui défendajent Sassello, afin de venir ensuite se lier à lagauche du général Argenteau par Ponte-Ivrea, Wukassowich s'était en effet mis en marche le 16 au matin : mais arrêté par les difficultés qu'offrait sur la route la nature du terrain ; il ini fut impossible d'exécuter assez tôt son mouvement ; et quand il parut à la vue de Dego , ses tirailleurs lui apprirent que ce village, évacué par les Autrichiens, venuit d'être occupé par les Français. Retourner sur ses pas sans avoir combattu parut au general Wukassowich un parti peu honorable, et sur-le-champ Il prit celui d'attaquer la division du général Labarpe, qui, s'étant avancée à la poursuite d'Argenteau sur la route de Spigno, étalt loin de s'attendre à se voir assaillie du côté de Sassello. Cette division, qui avait bivouaque sur le terrain où

elle s'était arrêtée, se livrait avec sécurité au repos que ses fatigues de la veille lui rendaient si nécessaire, lorsque les bataillons de Wukassowich se jetèrent avec impétuosité et à l'improviste sur ses postes avancés, les culbutèrent et répandirent la terreur dans le gros même de la division. Ce sentiment devint si général. que les soldats de Laharpe ont oublié en un moment qu'ils sont valaqueurs, et ne pensent plus qu'à fuir pour éviter un danger que la peur leur rend encore plus redoutable. Wukassowich profite habilement de ce découragement subit des Français : il vole à leur poursuite, et telle est la rapidité de sa marche, qu'il parvient à Dego et s'en empare avant même que les troupes surprises aient songé à défendre la ville. Mais Bonaparte, instruit promptement de cet événement, fait battre la générale. Le camp tout entier est bientôt sur pied, et le général Massena, que sa position rapprochait davantage de Dego, marche de suite sur ce village pour en chasser l'ennemi. Les troupes de Wukassowich, animées par leurs succès, opposèrent une forte résistance à l'attaque des Français. Massena, qui faisait engager ses régiments à mesure qu'ils arrivaient, est repoussé trois fois. Le général Causse, venant de rallier la 99° demi-brigade, chargeait les ennemis et était près de les atteindre à la bajonnette, lorsqu'il tomba blessé à mort. Quelques instants après, apercevant le général Bonaparte, qui s'efforcait lul-même de rétablir le combat par sa présence, Causse le fait appeler, et lui demande : « Dego est-il pris? - Les positions sont à nous, reprend le général.- Dans ce cas, ajoute le brave Causse, vive la république l je meurs content. »

L'affaire cependant n'était point encore déciéée. Mais Bonaparte, habile à saisit le monet pour en tirer perti, avait cherché, par sa réponse affirmatire, à inspirer la confiance du succès aux troupes qui l'écoutaient. Il était une heure apres midi, et menantiul-même au combat la 9° demi-hrigade, il fait former en colonne la 8° commandée par le genéral Victor, tandis que par ses ordres l'adjointat général Lansases, payant résus à railier la 8° légère, se précipite à sa téte sur la gasche de l'ennemi. Un instant la troupe de Lansuse chancelle; mais, ténoin du succès de l'attaque d'irigée par legénéral en cheft excitée par l'Intriphilité des on commandant, elle fools sur l'ennemi, le culbute

STALLE, - T. I.

et eutre dans Dego en même temps que Bonaparte. Le corps du général Wukassowich, mis en déroute par ce mouvement vigoureux et combiné, se sauva à Acqui. L'adjudant général Vignolles, chargé par le général en chef de poursuivre les fuyards avec un escadron du 25° régiment de chasseurs à cheval, atteignit la coloune enuemie, et parviut jusqu'à sa tête en sabrant de droite et de gauche. Là, il délivra un grand nombre de prisonniers que cette colonne emmenait, notamment le chef de brigade Vauquet, de la 32º demi-brigade de ligne. L'adjudant général Viguolles ramena au quartier général de Cairo 1,800 prisonniers, qui, reunis à ceux déjà faits dans les heures précédeutes de la même journée, portèrent leur nombre à 5,000. On reprit aussi dans cette affaire treize pièces de canou qui étaient tombées, au commencement de l'action, au pouvoir des Autrichiens. On ramassa, sur le champ de bataille et dans les montagnes envirounantes qui se lieut à la position de Dego, une énorme quantité de fusils. Ce même jour, signale par la prise et la reprise de Dego, et par l'occupation de Moute-Zemoto par le général Augereau, le général Rusca, après un combat valeureusement soutenu, où il avait fait 100 prisonniers et pris deux canons, s'était emparé des hauteurs de San-Giovauni, situées au dessus de Murialto, et qui dominent les vallées du Tanaro et de la Bormida. Cos deux derniers avantages 1 établissaient une communication intermédiaire avec la réserve aux ordres du général Serrurier, laquelle avait elle-même commencé à prendre part aux opérations, en occupant sur la gauche du Tanaro, et presque sous Ceva, les postes de Batifole, Bagnasco et Nocetto, et se trouvait par là eu mesure de se lier à la gauche d'Augereau. Les combats de Dego, de Monte-Zemoto et de San-Giovanni

Les combats de Dego, de Monte-Zemoto et de San-Glovanni avaient occasionné aux valuqueurs une perte très-faible en comparaison de celle des vaincus. Cependant, les Français eurent à regretter le général Causse, dont nous avous déjà parlé, et les chefs de brigade Dupuis et Roudeau : ce dernler avait été surnommé le Brawe par ses camarades.

Les résultats matériels des deux journées de Millesimo et de Dego furent la prise de vingt-deux pièces de canou , quinze dra-

<sup>&#</sup>x27; C'est-à-dire l'occupation de Monte-Zemoto et des hauteurs de San-Giovanni.

peaux, 2,500 hommes tués, 8 à 9,000 prisonulers, parmi lesquels un lieutenant général, environ trente colonels ou lieutenants-colonels, des officiers d'artillerie et du génie, etc.

La reprise de Dego donnaît à Bonaparte l'assurance de ne plus avoir de craintes pour sa droite, de la part du général Beaulieu, qui maintenant se retirait sur Tortone, laissant aux Francais la libre possession du territoire de Gênes, et l'avantage bien plus précieux encore de le forcer à s'éloigner plus que jamais de l'armée piémontaise. Ce mouvement rétrograde du général Beaulieu, dont l'objet était, sulvant ses propres assertions, de faciliter la jonetion des troupes pontificales et napolitaines, avait donc l'inconvénient de laisser dans la position la plus eritique les troupes du général Colli, dont le camp retranché sous Ceva se trouvait comme borné par le Tanaro, qui n'était pas encore guéable et dont tous les ponts avaient été coupés, L'éloignement précipité de Beaulieu exposait consciquemment le général Colli à se voir bientôt sur les bras l'armée entière d'Italie. En effet, depuis le combat de Dego, Bonaparte parut avoir tont oublié, pour ne plus s'occuper que de l'armée piémontaise. Le soir même de cette jonrnée, il poussa jusque sous Ceva nne forte reconnaissance, dont le résultat fut d'eniever à l'ennemi quelques positions qui rendaient moins dangereuse l'attaque projetée du camp piémontais. La conduite de Beaulieu, dans cette circonstance, fut remarquée avec aigreur par le général Colli. Il communiqua son mécontentement au roi de Sardaigne, et anelques auteurs prétendent que ces semences de division entre les conrs d'Autriche et de Turin contribuèrent, autant que la défaite de l'armée de Colli, à engager cette dernière puissance à faire la paix avec la république française (t).

En apportant ess góriens, comunencements de la carrière militaire de Bangarte, nous nos sommes servis des dominantation de hatailles de Montrantels, de Millettimo, et de combet de Deop, employées par e spécia ful hi-même dans ses rapports, et par tous les laisorieres qui on éterd de-puis cette écopeu. Ospendant le genéral Jonaini nous parult avoir raison, en econôsierant cette une de cubicon situatives que comme une escel hadalle, le la companie de la companie de

<sup>«</sup> Cette bataille de six jours, dit-II, livrée sur dix points différents, mais

Les nuces obtenus par Bonaparte, des le début de la camgage, l'auradeut été outre les ordres du Directoire, en admetant la supposition que Bonaparte ait emporté pour instruction l'ordre de se tenir d'abord sur une sévère défensive. En ce cas, si l'audacioux général ett échous dans ses entreprises et ett été vaincu, au lieu de remporter la victoire, sa tête ett peut-être payè le crime d'avoir désodé aux ordres du gouvernement républicain. Mais à la nouvelle des leuriers cueillis si abondamment par l'armée d'Italie, e l'Directoire, qu'ui 'fafeliement combien ces triomphes allaient être favorables à la cause de n'épublique, paraitrait avoir oublie la transgersion de ses ordres, puisqu'il ne songes plus qu'à exaiter davantage encore, sail était possible, l'ardent embousiame du général en chef et de ses lieutenants. C'est dans cette intention qu'il écrivit à Bonaparte:

« Il est antisfaisant pour le Directoire de voir justifier, par les lauriers que vons ente de cuellir, le choix qu'il à fait de vous pour conduire l'armée d'Italie à la victoire. Recevez aujourd'hui, général, le tribut de la reconnaissance nationale; méritez-la de plus en plus, e frouvez à l'Europe que Beaulieu, pour avoir changé de champ de bataille, n'a pas changé d'ennemi; que, buttu au nord. Il le sera constamment par la brave armée d'Ibuttu au nord. Il le sera constamment par la brave armée d'I-

toujours par une même masse principale, à des parties morcelées, fut plutôt une série de combats qu'une batallle rangée. Elle a donné lieu à des raisonnements ou à des systèmes également faux : on a prétendu que Bonaparte, embrassant un vaste champ de bataille, avec des divisions isolées, les faisait combattre par des mouvements coincidents, et avait ainsi étendu l'échelle des combinaisons. Il est cependant facile de voir. par l'exposé rapide que nous venons d'en donner, que c'est par un système opposé que Bonaparte a triomphé tant de fois ; qu'il a constainment rassemblé ses plus grosses masses dans des positions resserrées el pour frapper les grands coups; saus doute, il les a ensuite étendues, mais c'était toujours dans une position centrale, et afin de séparer de plus en plus les corps ennemis délà vaincus. Ces engagements multipliés furent le résultat du morcellement des alliés, de la position de leurs corps, et de la nature montagneuse du pays. Il fallait bien aller chercher ces corps où ils étaient. et il eût été bien difficile de livrer une bataille générale, comme celle de Iéna ou de Wagram, à une armée qui couvrait par divisions toutes tes crétes de l'Apennin, et n'avait pas dix mille hommes réunis sur un même point, s

talie; et qu'avec de tels défenseurs, la liberté triomphera des efforts impuissants des ennemis de la république. »

Aû général Laharpe :

« L'effroi que vous inspirez aux ennemis de la république peut seul égaler sa reconnaissance et l'estime due à votre courage et à vos talents. »

Au chef de brigade Rampon, défenseur de la redoute de Monte-Legino:

« Intrépide militaire, amant de la liberé, consiones à la ervir : quelo sermont que vous avez fait prêter aux braves soldais que vous commandiez dans la redoute de Montecotte, soit répété dans l'occasion par tous les républicaiss qui sont dignes de tenir, et qu'il serve à fortifier chez eux, s'il en data besoin encore, la haine de l'esclavage et le désir de vaincre des ennemis qui s'ont pas reanoné au projet ismesé de nous donner des fers. La vaieur l'aneais els forcers hientôt à demander la paix ... Vous y aurez concouru par le trait héroique qui vous honore. »

A l'adjudant général Vignolles :

« Le ourage et les laints que vous avez dévelopés vous méritent la reconnaissance de la nation. Organe de cette nation que vous défendes si giorieusement, le Directoire vous transmet avec plaisir les éloges dus à votre conduite distinguée. Ils serent sans doute pour vous la plus douce récompense de votre valeur, et la manière la plus sûre de vous commander de nouveuux surcès. »

Cos eloges publics, qui tenaient lieu alors des décorations, des titres et des dotations si prodigués par la suite, produisirent l'effet dont se flattait le Directione en les décenant. L'invincible armée d'Italie poursuivit le cours de ses triomphes, et c'est elle qui eut la gloire de donner à la France républicaine octre proquière paix générale attendue deupsi si longtemps.

Combat de Vico; bataille de Mondovi, et armistice concluentre l'armée sarde et l'armée française. — Les trouges lumcdiatement sous les ordres du genéral Beaulier, en se retirant précipitamment après les actions précédentes, par les routes d'Acqui et de Gavi, pour se mettre sous la protection des remparts de Tortone, laissaient un libre champ aux opérations ultérieures de Bonaparte, dans son dessein d'attaquer l'armée sarde, que commandait le générai Colli, après l'avoir isolée du grand corns d'armée austro-sarde. Le moment était favorable : la terreur inspirée par la rapidité des succès obtenus par les Français s'était répandue jusque dans le camp de l'armée piémontaise. Bonaparte ponvait donc se promettre de vaincre facilement le général Colli , abandonné des Autrichiens : il pouvait espérer qu'en frappant ce coup décisif il épouvanterait la cour de Sardaigne jusque dans Turin, et la forceralt à quitter la cause des alliés. Alors l'armée désorganisée du général autrichien étant désormais le seul obstacle à surmonter, le général français, dont l'Imagination ardente s'élançait incessamment vers l'avenir, pouvait se regarder comme le maltre de l'Italie. Il n'y avait pas à balancer. La gloire, l'ambition. l'honneur de Bonaparte dépendaient de la destruction de Colli : douze jours suffirent pour obtenir ce grand résultat, et forcer la cour de Sardaigne à refuser désormais son appul aux ennemis de la république française.

Cet appui était cependant motivé, et pouvait être légitimement invoqué par les puissances armées contre la France. La femme du prétendant à la couronne de France, du roi Louis XVIII, celle du lieutenant général du royaume, le comte d'Artois, étaient filles du roi de Sardaigne. Il était naturel que la cour de Turin eût embrassé la cause de ces princes, et eût armé en leur faveur; aussi le roi de Sardaigne avait-il adhéré des premiers à la coalition de Pilnitz. Il avait vu ses troupes dans Toulon, et avait pu, un moment, se flatter de posséder un jour la Provence, qu'en avait promise à son ambition. Mais, tenu longtemps en échec par les deux armées que la république avait eues jusqu'alors en Savoie et dans le comté de Nice; souvent battu par elles , il avait partagé tous les revers de la coalition, à laquelle il était cependant resté fidèle. Le comté de Nice et la Savoie lui avaient été enlevés des 1792, aînsi qu'on l'a vu dans le premier volume de ces Annales. Sans cesse menacé d'une invasion en 1795. Il avait perdu l'élite de ses troupes dans une foule de combats restés sans résultat : enfin , au moment même où plus que jamais, et par les promesses fantastiques du général Beaulieu, il avait osé concevoir l'espérance de reprendre

se montrait tout à coup coutraire à ses vœux. Abandonnée de son allie, près d'être accablée par un ennemi victorieux, l'armée du roi de Sardaigne pouvait être détruite et laisser aux vainqueurs un passage libre jusqu'à Turin. Que pouvait désormais le roi de Sardaigne pour s'opposer à l'invasion prochaine de ses Etats? Toutes ses ressources étaient épuisées, et ce monarque, renfermé dans son palais, sollicitait vainement de ses sujets un dévouement dont il ne savait pas donner l'exemple. Toutes les mesures que l'exaltation et l'enthousiasme patriotiques avaient inspirées en France à l'approche de l'invasion ennemie. il les imitait languissamment et sans succès. Une levée en masse, qui comprenait tous les hommes depuis seize jusqu'à trente ans, avait produit autant de révoltés que de soldats. Les Piémontais, las d'une guerre qui durait depuis quatre ans sans qu'aucun avantage en eut été la suite, commencalent à désirer la paix avec autant d'empressement qu'ils l'avaient repoussée auparavant. Ce pays était d'ailleurs dans cette situation critique que tant d'États d'Europe ont connue dans le même temps. Une grande partie de la noblesse et les bourgeois des villes étaient en opposition avec une cour plus dévote qu'éclairée, même sur ses propres intérêts. Une désunion presque générale de toutes les classes de la société avait été produite par la fermentation des têtes. Cette partie de la population que les gouvernements appellent proprement le peuple, qui fait la force des Etats, parce qu'elle en est le bras ou l'instrument, superstitieuse à l'excès dans le Piémont, avait d'abord embrassé avec ardeur le parti d'une guerre déclarée a des hommes qu'on leur peignait comme les plus cruels ennemis de la religion; mais des intérêts plus directs avaient affaibli cette opinion exagérée. Les Piémontais commencaient à penser que c'était moins la cause des peuples que celle des rois que l'on voulait défendre, et cette idée prit de tels développements . que, devenu suspect à son peuple, le prince eut la douleur de voir échouer les mesures proposées pour pouvoir résister aux Français. Les nouvelles recrues, au lieu de rejoindre, désertaient en foule, et formaient comme une armée ennemie dans l'intérieur de l'État. Afin de défendre cet État menacé, ii fallait donc s'en tenir aux forces déjà rassemblées, et le général Coili eut ordre d'opposer une vigoureuse résistance aux efforts des Franças. Une victoire était seule capable de sauver le Piémont d'une invasion; mais Coili pouvait-il se flatter de sortir victorieux de la lutte où il était engagé ? Il presentait qu'il serait vianeu; mais du moins il voulut l'étre sans honte.

Certain que Bonaparte vafaqueur de Beaulieu ne tarderait pas à l'attaque, le général Colli avait concentré ses troupes dans le camp retranché de Ceva, afin d'opposer à son ennemi une masse de résistance plus considérable; deux rivières, dont les bords avaient été hérissés de hatteries, protégeacht ses liegnes, qui s'étendaisent jesqu'à la place de Mondovi. Colli espérait encere pouvoir se défendre pendant quelques Jours dans cette postijon, et donner le temps à la cour de Turis de lui enveyer des secours, ou à Beaulieu d'agri de manière à seconder ses efforts. L'infatigable activité de Bonaparte déjous sans peine tous ces projets de la prudence, et Colli fut attaqué dans ses positions, avant à avoir reçu aucun des renforts qu'il attenduit.

Le 16 avril, is division du général Augereau, qui avair roquerde des mettre en marche, quittu précipitament les hasteurs de Monte-Zemoto, et attaqua les redoutes qui protégusient le camp retranché de Ceva. Elles étaient défendues par 8,000 effemontals. Les colonnes françaises, commandées par 8,000 effemontals et colonnes françaises, commandées par les généraux Bayrand et Jouhert, épocuvierent une vigoureuse risistance, qui fut prolongée pendant toute la journée, maigre la vivacité des attaques successives. Cependant, à la chatte du jour, la plupart des redoutes avaient été évacuées, et les troupes françaises s'y étaient postées. Colli seatit qu'il courait risque d'être tourné par Castellino, et, pour éviter ce danger, il donn rordre d'évacue pendant la nuit le camp retranché de Ceva.

Pendant cette même journée, les généraux Serrurier et Ruses vétaient avancés pour seconder l'attaque du général Augereux, et se trouver, après le succès, à même d'opérer leur jonction avec sa division. En même temps, le général Masséna, qui s'était portés sur les hauteurs de Barcero, avait possés ses colonnes jusque sur les bords du Tanaro, afin de le passer entre Ceva et Castellino. C'est cette deraiker manouvre, exécutée avec et Castellino. C'est cette deraiker manouvre, céceutée avec beaucoup de souces, qui avait fur taniaire au général Coili de se voir tourné, et l'avait engagé à quitter ses retranchements de Ceva. Sa retraite, opérée avec beaucoup d'ordre, avait eu lieu sur Mondovi, et sou corps d'armée prit, pour couvrir cette place importante, une très-bonne position au confluent de la bicoque de Saint-Michel, et sa gauche s'étendant jusque vers Lezegno.

Le lendemain 17, lest divisions des généraux Serrurier et Augerean opérerent leur jonction devant la place de Ceva, et le général Serrurier entre dans la ville, dont la forteresse était toujours occupée par 7 on 800 Plémontais. Il est été intéressant de pouvoir s'emparer de cette étadelle; mais l'artillerie de siége u'avait pu suivre la marche rapide des Français dans les montagnes, et le général Serrurier, faut de canons, fut obligé de souffrir appès de lui cette garnison ennemie.

Le 18, Bonaparte, qui s'était trouvé la veille à Salicetto. transporta sou quartier général à Ceva, afin de présider luimême à l'attaque générale qu'il méditalt contre le général Colli. Le 19, la division du général Serrurier attaqua la droite de l'ennemi et la partie de son centre qui était postée à Saint-Michel. Après trois heures d'un combat opiniâtre, Serrurier s'empara du village, renversa les Piémontais chargés de défendre le pont sur la Corsaglia, et traversa lui-même cette rivière avec un fort détachement de ses troupes; mais, le Tanaro n'étant point guéable, les divisions des généraux Augereau et Masséna, qui devalent attaquer les Piémontais en même temps que Serrurier, ne purent exécuter leur mouvement, et furent obligées de laisser la rivière entre elles et leur ennemi. Le général Colll profita habilement de cet incident, et conduisit lui-même des renforts à sa droite, toujours aux prises avec le général Serrurier. Celui-ci, étonné de se voir attaqué par des troupes fraiches. quand il croyait devoir être secondé par Masséna et Augereau, vit bientôt le désordre s'introduire parmi ses soldats, et, pour éviter un plus grand mal, il prit le parti de se retirer. Ses cotonnes, poussées avec vigueur jusque sur la Corsaglia, ne surent point opposer une résistance suffisante, et ce fut avec la plus grande peine, et non sans éprouver une perte considérable, que ce général parvint à passer la rivière. Cet échec faisait perdre à ces troupes tout le terrain qu'elles venaient de gagner : elles se

retirerent jusque dans Ceva, et de cette manière les deux partis se trouvèrent dans les mêmes positions que la veille.

Par les manœuvres qu'il avait commandées dans le journée du 19, Bongarte avait eu le dessent de percer jusqu'à Mondovi, et de foreer le général piémontais à un changement de front qui pût le priver de tout l'avantage de sa position; mais le succès n'ayant point répondu à son attente, Bongarte jessa la journée du 20 à prendre les mesures qui pouvaient donner, à une seconde attaque, une issue pius favorable. Dans la nuit du 21 au 22, le général Masséna viat passer le Tanaro sur le pont de Ceva, et prit possession du village de Lezegno. Les brigades des généraux Guyenx et Fiorella, de la division du général Serruire, s'emparèrent du pont della Torre; en même temps, le général Augerau descendit la vailée du Tanaro, et marcha sur Alba, afin de meaneer les communications de l'ennemi, en-lever se sédebix, et letter l'évouvante lusueu dans Turín.

L'intestion de Bonaparte, en ordonnant ces dispositions, citat, comme la velle; d'bilège le générel Goll à changer de champ de bataille; mais celui-ci, craignant l'issue d'un combat qui ett été décisif sur une ligne aussi étendue, préféra renoncer à tous ses avantages de sa position, et e mit, dés deux heures après minuit, en pleine retruite, évacua toute son artillierte et se replis aur Mondovi. Bonaparte, qui à était promptement apercu de cette marche rétrograde, envoya aussitôt la division de général Serruire à la poursuite de l'armée piémontaise. Serruirer mit tant de célerité dans l'exécution de cet ordre, que le 22 avril, à la polate du jour, il atteignit l'arrière-garde de l'ennemi sur les hauteurs en avant de Vico.

La brigade du général Guyeux se dirigae sur la gauche de Farmée de Colli, handis que Serurier, avec les brigades des généraux Fiorella et Dammartin, attaquait les redoutes qui couvraient son centre. Ces mouvements se firent avec tant de précision et de valuer, qu'après avoir va ses positions emportees à la bionnette, je général Colli abandonna le champ de bataille, raversa rapidément Mondovi, évacua cette place, et se rabutit sur la Sturn et Possano, en ayant soin de mottre ses bagages et son artillerie derrière les rivières de l'Élero et de Pesio. La cavalerie françaies se porta à sa poursité a seve beacoup d'àrdeur, et le général Stengel, qui la commandait, fut tué dans une charge. Murat', aide de camp de Bonaparte, se distingua particulièrement dans cette poursuite à la tête du 30° régiment de cavalerie, et mérita d'être cité avec éloge dans le rapport du général en chef.

L'ennemi, suivant la relation officielle, perdit dans cette journée hult pièces de cannon et quinze caissons, vingé et un drapeaux, dont quatre des gardes-du-corps du roi de Sardaigne; 1,800 hommes, dont 1300 prisonniers; un général piemontais fut tie, et trois l'irurent faits prisonniers: savori, le licutenant général contre de Leire, le courte de Flayes, colonel des gardes du roi de Sardaigne, M. Matter, colonel-proprietair du regiment de son nom; et quatre autres colonels. Le genéral Despinois fut etité avec éloge dans le rapport du général en chef, ainsi que le général Berthier, chef de l'état-major général, e, chez qui, dit Bonaparte, les talents égalent l'activité, le patriotisme et le courage. »

Pendant que, pour demire frait de cette victoire, les Francajs premient possession de la place et forteresse de Mondovi, eivacuée par les Austro-Sardes, le général Colli se hâtait de passer la Stura, pour ne s'arrêter qu'entre Conl et Chenesco. L'inaction du général Besulieu, au moment où l'armée piémontaise etait alinsi attaquée et poursaivie, contribus puissamment à jeter le décourgement parmi les soldats de Colli. Menacé par la seule division du genéral Labarre, Beaulieu, qui était restè vers Acqui, n'avait fait aucune tentaitve pour essayer de se joindre a ses alliés, ou au moins de faire une diversion ce leur faveur; il n'avait même fait aucun movement, et quand il est pu concentrer ses forces, il l'esait toijours sa ligne trop étendue, puissue sa guache se prodongeait jaçua l'a priviere d'Orba.

Cette circonstance de la conduite du général autrichien, qui faisait murmurer hautement l'armée piémontaise, vint encore augmenter les Inquietudes de Colli. Menacé d'une destruction complète, sans espoir d'obtenir de renforts de la part de sa cour ou du général en chef autrichien, poursuivi par une armée au-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depuis beau frère de Bonaparte, grand-duc de Berg, roi des Deux Sicites, et fusillé en 1815 par ordre du roi de Naples.

dacieuse, infatigable, Colli avalt instruit son gouvernement de la position plus que critique où il se trouvait. La nouvelle des derniers succès obtenus par les Français avait plus que jamais répandu la terreur et l'effroi dans Turin. La plupart des grandes familles de cette ville, épouvantées de l'approche des républicains, dont elles redoutaient les principes opposés à la noblesse et aux priviléges, se tenaient déjà préparées à fuir au premier signal. Les appréhensions dont la cour et la ville étalent agitées devinrent telles, que le roi de Sardaigne, perdant lui-même la conflance qu'il avait eue dans ses forces et dans l'appui de ses alliés, envoya au général Colli l'autorisation nécessaire pour demander à Bonaparte une suspension d'armes. Colli écrivit donc au général français pour l'instruire des intentions de sa cour, et lui mandalt, le 23 avril, que le rei son maître avant envoyé à Gênes des plénipotentiaires chargés d'y traiter de la paix avec la république française, sous la médiation de la cour d'Espagne, il crovait que l'intérêt de l'humanité exigeait que les hostilités fussent suspendues de part et d'autre, pendant la durée des négociations. Il finissait par proposer à Bonaparte un armistice, soit illimité, soit à temps fixe, à son choix, dans la vue d'épargner une inutile effusion de sang.

Mais Bonaparte, qui savait qu'il ne faut jamais donner à son onnemi le temps de se reconnuttre, se garda bien de faire à Colli une réponse décisive et satiafaisante. Il lui laissoit seutement entrevoir qu'un accommodement n'était point impossible; mais que le droit de traiter de la paix apparteant au Directoire seul, il ne pouvait ries prendre sur lui avant d'avoir reçu ses ordres. Au moyen de cette précaution adroite, Bonaparte, sans nuire à la rapidité de ses opérations militaires, so réservait la faculté de proposer un moyen terme, qui pouvait deveuit très-favorable à l'armés française.

En effet, malgré ses triomphes, l'armée française se trouuit encore dans une position incertaine et précaire. Maltresse d'un pays florissant, elle voyait, il est vrai, l'abondance sucéder au dénûment absolu dans leque elle se trouvait naguère; la victoire venait, suivant la gromesse el la prédiction de Bonaparte, d'ouvrir aux Français le chemin de l'Italie. Mais dans ce pays fertile où elle pouvait se dédommager de ses longues privations, et faire momentamément trêve à ses fatigues, l'armée n'avait encore d'autre appui que ses armes. Les Piémontais avaient toujours en leur pouvoir des places qui pouvaient inquiéter et arrêter même les opérations d'une armée trop peu nombreuses pour entreprendre des siéges, et dépourvue d'ailieurs de tous les objets nécessaires à de telles entreprises.

Les Autrichiens, revenus de leur terreur, pouvaient se railer, recevoir les secours promis par le rol de Nagles, et Colli lui-méme, en marchant par la rive gauche du Pó, avait la possibilité de leur donne la main. Par une us asspension d'hos-mitté, l'armée française gagnait donc l'avantage des débarrasser des l'Émonatais, se truvavait libre d'achevre la défaite des Autrichiens, rendait una l'Obstacle des forteresses du rol de Sardaigne, et contraignait Beaulien de chercher un dernier asile sous ses murs de Mantose ou derrière l'Adige.

Par ces considérations, qui ne pouvaient échapper à sa haute sagacité, Bonaparte, dans sa réponse au général Colli, ajoutait donc : a La position militaire des deux armées rend toute suspension d'armes pure et simple impossible. Quoique le sois en particulier bien certain que le gouvernement accordera des conditions de paix raisonnables à votre roi, je ne puis, sur des présomptions vagues, arrêter ma marche. Il est cependant un moven de parvenir à votre but, conforme aux vrais intérêts de votre cour, et qui épargnerait une effusion de sang inutile, et dès lors contraire à la raison et aux lois de la guerre : c'est de mettre en mon pouvoir deux des trois forteresses de Coni, d'Aiexandrie, de Tortone, à votre choix. Nous pourrons aiors attendre, sans hostilités, la fin des négociations qui pourraient s'entamer. Cette proposition est très-modérée; les intérêts mutuels qui doivent exister entre le Piémont et la république française me portent à désirer vivement de voir éloigner de votre pays les malheurs de toute espèce qui le menacent. »

Cette proposition, si elle était acceptée, devenialt extrêmement favorable aux succès ultérieurs de la campagne. La possession de deux forteresses dans le Piémont répondait entièrement de la neutralité du roi de Sardaigne, et laissait le général de l'armée française mattre d'agir avec vigueur contre les Autrichiens. Mais en attendant la réponse du général Colli, Bonaparte, qui voulait donner plus de poids a sa demande et profiter en effet de la position où l'avaient place ses victoires, avait, le même jonr, donné ordre à son armée de passer l'Elero, et, après avoir jete des ponts sur le Pesio, avait porté son avantgante sur Carru. Le 24, apres quelques escarmouches de cavalerie de peu d'importance, les Français occuprent Bene.

Copendant Besuliea, pressé par la cour de Sardaigne, et dans la crainte de déplaire à son gouvernement, en paraissant négliger trop les interêts de ses alités, s'etait decide à faire un mouvement concentrique, qui pût le rapprocher un peu de Tarmée de Colii. Le 24 il leva ao camp d'Acqui, et se mit en marche avec seize batalilons et vingt-deux sexedrons, après toutfois avoir eu la précaution de laiser dans Terzo sept batalilons et six escadrons commundes par le genéral Liptay. Ce mouvement était trop tardit pour opèrer une diversion favorable aux Pérmontais de Colii.

Gelui-cl avait pris une position défensive sur la Stura; son front était couvre par cette rivière; sa droite s'écendait vers la forteresse de Coni, et se tennit en communication àvec les troupes qui défendaient le passage de Col-le-Tende; sa gauche s'appuyait à Cheraco. Cette position couvrait les places du Piemont, et défendait les seules routes par lesquelles les Français pouvalent y pénétrer alors.

Le général Serruire se porta le 22, avec sa division, sur la frindia, et s'avanga jusqu'à potre de canon de la villé de Fosno, ois et trouvait le quartier général de Colli. Les Français et les Piémoniais, s'éprèce par la Surra, se canonherm pendant plusieurs heures sans résultat. Le général Masséna s'était ne même temps dirigé sur Cherasco, et s'etant jeté nve impétuosité sur l'ennemi, equibuta d'abord les grand gardes. Cette ville, forte par sa position au confinent de la Surra et du Tanaro, 'Ietal aussi par une encevite bastionnee, tres-bler palisandee, fraisée et garnie de vingt-buit pieces de canon. La garnison ayant fait mine de vouloir se défendre, Bonaparte envoya son aide de camp Marmont et le genéral Dujard, pour reconnaître la place, et placer des batteries d'obusters, pour couper les palissades. Ces démonstrations suffirent pour épouvanter l'ennem. N'esperant point pour résister longtemps, il se

contenta de tirer quelques coups de canon, et profita de la nuit pour évacuer la ville et repasser la Stura. Cette complète, qui en manquait, et où l'on trouva des magasins considerables de munitions et de vivres, citait d'autant plus importante aux yeux de Bonaparte, qu'elle appuyait sa droite et lui donnait un poste à l'abri d'un coup de main, où i novuait établir ses dépôts de première ligne.

Après la prise de Cherasco, le général Colli se retira sur Cariganao, afin de mettre à couvert la ville de Turin, dont Bonaparte n'était plus qu'à neuf lieues. Cette retraite, qui privait l'ossano de tout moyen de résistance, laissa le général Serruier maître de passer la Stura et de faire son entre dans cette ville. Le méme jour, la division du général Augereau s'était portée sur Alba, malgré un temps afferax qui varia rendu tous les chemins impraticables. Il suffit aux Français de se présenter devant la place pour s'en rendre maîtres. Le peu de troupes piémontaises qui étaient restées à as garde s'enfuirent sans avoir brûté une anorce, et le général Augereau se hait al y faire géres sur-le-champ plusieurs posti de bateaux, ain de pouvoir passer le Tanaro, qui est dans cet endroit d'une largeur et d'une rapidité considérables.

Le 26, l'armée française d'Italie se trouva entièrement rasemblée en avait de la ville d'Alba. Elle cétat lors dans un des plus heaux et des plus riches pays de l'Europe, et nageait dans l'aboudance. Fiers des victoires remportées au prix de leur sange et de leur courage, les soldats de cette armée étalent animés de l'esprit le plus belliqueux, et n'aspiraient qu'à poursuivre un ennemi qu'ils avaient vaineu avec tant de gloire. Bonaparte, pour exciter davantage encore leur embussisme, et en même temps tranquilliser les peuples d'Italie, adressa aux uns et aux autres la proclamation suivante :

- « Soldats: 1
- « Yous avez, en quinze jours, remporté six victoires, pris vingt et un drapeaux, cinquante pièces de canon, plusieurs places

i. eds letters - aprec + i i

Nous avons déjà fait remarquer cette dénomination de soldats, donnée par Bonaparte à ses troupes. Les autres généraux de la république les appelaient camardes ou cifoques; mais Bonaparte crut devoir innover, ce qui convenait peut-être à ses desseins ultérieurs.

fortes, conquis la partie la pius riche du Pirimont; vous avez nit 15,000 prisoniers, tué ou basei 10,000 hommes. Vous vous étter jusqu'isi battus parmi des rochers stériles, illustrie par votre courage, mais inutiles à la patrie; vous égalez aujourt'hui, par vou services, l'armée conquérante de la Holiande et du Rhin. Dénues de tout, vous avez supplée à tout; vous avez gage des batbilles sans aconos, passe des rivières sans ponts, fait des marches forcées sans souliers, bivouqué plusieurs fois sans pain : les phalages républicaines étalent seules capables d'actions aussi extraordinaires. Gráces vous en soient rendues, soldats!

- « Les deux armées qui naguère vous attaquirent avec audace futent devant vous; les hommes pervers qui se réjouissaient dans leur pensée du triomphe de vos ennemis sont confondus et tremblants. Mais, soldats, il ne faut pas vous le
  dissimuler, vous n'avez encore rien fait, puisque beaucoup de
  choeses vous restre encore á faite. Ni Terrin, ni Mian ne sont
  encore à vous; vos ennemis foulent encore les cendres des valinnueurs des Tarunia.
- « Vous étie. démois de tout au commencement de la campagne, vous étes aujourd'hui abondamment pourvus. Les magasins pris à vos ennemis sont nombreux. L'artilleire de siège est arrivée. La patrie attend de vous de grandes choese. Vous justifieres son attente; vous brûlez tous de porter au loin la gloire du peuple français, d'humilier les rois orguelleux qui méditaient de nous donner des fers, de dieter une paix glorieuse qui indemnise la patrie des sacrifices qu'elle a faits. Vous voulez tous, en rentrant dans le sein de vos familles, dire avec ferte: ¿ l'étais à l'arméc conquérante de l'Italie!
- « Amis, je'vous la prometé cette conquée; máis il est une comcidition qu'il finut que vous juries de remplir : c'est de respecter les peuples que vous déliverez de leurs fers, c'est de réprimer les pillages auxquels se portent les soélérats suscités par nos ennemis. Sans céls, vous ne seriez point les libérateurs des peuples; vous en seriez le fileu. Le peuple français vous décauner nit : vos vétodies, votre coarage, le sang de vos firères morts eu combattant, tout seeint perdu, surtout l'honneur el la gloire. Quant à moi et aux généraux qu'on tout voir confinence, nous

rougirions de romnischuler une armée qui ne connettrait de loi que la force; mais, investi de l'antocité nationale, je aurus füire respecter à un petit nombre d'hommes sons cour les lois de l'humanité et de l'honnour, qu'ils foulent aux pieds; je ne souffiriar pas que des brigands soull'ent ves lauriers.

pe Peoples d'Italie, l'année française vient cite a vous pour rompes vos fers; le people français est l'auti de tous les peoples. Vence ave configneeu de-trant de nos drapeux, Vorte religion, vos propriets et vos mages servent, religiousoment respectés. Nous fercos la guerry en encomis graiceux a com n'en vooloss qu'aux tyans qui vous asservissent t =

Danie moment de Rousparte cherchait à cusiler. L'ordeur de sos soldies par cette preclamation, il attendant à l'èvre une derniere hantille, et sons donte elle set décidé du sort du Pie-mont. Le roit de Sardiagne, renfermé sinn Farin avec le soldies de son armée, trembait sur lou teine et commençait à se conveniere qu'une prompte sominision aux volentés du valaqueur pouvaitere qu'une prompte sominision aux volentés du valaqueur Delà lis Français n'étaite qu'une exclusio dont 15 deits menses. Délà lis Français n'étaitet qu'u neuf l'étres don a espitale. L'étra l'étra était plus que l'annie mapare de l'espet des abbitants de Turin. Des marraures, avant-courrais d'une insurrection, annient de son our stapédatte. Le peuple, qui entiquait de yois la titule titrée à toutes la horizon qu'ul laire, s'attroppir en foulque motor du palsis, et demandait la paix à grands cern. Toutes

Nous avens cité cette première proclamation d'un homme qui en a tant public durant sa carrière militaire, afin de présenter une observation qui nous paraît avoir quelque intérêt. On a dis, on répète encore aujour-d'hui que ées proclamations de Bonaparie, qui ont si souvent répandu en Europe presque autant de terreur que ses armées, n'avaient jamais été su euvroge, On a même été jusqu'à citer ses faiseurs. Cependant, si l'on veut apparer toutes ses proclamations, depuis celle que nous venons de cités jusques à la dernière qui précéda le désastre de Mont-Saint-Jean, on restera convaincu avec hous qu'elles sont toutes la production du môme homme. Le même style, les mêmes mouvements, les mêmes tournure de phrases, les mêmes exclamations, et ce ton prophétique ou d'inspir que Bonaparte affectait dans ses actions, se rencontrent dans toutes res plòces. Quant à nous, nous ne doutons point que les proclamations de Bonaparte n'aient, en effet, été dictées par celui qui sut en tirer tant d'avan-Gorat Winds and the relation of the series of the series of STABLE - T. L.

ces causes resintes firent enfiri sentir au roi qu'il est des crisonatances de l'intérêt des pupils chamade que les souverains renoncent à feurs plus cheres affections. Il avait été l'un des membres les plus seles de la collition. Il avait plus qu'auxun prince de l'Europe des raisons fortes et l'égitimes de hair la répatblique mais la fatale issue des évenements le contralguit à dissimuler as hafie et à s'humilité devant le gouvernement franciais, en lui demandant une paix qui lui semblait presque une injure. L'aroi de Sardalgue es soumit enfin e cette loide la necessité; si dure pour le commun des bommes, plus dure encoré cours les soise.

Le 27 avril e le général Colti, autorisé par son souverain, écrivit à Bonaparte pour lui apponcer que le roi allait envoyer des plenipotentiaires à Paris, afin de traiter de la paix définitive; mais qu'en attendant il acceptait les conditions proposées : « Sa Majesté; disait le général Colli dans sa lettre; m'ordonne de vons déclarer qu'elle consentira à mettre en votre pouvoir deux de ses forteresses; savoir; celles de Conf et de Tortone, comme vous l'avez demandé, pendant que dureront les négociations dont on va s'occuper; et sulvant le mode dont on conviendra; au moyen de quoi toute hostilité cessera des à présent, fasqu'à la fin desdites négociations, etc. » D'après la même lettre, le roi de Sardaigne chargea M, le baron de la Tour, lieutenant général de cavalerie; et le marquis de Costa, colonel chefd'état-major, de traiter avec le général Bonaparte des conditions de la suspension d'armes, qui furent arrêtées au quartier général de Cherasco, le 28 avril, et dont les dispositions portaient une cessation de toutes hostilités entre l'armée française d'Italie et l'armée du roi de Sardaigne, à dater du jour ou les conditions seraient remplies jusque cinq tours après la fin des négociations entamées à Paris. Les clauses de ce traité d'armistice furent très-favorables à l'armée française. La place de Coni devait être occupée par elle, ainsi que celle d'Alexandrie, en attendant que Tortone put être remise en son pouvoir. Les Français restaient en possession de tout le pays conquis qui se trouve au delà de la rive droite de la Stura, jusqu'à son confluent avec le Tanaro, et de là suivant la rive droite de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le Po, per

dant le temps qu'ils occupaient Alexandrie. Apres la reddition de cette place, par l'occupation de l'octone, in limite devait continuer au combinant de la Stara avec le Tanano, jusqu'à la hauteur d'Astl, sur la rive droite de cette demiser rivière. Li ligne de démarcation suivait le grand chemin qui conoditi à Nizza della Englia, et de ce deraiter lieu à Cassino; de la rive droite de la Bormila, jusqu'à son embouchur d'aus le Tasnano, et cafin de la jusqu'à la jonction de cette rivière avec le 70.

Les villes et citudelles de Coni, de Tortone ou d'Alexandrie, tant que la seconde ne serait point occuper par les Français devalent être remisea avec l'artillere et les munilions de guerre et de bouche, dont il devuit être fait inventaire, Les Français étaient réservé, par ce traité, le dreit de passer le 70 sous Valence, et le passage per les chemins les plus commodes et les plus onverts cialt accurdé, pour Paris et le robur, aux courriers et aux officiers de l'armée française. La établed devuit être remisé également avec sou artillere et se vivres y mais la garnisien pouvait se rethere dans le Plemont.

Les plénipotentiaires envoyés par le roi de Sardnigne a Paris ivadeté ordre de traiter de la paix à quelque prix que ce fait. La cour de Turin ne croyati pas acheter trop else l'antité d'un peuple dont la haine était terrible. On mit de part et d'autre me si grande activité dans les négociations, que le traité définité fut arrêfe et signé à Paris le 15 mel sulvant.

Ce traité ent une trop grande influence sur les événements ultérieurs de l'Italie, pour ne pas en rapporter let les clauses principales,

S. M. le roi de Surdaigne renouçait a toute adhesion, consentement en accession patentore screte donnée à la coalities armée contre la république française; elle s'engagniër é refuser le passage sur son territoire à aucunt roupe canemie, et à l'eccorder, au contraire, à tontes les troupes françaises. S. M. cédait à perpétuité à la republique la Savoie, les comtés de Nice, de Beuil et de Tende. Les limites entre éte deux États devatent étre établies aur une ligne déterminée par les points les plus avancés, du côte du l'étanout, des sommets et plateaux des Alprés, courte, de commencent au point ou se rémissaire les frontières souvier, en commencent au point ou se rémissaire les frontières

du Faucigny, du duché d'Aoste et du Valais, à l'extrémité des glaciers ou monts Maudits : 1º les sommets ou plateaux des Alpes, au levant du col Mayor; 2º le petit Saint-Bernard et l'hôpital qui y est situé; 3º les sommets ou plateaux du mont Alban, du col de Crisance et du mont Iseran ; 4º en se détournant un peu vers le sud, les sommets ou plateaux de Celst et du gros Caval; 5º Je grand mont Cenis, et l'hopital placé au sudest du lac qui s'y trouve; 6° le petit mont Cenis; 7° les som mets ou plateaux qui séparent la vallée de Bardonèche du va des Près : 8º le mont Genèvre : 9º les sommets on plateaux qui séparent la vallée de Grières de celle du Vaudois : 10º le mon de Viso: 11º le col Maurin: 12º le mont de l'Argentière; 18º les sources de l'Ubayette et de la Stura; 14º les montagnes qui sont entre les vallées de la Stura et de Gesso, d'ane part, et celles de Saint-Etienne de Tinea, de Saint-Martin ou de Vesubia, de Tende ou de Roya, de l'autre part; 15º la Roche Barbon, sur les limites de l'Etat de Gênes. Le pays restitué m rol de Sardaigne demeurait passible de toutes réquisitions de vivres faites par l'armée française; S. M. sarde s'engageait i ne point permettre aux émigrés ou déportés de la république de s'arrêter ou de sejourner dans ses États. Indépendamment des forteresses de Ceva, Coni et Tortone, déjà accordées par l'armistice, l'armée française devait, d'après la teneur du traité, occuper les forteresses d'Exlles, de l'Assiette, de Suse, de la Brunette, de Château-Dauphin et d'Alexandrie, à laquelle Valence pouvait être substituée, si le général en chef de l'armée française le préférait. Les fortifications d'Exiles, de la Brunette, de Suse, ainsi que les retranchements formés au-dessus de cette ville, devaient être démolis et détruits aux frais de S. M. sarde, à la diligence des commissaires nommes à cet effet par le Directoire exécutif.

Le 5a avril, Coni fut remis entre les mains des Ermesis, altesque l'ordre porc cocuper Tortono, Le lendemains, la citadelle de-Cora, leur fut également rendue. Pendant ce temps, Besulien, fryuit tera Alexandrie et marques même quelque envis de s'emgairer de cette forteresse; mais le commandant plémostats sutla propes deviner un fincultors, les ciuda avec beaucoup d'agrece, expans dantellaux autréliens la bonte et, l'odjects d'une trahison faite à leur allié. Beaulieu se porta à marches forces sur le Milanais, afin de le couvrir, et traversa le Pô à Valence, qu'occupait un corps de cavalerie mapolitaine.

Bonaparte avait donné ordre aux colonnes de son armée de suivre la marche du général fugitif; Masséna arriva assez tôt à Alexandrie pour s'emparer des magasins que les Autrichiens, ne pouvant les évacuer aussi promptement que les positions qu'ils abandonnaient, avaient vendus à la ville. Le 6 mui, l'armée d'Italie prit possession de Tortone, dont les fortifications pouvelles avaient coûté plus de quinze millions au roi de Sardaigne. On v trouva plus de cent pièces de canon de bronze, des munitions immenses et des casematés, pour 3,000 hommes, Ceva et Coni étaient également dans un état de défense respectable et abondamment approvisionnés, Ainsi Benapurte trouvait dans ses succès mêmes des moyens de a'en procurer de ponyeaux time mis about the self antones will educate man Les avantages que la France rétirait du traité conclu avec le roi de Sardaigne étajent immenses. Non-seulement elle nequérait la libre possession de la Savoie et du comté de Nice, conquis en 1792; mais elle reculaft ses limites fusque sur les crètes des Alpes, avec toutes les démarcations en sa faveur ;

Orphotant, simil que nous l'arons dels finit remarques, Bouquarte, que l'agencit par combies, service pour me petité armée, les édespines des l'agencies que l'active de comprés les accessorses, fentals comprés les accessorses que l'active de l'active de la comprés de l'active de l'active de la comprés de l'active de l'active de la comprés de l'active de la comprés de l'active de la comprés de l'active de l'active de l'active de la comprés que profit de l'active de

de sorte qu'elle dominait sur les versants du Piemont, et que

celles oppose dans for timble. Solle calcivate se latin value.

An including part or given because of the calcivate se latin value.

An including part or given because of the calcivate several value da separate palace, il central see camerador cette lettre teledoste a vigora vegar, para camerador, ja quel profes ser cellul l'Este communicate di difficiente cette lettre teledoste a vigora vegar, para camerador de la la mornador de la communicate difficiente cellul della communicate della camera della camera della communicate della communicate della camera de

our pays jusque-la d'un accès si difficile se trouvait totalement à découvert pour elle

Livré à lui-même en signant la paix avec la France, le roi de Sardaigne ne vit, dans l'état présent des choses, que les conséquences, funestes pour son trône, des progrès incalculables desidées révolutionnaires dans les pays soumis à sa domination. Les conditions rigourenses qui lui étaient imposées par ce traité lui parurent bien moins effrayantes que la continuation d'une guerre qui compromettait ses intérêts directs, et dont les changes ne lui semblaient plus douteuses , d'après les derniers . événements. Il osa se flatter de trouver dans sa politique les ressources que ne lui donnaient plus le général Beaulieu! et ses propres troupes. Il faliait une résolution dont ce roi faible n'était pas susceptible, pour attendre, en résistant, que des dvénements ultérieurs, au moins probables, le plaçassent dans une position plus favorable vis-à-vis de ses ennemis. Il fut trompé dans ses espérances, et voilà ce qui doit toujours arriver quand les intérêts des rois ne sont pas ceux des peuples. ... il Passage du P6, et combat de Fombio; armistice conclu avec l'infant due de Parme. - Nous venons de voir qu'à la première nouvelle de l'armistice conclu entre le général Bonaparte et le roi de Sardaigne, le général de l'armée autrichienne s'était hâté d'opèrer une retraite devenue indispensable pour couvrir le Milanais, monacé par les Français. Ce vieux général, qui, avant la hataille de Montenotte, avait montré une netivité rivale de celle de Bonaparte, qui depuis, par des causes qu'il est difficile d'expliquer autrement que par l'impéritie, était resté tranquille speciateur de la ruine de l'armée sarde, semblait avoir recouvré toute son énergie; pressé par les événements. Il avait senti que de la vivacité de ses mouvements

"Or general, vii. flast es croes les afisie exa-entines, se pessolidit per tre spellies réconsistes su gradeira ou été. On a provi espe ai réputables utilisation de gazer avait de supéries paisagni commit tant de failles. Il de liminaçaite reconse cette magant et a commer constituités publiques milles à totals qui telast son sun commandement des troupes de différents commerciales, actual qui de la curer si receit. Il prais d'entre des parties commerciales avaités qui telast son sun commandement des troupes de différents commerciales. A commercial de la curer si la prais d'entre de qui l'autorité de la commerciale de la curer si la prais d'entre de qui l'autorité de la commerciale de la curer si l'autorité de la curer de la curer une vigorités, s'illiférent sofit cube les que de différent de les giérements.

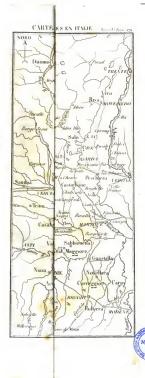

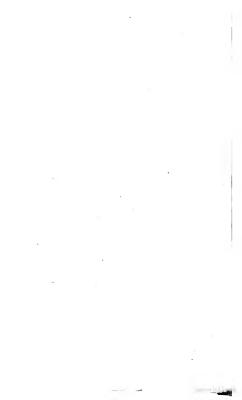

dépendait le salut des troupes sous ses ordres. Acqui , Terso , Varnageio , Campo-Frédai , ets bords du Tanaro, ceux dei Orbas, et depuis Novi, Pozzojo, Nizza della Zgalla, Alexandrie intene, avaient été évacués avec une prérigitation, indice certain des craintes qui ni inapriait l'armée victorieuse de Bonaparte, et du danger que courait toute. La fombardic. Enfin, je 2 mai, il avant traverse le 26 su si ponde de Valence, qu'il coupa, eş avait emmené avec lui se cavolerie papelitaine qui occupelt cette ville.

Mais si l'imminence du pécil et la grandeur des intrécès dons il était chargé avaient fait oublier à Besulieu son âge avancé, et loi avaient un moment rendu l'ardeur propre à la feuncisse, Benaparta n'était pas bomme à se laisses devancée en meure promptes et rapides par le général autrichien. Nous avons va que ses troupes s'cisient portées à marches forcées à la pour-suite de Benaileu, et déjà ses colonnes étaient arrivées sur le Po.

Ce fleuve, qui prend sa source au mont Viso, près de Saluces, conpe transversalement l'Italic septentrionale jusqu'a Ferrare, et quinze lieues plus loin se jette dans la mer Adriatique par plusieurs bouches. Il offrait aux Autrichiens la meilleure ligne défensive qu'ils pouvaient désirer, et le passage du Po était désormais le seul obstacle qui put arrêter la marche accélerée de l'armée française, et ralentir l'accomplissement des projets de son général, Trois endroits, Valence, Plaisance et Crémone paraissaient les seuls où l'on pût espérer d'effec tuer ce passage. Mais, depuis Casale et Valence, le fleuve se grossit des canx du Tanaro, de la Bormida, de l'Orba et de la Scrivia, venant du sud; il recolt aussi les rivières de la Se sia, de la Gogna, du Terdopio et du Tésin, venant du nord; au-dessous de Pavie, son cours, augmenté par la chute de toutes ces eaux, devient rapide, large, profond et d'un acces fort difficile. En le passant, l'armée trouvait tout à coup son chemin barré par une foule de rivières on torrents qui coulent transversalement à la direction des routes, et surtout le Tesin, dont le passage présentait de grandes difficultés, augmentées encore par tous les travanx que les Autrichiens avaient faits sur ses bords.

Le coup d'eal rapide de Bonaparte fui avait fait reconnaître les avantages et les inconvincients du berrait sur lequel II avait s'amaneuver. Ce gééral é d'ait covarieur que la prédece lui défendait d'exécuter le passage du Pó a Valence, el II resolut d'inverser le dever à Plastance. Mais, pour reuser dans cette entreprise, il fallait tourner la gauche de Varmes utirichienne et prendre as ligne à rever. Ett manceurre étalt extrémement hiandeuse, et d'els ne pouvait gare s'exécuter avec succes qu'en donnant le change à Beaulien et en l'emple dant d'y nettre bolated. Cet à qu'el Bonaparte étaltapplique aivec un solu qui proirve combien son gente militaire étalt dégle

On a vu que, dans l'armistice conclu avec les Piemontais Honaparte s'était réservé le droit de passer le fleuve à Valence. Cette première présomption de sa volonté fut augmentée par différents préparatifs qu'il eut l'air de faire, et surtout par des mouvements de troupes qui paraissaient toutes se diriger du côté de Valence. Ces movens employes pour tromper Beaulieu produisirent leur effet, et le général autrichien, persuadé que Bonaparte avait récliement dessein de passer le Po a Valence At camper le gros de son armée a Vallegio et sur la Gogna détacha le général Rosselmini vers Sommo, porta le général Wukassowich , avec l'avant-garde , sur la Sesia , donna la ville de Bulfarola pour position au général Colli , et fit occuper la rive gauche du Tesin par le général Liptay. Beaulles tronvait fortifié entre le Tésin et la Sesia; le long de la Gouna et du Terdopio. Il recut dans cette position des renforts qui lui arrivalent du Tyrol, et qui porterent l'armée qu'il commandait à trente-six batullions et quarante-quatre escadrons, avec enquante-trois pièces de canon de réserve, outre l'artillerie des régiments, qui montait à peu près à solxante-dix pieces. Beautien resolut d'attendre Bonaparte dans cette post tion, et pour mieux l'arrêter, il entourait la ville de Pavie de redoutes, et garnissait de retranchements les bords du Tesin.

Après l'armistice, sonciu entre la république française et la cour de Turin, le général Colli avait demandé et obtenu l'autorisation de prendre du service dans l'armés sutrichienne.

Il ne laissa que peu de troupes pour garnir la rive gauche da Pô jusqu'à la Piave et à l'embouchure du Tésin Mais tandis que les Autrichiens se disposaient à arrêter les Francals, Bonaparte achevalt ses préparatifs pour tourner la gauche de leur armée. Après différents mouvements, exécutés pour faire penser au général Beardleu que l'intention de l'armée française était toujours de passer le Pô à Valence, Bohaparte se transporta le 6 mai ; par une marche forcée à Castello-San-Giovanni, près des bords du Tidone, après avoir traversé à gué la Scrivia et la Staffora. Il était accompagné de 3,000 grenadiers et de 1,500 chevaux. A onze heures du soir, le chef de bataillon d'artillerie Audréossi et l'adjudant général Frontin parcourgrent, avec 100 hommes de cavalerie, la rive droite du Po Jusqu'à Plaisance; ils avaient rencontré et scréte cinq bateaux charges de riz, d'officiers, de cinq cents malades et de toute la pharmacie de l'armée autrichienne. Le 17 mai, à sept heures du matin, les 3,000 grenadiers et les 1,500 chevaux arrivèrent à Plaisance sur les bords du Po. De l'antre côte du fleuve se trouvaient deux escadrons de hussards, qui faisaient mine de vouloir disputer le passage, Les grenadiers so jeterent dans les bateaux pour aller attaquer les hussards; le chef de brigade Lannes, officier que sa rare bravoure avait déjà rendu cher à Bonaparte, était à leur têter il aborda le premier sur la rive opposée. Les bussards farent chargés avec la plus grande vigueur, et bientôt obligés de se replier en toute hate, Cette action, qui laissait l'armée libre dans ses mouvements, fit le plus grand honneur au chef de brigade Lannes, et lui mérita les éloges publics de son général. Il s'en était rendu d'autant plus digne, que, chargé; après la dispersion des hussards emiemis, de reconnaître la rive gauche du Pô, il s'était acquitté de cette commission avec autant d'in telligence qu'il avait mentre de valeur Aussitôt que le mouvement de San-Giovanni et Plaisance ent été démasque, les divisions françaises que Bonaparte avait d'avance, fait passer par échelons, s'étalent, par son ordre avancées et marchaient au pas de course. Elles commencerent à traverser le Po dans la journée du 7; et le lendemain, celles

des génératix Laharpe, Masséns et Augereau se trouvaient su

l'autre rive ; les deux premiers avaient passe vers Plaisance, e Augercan a Verato. Beaulieu, instruit de la marche des Français, vit alors que ses fortifications du Tesin et ses redoutes de Pavie lui devenaient inutiles. Il avait peut-être concu l'espérance de faire subir au général républicain, auprès de cette ville, le sort du roi François Ier, et vollà que Bonanarte se trouvait en mesure de le menacer lui-même, et avait déjoué toute sa vieille expérience, Honteux d'avoir donné dans le plége tendu par son jeune rival, il se mit en marche pour Corte-Olona, avec dix bataillons et deux escadrons, espérant arriver assez tôt pour arrêter les Français et les troubler dans leur débarquement. Il donna ordre en même temps au général Liptay de se porter avec huit hataillons et huit escadrons, entre le Lambro et l'Adda, pour couvrir la communication par Pizzighettone et Mantoue. Ces deux mouvements étaient sagement combinés : mais Beaulieu semblait condamné à n'employer que des demi-mesures. Au lieu de faire prendre à toute son armée à la fois la même direction, il commit la faute de laisser à Pavie, que rien ne menaçait, le général Sebottendorf avec une réserve de dix bataillons et de dix escadrons, et le général Colli, plus inutilement encore, à Buffarola. Ces deux généraux, trop éloignés du corps d'armée, ne pou vajent lui rendre aucun service. Le 8 -mal, a midi, Bonaparte, qui n'avait point perdu de temps pour s'avancer au dela du Pô, fut instruit par ses tirailleurs que l'ennemi n'était pas éloigné : certain que le succès dépend presque toujours de l'élan Imprimé aux troupes, il or donne à ses soldats de marcher à l'attaque. Le corps autrichien que les tirailleurs français avaient reconnu, était celui du géné rel Liptay, déin parvenu à Fombio avec ses 3,000 hommes d'infanterie et 2,000 chevaux. Liptay avait pris une position très-avantageuse, et Bonaparte, en la faisant reconnaître, se

convaiuquit qu'il était de la dernière Importance d'en délogre tés Autrichiens, avant que le général Besulten ett pa leur convoer des ecosas. L'enneme, sertanche vigouressement dans Fombio, avait vingt pièces de position : Il était diffiélle de le déposter avec des troupers harassées des faligues d'une marche forcés; expendient, anime, par la presence de leur guidrels, lassols ilats oubliaient ces fatigues, et demandaient à grands cris l'ordre de commencer l'engagement. Il est donné : le général de brigade Dallemagne, avec les grenadiers, attaque sur la droite: l'adiudant général Lanusse marche au centre, disposé sur la chaussée de Forabio; enfin, le chef de brigade Lannes, ce même Lannes qui s'était couvert de gloire au passage du Pô, devait tourner par la gauche et attaquer l'ennemi par le flanc. Les Français s'élancerent sur les retranchements avec impétuosité. malgré le feu de l'artillerie; le général Liptay, après une défense glorieuse, paisqu'elle arrêta pendant deux heures ses adversaires, fut obligé d'évacuer Fombio. Il voulut s'arrêter à Codogno; mais poursuivi avec ardour par la cavalerie française. Il continua sa retraite, et se jeia sur Pizzighettone, où il passa l'Adda, ne crovant pas être en sureté si cette rivière ne le séparaît de ses vainqueurs. Les Autrichiens éprouvèrent une perte considérable; les bagages, une partie de l'artillerie, 300 chevaux et 500 hommes resterent au pouvoir des Français; environ 300 avaient été tués. La cavalerie napolitaine avait surtout eté maltraitée.

Un autre general est peut-étre profité de cet avantage pour guedre les positions couquies et conserve de avant-posice sur l'Adder mais Bonaparte juges fort asgement que Bentileu, papermant que l'Eptay deint atlangé, devait assessairement avoir quitté Tienne pour marcher au acours de ce général. En conséquence il revint sur ses pius, e, présumant que les Autrichieus dechaileus déboucher par Cassil-Partérejano, if charges le général Laharpe, qu'il cavoys sur Codogno avec so division, d'éclaire avec attendio la roude qui conduit à cette position. Le reste de l'armée devait observer Pizzighettupe d'ordet, et le cours du Limburé a guect. Les divisions qui avanient passé le P0 en dernire liteu se formatient suriant les dispositions insidiares sar le genéral en chef.

Je Veviennent. ne tarda pas la prouver la sagesse du caleul de Bonaparte. Après la defialte de Liptay, Beaulieu, qui esculeuri de la descripción de secoure de ce général avec beuf hatalilous et douze escadrons, arriva à Casal-Pasterlengo, sur les ciaq heures da soir. Au lieu de marcher en masse coutre les Français, le général artichieu, qui tensit energe à la inclinde vicience des morceles de marches.

ments, divisa ses forces en six détachements : un bataillon fut dirigé sur Senna, un sur Somaglia, deux sur Fombio, deux furent charges d'alter à la découverte de Liptay, qui avait opéré sa retraite avec tant de précipitation qu'on n'en avait aucune, nouvelle dans l'armée autrichienne ; enfin, Beaulieu arriva luimême à Casal-Pusterlengo avec les trois bataillons restants De cette manière, le centre des Autrichiens se tronvait éparpillé sur une ligne beaucoup trop étendue; en face de toute l'armée française, tandis que la gauche était derrière Pizzighettone, et la droite sous Pavie. Beaulteu apprit enfin à Casal-Pusterlengo la défaite éprouvée par le général Liptay, et l'occupation de Codogno par les Français. Il était nuit, et le général autrichien résolut de profiter de cette circonstance pour essayer de surprendre les Français et de réoccuper Codogno. Il part à la tête de ses troupes, arrive à deux heures après minuit en vue de Codogno, et surprend les avant-postes de la division du général Laharpe. Au premier bruit, ce général, qui, depuis l'échauffourée de Dego, aurait de prendre plus de précautions contre ces sortes de surprises, sauta à cheval pour s'assurer de ce que ce pouvait être; ses troupes étaient déjà aux prises avec l'ennemi, et lui-même commençaità . rétablir le combat, en conduisant contre les Autrichiens une demi-brigade, lorsque, frappe d'une balle à la tête des siens, il tomba mort sur le coup . Laharpe était un des meilleurs génée raux de la beile armée d'Italie. Il emporta dans la tombe tous les regrets de tous ses camarades et des soldats, qui l'adoratent pour son intrépidité, quoiqu'ils eussent sonvent éprouvé que personne n'était plus sévère que lui pour la discipline. La mort de Laharpe avait répandu l'alarme parmi les Frangais, et les Autrichiens avalent profité du désordre qu'effe occasionnait pour redoubier d'efforts. Le général Berthier, averti du danger, accourut à Codogno, raltia la division du général Laharpe, et culbuta les Autrichiens, surpris à lear tour d'une énergie à laquelle ils ne s'attendaient plus, Secondé par la 70° demi-brigade, commandée par le général Ménard, Berthier

Ou croit asset generalement qu'il nut tire par megarde, dans l'obscurite par réganti alores, par le feu du ses propres solidats

pourativit les vaineus jusque dans Casal-Pusterleona, Aempura de cette ville, et força Beaulleu de se replier précipitamment sur Lodi. Le général fraçasis, ne voulant point comproniettre la sáreté du corps qu'il commandait, laises Beaulleu achèver an retaille, et s'arrêt à Casal-Pusterleugo.

C'était donc inutilement que le général autrichien avait reussi à surprendre les avant-postes d'une division française; on succes avait été pour lui l'origine d'un nouveau revers. Sa position était très-critique; ignorant encore le sort de sa gauche, il ne pouvait réunic ses troupes disséminées qu'à Lodi, et déja Bonaparte s'avancaît avec la rapidité de la foudre. Il n'y avait pas de moment à perdre ; Beaulieu rappela à Lodi le corps du général Sebottendorf. L'ordre fut donne au genéral Wukassowich de quitter les bords du Tesin, et de marcher sur le meme point. Le général Colli avait aussi quitté Buffarola pour se diriger sur Milan : il devait jeter une garnison dans la citadelle, et se replier sur Cassano, afin d'opérer sa jonction avec l'armée sur les bords de l'Adda. Beaulieu faisalt enfin co qu'il cut du faire depuis le commencement de la campagne : Il concentralt ses forces. Mais il n'était plus temps : le destin de l'Italie dépendait désormais de l'armée française, et vainement Beaulieu se disposait à lui disputer le passage de l'Adda; cette rivière devait être franchie avec plus de gloire encore que le PA

Tindia que Benulieu fainult ainst de tardives dispositions pour 3 seppore aux progrès toujours croissants de Bonaparte, ce peneural recevait à legia à ville de Platianne. Illustrée par le passance
du Pè , des propositions d'accommodement de la part de l'infant
duc de Barma che de Platianne. Pouvounté par la presence d'un
grince dont les rapides espioles surpassient, recore tout ce
qu'on sviet reconsid des platiannes propulicianies, ce prince fit
demandade une suspension d'armes à Bonaparte. Aind, un mois
citait à paine écoulé depais le commencement de la campagne,
et déjà deux princes imploraiset de Bonaparte la faveur de
tratter avec la répulsique. L'habile général revet favorablement
de Genande du de de Parma. Il renatie combient l'étativille d'attuite de
l'armée qu'il commandait de so d'ébarrasser des soins de veille
l'armée qu'il commandait de so d'ébarrasser des soins de veille

moyen ne pouvait mieux procurer ce résultat qu'un traité. Celui qu'il dicta au duc de Parme était dur; mais la nécessité parlait : il fut accepté,

L'armistice conclu au nom du duc de Parme par ses plénipotentiaires, les marquis Antonio Pallavicini et Filippo della Rosa; sous la médiation du comte de Val de Paraiso; ministre d'Espague à Parme, avec le général Bonaparte, fut signé le 9 mai dans la ville de Plaisanca. Il portait qu'il y aurait suspension d'armes entre l'armée de la république française et les troupes du duc de Parme, jusqu'à ce que la paix cut été conclue entre les deux États; qu'à est effet le due enverrait des plénipotentiaires à Paris, près du Directoire exécutif; que ce prince payerait une contribution militaire de 2,000,000 de francs, qu'il serait remis 1,200 chevaux de trait harnachés avec des colliers; 400 chevaux de dragons harnaches, et cent de selle pour les officiers supérieurs de l'armée; qu'il serait versé dans les magasins, à Tortone, dix mille quintaux de blé, einq mille d'avoine, et qu'il serait-mis deux mille bœufs à la disposition de l'ordonnateur en chef, pour le service de l'armée. Enfin , par une dernière clause, Bonaparte faisait une autre demande, qui a souvent été renouvelée par lui, qui a excité, dans le temps et depuis, de grandes réclamations, et qui prouvait, au reste, que, des ce moment, il formait le dessein d'embellir la France, et de rendre Paris la capitale des sciences et des arts. Cette demande était qu'on enleverait, à son choix, les vingt plus beaux tableaux qui se trouvaient dans les deux duchés de Parme et de Plaisance Cette mesure, qui rappelait les movens usités

Pormis le tableaux sateries par ordere de Boruperte dans les toutes de Permes et de Platance, or trovert la Christmento de sian l'Arches, califcitarre du Doudingian. Les prophes et le nouverain seasont tens diplanat. An passacion duce de labbiera. En le vorque parti, l'il témoglière la saterie, regirde que les assis des arts frent écisier sel les horis de la Serie Borupe. en 1815, ils vired d'Apouller C. Muse of friends, dépair d'écret aux, terriorques et leur plus doors sublichelles. Con sobbes graptes prouvies par les Permanans échant et vire, que le doude bramp, interprés de la volueil pro-Bléque, fit proposes à Bosuperte de les piere principlements-dem, unitse, vil vinsula la biales en Commondien de vinst d'écret. Basparte, dont l'unique fortune comstall, alors dans son basicents de général en chec, cinsi la fectuar de vouverent a écret propose. gistis par les Romanis pour orner leur capitale, rimployée es autive arce persérence par Bonaparte, dans tout le coursi de m carrière militaire, avait fuit par donner à Paris un, Muséum auquel nous ne croyons pas qu'incume collection d'air dat jumps put être comparée dans l'antivers. Tout le mondes agré domment ce monument, unique dans les annaies du monde, et que la sistoire s'était ple former, a été dispersé en 1816.

Panago, da jout de Louis juries de Milan, etc. — Le passage du Po, ta fuite de Beaulteu, et sa retraite précipitée aux l'Adda, avaisent fraipsé de stapénetion et d'épourante l'Italie cutière. Quels obstacles pouvaient désormais arrêter Bonaparte dans sa marcie nujeté Vainement l'armée autréchiene, retriev à Lodi, se péranelant derrice i Adda : l'Adda n'était pions une barrière plus définels à franchie peu le Voy déglà se pupies as voyaient conquis, comme la Belgique et la Hollande l'avaient été dans les deux aunées précédentes, et les songealent plus à se sommetrie au vinqueur, afin d'en obtenir les mellieures conditions possibles, qu'à so défendre d'une invasion que l'armée autréchienne ne paraissit plus se dat d'empeches.

Bousparts, d'ailleurs, avait préparé les voies par sa conduite politique, suutant que pie se exploits militaires. En conbittant, pour chasser les Autrichiens de l'Italie, von projet n'étif pas de finire une invasion momentancér sest qu'une ambittion prématurée lui ît concevoir des desseins éloigions sur ce beau pays, soit qu'il travuillat à en assurer la possession à la réquilique dant le était le reduciable instrument, Bonaprie avait june, avez raison, que le meilleur môyen de conserver ceite destincie se pupies de cette antique couriere, qui fut s'asovient in prois des barbares, aparés avoir fait la conquêret du model. Dans toutes per proclamations, d'âns seis ordres di Jour, d'une de discours, il aumonptit d'ât le projet d'affrancher! Utalie des de discours, il aumonptit d'ât le projet d'affrancher! Utalie des de discours, il aumonptit d'ât le projet d'affrancher! Utalie des

ia continue de la république, je rele pas bassis de millions. Tous, to ses de deux deschis ne suscriade valoré avec sus le glore d'édite à un patrie un chef-treuvre du Dominiquis - au reste, quand la dépositifait e desde de Parse, Domparé desti lois, aux douts, è per viei que ce même durée de Parse, Domparé desti lois, aux douts, le grévier que ce même durée cerat un jour l'aponage d'une archiduciens d'Autriche dereune sou répons.

fers qui la tenaient esclave, de rendre aux peuples leur liberté; enfin, de les faire participer à tous les avantages obtenus par les Français depuis feur revolution. La conduite de Bonaparte dans ces premiers temps de sa vie politique répondit à ses promesses; elle contribua à lai faire obtenir ce qu'il souhaitait : l'affection des peuples chez lesquels il était venu combattre. Ennemi des prêtres et des grands, il se montra l'ami du peuple, pour s'en servir contre eux; comme depuis il cajola les prêtres et les grands pour se soutenir contra la baine des peuples. On doit croire que ce fut toujours dans son interet personnel que Bonaparte adopta des mesures publiques ou secrètes; mais alors on ne pouvait encore juger cet homme extraordinaire que par ses actions brillantes, qui étonnaient le monde. Habile à feindre, il avait eu soin de leur donner une tournure favorable à ses projets, et les peuples, trompés par ces apparences illusoires, se sentaient portes à lui accorder leur conflance. Aussi ce fut en vain que la noblesse et le clerge d'Italie s'efforcèrent de le représenter comme un guerrier farouche accoura pour tout renverser; seuls, au milieu des pays conquis ou à conquérir, ils conservaient à Bonaparte la haine profonde qu'ils avaient vouce à tous les propagateurs des principes révolutionnaires. Les premières impressions ; ces impressions qui auraient armé toute l'Italie contre les Français, si les souverains avaient su les mettre à profit, s'étaient promptement dissipées en voyant Bonaparte favoriser le peuple, et ne frapper que les hommes qui se croyaient en droit d'opprimer. Les Italiens commençaient à croire que les républicains n'étaient pas tels qu'on les avait dépeints, et déjà ces idées de liberté si chères à tous les hommes, idées que Bonaparte prenaît soin de fomenter, avaient jeté dans les cœurs des racines vigoureuses qu'il n'était plus possible d'arracher : sur presque tous les points de l'Italie, la moitle des citoyens élevaient leurs bras vers la liberté qui leur était promise; les grands, menacés, tremblants dans leurs palais, craignaient de voir éclater des insurrections plus terribles encore que les armes républicaines.

Quel changement inoblee l'habileté du genéral français ne venatt-elle pas d'opèrer! Au commencement d'avril, Titalie menaçait de se lever tout entiere pour exterminer l'armée de

la république, et six semaines sont à peine écoulées, que dein la fermentation d'un grand nombre de têtes Italiennes n'a d'autre objet que celul de favoriser l'entreprise du valaqueur. Quel présage pour de nouveaux succès l la conquête d'un pays est assurée lorsqu'on a pour soi la majorité du peuple et que celui-ci ne voit plus que des tyrans dans ceux qui le gouvernent. Bonaparte fera lui-même plus tard la terrible expérience de cette vérité; mais alors il s'appliqualt à exciter cette haine des gouvernés contre les gouvernants, avec autant de soin qu'il en dounait à ses préparatifs militaires. La république entretenait des agents dans tous les États de l'Italie, et ces agents préchaient sourdement le mépris du trône et l'amour du republicanisme. Le républicanisme était, entre les mains des Français, un talisman dont ils se servaient pour asservir les cœurs, et qui rappelalt l'influence jadis exercée par la religion dans cette même contrée. Tous les hommes ont une idée dominante qui les régit ou les entraîne. Inspirer cette idée et connaître l'art de la diriger est le moyen le plus sûr de disposer les peuples : Bonaparte, secondant les vues du Directoire, offrait la république aux classes movennes de l'Italie : l'Italie ne tardera pas à devenir sa conquète.

Cépendant la présence de l'armée autrichienne comprimair lélan des Italiens vers un autre ordre de choses : ten nembre de ses troupse était encore égal à celul de l'armée française; elle attendait, elle pouvait à tout instant recevoir des renforts. Cétait un grand inconvénient, que Bonaparte n'ait pu exécuter le passage du Pò dans un endrott où il était été secondé pau mpost. Si l'armée est eu moyen de passer rapidement sur l'autre rive, si son artillière et sa cavalerie eussent pul as sulver à fomble, c'en était fait de l'armée de Beuslieu. Prévenue a Casal-Pasterlespo, sur la route directé de Mantouc, et à Loid aux celle de Bressiei, elle net trouvait plus de retraite : probablement obligée de mettre bas les armes, elle avait cessé d'exister; l'Italie tout entière ett été conquise sans grande effusion de sang; mais ette conquéte évant être achte plus cher.

Nous avons dit que l'armée autrichienne, échappée alnsi au désastre de Fombio, s'était promptement fortifiée sur l'Adda; elle occupait des retranchements prolonges depuis la grande

route de Lodi jusqu'au confluent de l'Adda avec le Po, au-desous de Pizrighettone. Maître du cours d'un fleure aussi rapide que profond, Beaulleu se trouvait à même de faire inquêter les détachements français répandus dans le bas Milanais; tandis que, recevant les subsistances du Mantouna, ji espérait, comme sur les bords du Po, pouvoir attendre les renforts que lu prometait la cour de Vienne, et qui, pour lui arriver, devalent traverser les provinces vénitiennes. Dans une telle position, Beaulleu pouvait encore inspirer quelque crainte; Bonaparte n'en eut point, parce qu'il connaissait la valeur de ses troupes et l'hésitation du général autrichène; et pour técher d'en dini par un seul coup plus déclèr encor que tous ceux qu'il avait portés, il résolut de l'attaquer de front dans cette position où ils se royali inexusurable.

Ayant réussi une première fois à donner le change sur se sytribles intentions pour le passage du Po, Bonaparte à «l'força de tromper une seconde fois le général Beaulleu, en lui décobant l'endroit où il compatie entreprendre le passage de l'Adda. Il est en conséquence la précution de tenir ses divisions distribuées sur différents points; mais il en avait tellement disposé la marhe, qu'en moiste de trois heurs il pouvait le rassembler la oi il croirait pouvoir engager une affaire. De cette manière, fancis que le général Beaulieu, menacis est différents points, était obligé de multiplier ceux de sa défense, Bonaparte, après avoir disprerés des demires détachements autribeins, faistaf lârie de sreconnaissances pour fixer le lieu où se livrersit l'action qu'il méditat.

Le genéral Ménard, qui avalt provisoirement remplacé le général Laharpe dans le commandement de sa division, avait eu ordre de se diriger sur Pizzighettone, pour observer cette place et la sommer; il avait été en même temps chargé de couvrir la communication de l'armée per Plaisance. Le corps des grenadiers et les divisions des genéraux Masséns et Augereau se dirigèrent sur Lodi celle du général Servuir se port aus Pavie, pour y enlèvre les magasins des Autrichiens, menacer Milan, et couvrir le mouvement du reste de l'armés sur l'Aug

Bonaparte, qui avait son quartier général à Casal-Pusterlengo le 10 mal, donna ordre à toutes ses divisions de se mettre en mouvement, afin d'engiger Beaulieu à livrer une batalite générale; mais le général autrichien s'était dejà retiré du côté de Cerma, avec quedques bataliloss, et à avait laissé que 9 à 10,000 hommes, commandés par le général Sebottendorf, pour déclarde le pout de Lodi; la higade du général Nicotetti gardait le passage à Ceredo; un autre corps s'étendait jusque vers formigara, sur la direction de Pitzighettone; etait Couit était en retraite sur Brescia par Cassano. Tous ces mouvements prouvaient combien Beaulieu redouait d'en verla sux mains avec son ennemit; et les Français, en voyant les Autrichiens rétrograder sans cesse devaat eux, devenalent par cela même plus unadecux et plus empressés de voie à la véctoire.

Trois endroits, Pizzighettone, Cassano et Lodi, panissaient horonbles pour opere le passage de l'Adda; mais de dédaut de bateaux et d'équipages de pont empéchait de songer à l'exécuter à Pizzighettone; et pour parrenir à Cassano, qui présentait, il, est vrai, l'avantage d'un pont sur 1740d, ai lliabilit faire deux jours de marches forcées: Beaulieu pouvait profiter de ce dédia pour détruire co pont et ser etiere sur Brescia avant qu'on fût en mesure de le poursuivre; il restait-donc à tenter le passage a Lodi, et quolquie ce point fit le pins fortifié, et ceitu doi fon pouvait s'attendre à trouver plus de résistance, Bonaparte résolut de passer l'Adda, en brusquant une attaque dont l'intrepidité de ses soldats lui assirait la riessite.

Ce pont de Lodi, devenu si célèbre par son glorieux passage, avart ent toises de longueur, et câtal, comme nous l'avons dit, défendu par les 10,000 hommes du général Sebottendorf; une nombreuse artillerle a vait été préparée par ce genéral, afin de baisque le pout, au ces que les Français ousseut treher de le traverser. Il eût été beaucoup plus utile de couper ce pont, apres s'en être servi pour mettre l'Adda entre les Autrichiens et les Français; mais non-seulement Sebottendorf n'avait pas cru cette meuure nécessaire, il commit enore la faute de faisser en avant du pont un batallion de Nadasty et quelques escadrons pour le défendre et occuper une ville que toutes irs forces des Français allaient attaquer. Cette faute commise provait toute la confiance que le général autrichien avait dans son artillerle; il s'imaginait qu'aucun troupe en serial sasse audécieuse pour lis 'imaginait qu'aucun troupe en serial sasse audécieuse pour lis 'imaginait qu'aucun troupe en serial sasse audécieuse pour

Early Gray

tenter de traverser le pont sous le feu formidable de ses canons. L'expérience allait lui démontrer qu'aucun obstacle ne sourait arrêter des Français animés par l'bonneur et l'amour de la gloire. Les divisions des généraux Augerean et Masséna, qui s'é-

taient mises les premières en mouvement, arrivèrent sans obstacle auprès de la ville de Lodi. Le général de brigade Daliemagne, qui commandait l'avant-garde, attaqua le bataillon de Nadasty, lui fit repasser l'Adda, et s'empara d'un de ses canons. Les autres divisions de l'armée étaient arrivées : Bonaparte se porta à la tête du pont que les Antrichiens venaient de repasser, et voulut en faire lui-même la reconnaissance. Par son ordre, sous ses veux, malgré une grêle de mitraille épouvantable, une batterie composée des canons de la division Masséna est aussitôt établie , afin de répondre à celie des Antrichiens. En même temps, il ordonne au général Massena de former tous les bataillons de grenadiers en colonne serrée en masse, et de la conduire à l'attaque du pont, tandis qu'il la ferait soutenir par le reste de sa division et celie du général Augereau. Les tambours battent la charge, et la redoutable colonne de grenadiers, dont le deuxième bataillon de carabiniers forme la tête, s'élance au débonché du pont, aux cris accoutumés de Vive la république! Trente pièces de canon étaient en batterie de l'antre côté ; la mitraille, qui vomit la mort dans les rangs des grenadiers, fait un instant hésiter ces braves : ils s'arrêtent. Un moment d'incertitude de plus, sur un pont extrêmement étroit, ailait tout perdre... Mais les généraux français ont reconnu toute l'imminence du danger; Berthier, Masséna, Cervoni, Dallemague, le chef de brigade Lannes et le chef de batalilon Dupas ont déjà volé pour se mettre à la tête de leurs soldats, et les rappeier à leur eourage habituel. La voix de l'honneur est entendue : les grenadiers s'élancent de nouveau sur les traces de leurs généranx ; ils courent plutôt qu'ils ne marchent au combat. En un moment ils ont traversé le pont, culbuté la première ligne de l'ennemi, enlevé ses pièces et dispersé ses bataillons. Les généraux Augereau, Rusca et Bayrand, qui avaient suivi la colonne, à la tête de leurs divisions, achèvent de décider la victoire. Les Autri-

Depuis lieutenant général.

chicns fulent de toutes parts, abandonnant leur artillerie, leurs caissons et leurs bagages.

C'en était fait du corps d'armée tout entier du général Sebottendorf, si la cavalerie française avait passé le pont de Lodi en même temps que l'Infanterie, pour se mettre sur-le-champ à la poursuite des valneus ; mais comme Bonaparte ne s'attendait pas à réussir aussi promptement dans son entreprise, il avait donné l'ordre au général Beaumont, qui la commandait, d'aller passer l'Adda à un gué près de Mozzanica , pour attaquer en flanc. Le gué était peu praticable, et le général Beaumont, retardé dans son opération beaucoup plus que le général en chef ne l'avait calculé, n'avait pu arriver assez tôt pour qu'on eut la facilité de détruire en entier le corps de Sebottendorf; celuicì, profitant de cette circonstance, avait eu le temps de rallier son infanterie vers Fontena. Les Français, maleré dix lleues de marches forcées et le combat qui venalt d'avoir lieu, se portaient encore sur lui ; mais, protégé par ses nombreux escadrons, le général Sebottendorf résista facilement à des troupes harassées de fatigue; malgré tout le zèle et le dévouement de ces dernières, il opéra sa retraite sur la Benzona, avec plus d'ordre et de bonheur qu'il ne pouvait en attendre de la part de soldats ainsi vaincus et culbutés. A l'entrée de la nuit, les Autrichiens continuèrent leur mouvement rétrograde jusqu'à Crema.

L'ememl perdit vingt pièces de canon et 2 à a,000 hommes norts, blessés ou prisoniers; les Trançals surent 1,000 hommes hors de combat. Le général en chef, dans son rapport au gouvernement, fit la mention la plus honorable du général Berthier, son chef d'état-major, qui fut tour à tour, dans extet journée, suivant les expressions de Bonaparte, canonnier, grenadier et ca-aulier; le chef de brigade Sugny; commandant l'artilletie, le chef de batalillon Marronnet et le capitaine Lemarois' (tous les deux aides de camp du genéral no chef), le capitaine Latour, aide de camp du genéral Massena, furent également etités avec éloges; et Bonaparte regretta de ne pouvoir nommer tous les généraux, officiers et solulat qui se distinguierent en cette occasion. Il sollitæt l'avancement de plusieurs braves officiers, tels

<sup>1</sup> Depuis lieutenant général. -- 2 Depuis lieutenant général.

que Monnier<sup>1</sup>, qui n'était point compris sur le tableau d'activité des adjudants généraux; Reille<sup>2</sup>, lieutenant, side de camp de Masséna; et Thoiret<sup>3</sup>, adjudant-major du troisième bataillon de grenadiers.

Pendant la nuit qui suivit le passage et le combat du pont de Lodi 4, les troupes françaises prirent position vers Formo : une partie de la cavalerie fut seulement envoyée en avant du côté de Crema; mais Beaulieu s'étalt déjà mis en marche pour se retirer derrière le Mincio, et se mettre à l'abri sous la protection des fortifications de Mantoue. La division Augereau et la cavalerie eurent ordre de le poursuivre dans la journée du 11 mai : d'un autre côté, le général Serrurier, qui s'était d'abord dirigé sur Pavie, fut chargé de se rabattre sur Pizzighettone, afin de seconder, sur la rive droite de l'Adda, l'attaque de cette ville, que Masséna devait faire sur la rive gauche. Pizzighettone, investl le même jour, se rendit, le lendemain 1€ mai, aux Français, après une canonnade assez vive, qui causa beaucoup de dommage aux Autrichiens. Les vainqueurs firent dans cette place environ 400 prisonniers. Crémone ouvrit ses portes à l'avant-garde du général Beaumont, et n'essaya pas même d'opposer une résistance devenue inutile.

La victoire de Lodi devenait décisive pour la campagne; l'amée autrichienne, désormais trop faible pour résister aux troupes françaises, était obligée d'alier attendre, dans les marais de Maatoue, des renforts qui pussent la mettre à même de résister à une armée qui menaçait d'effecture in conquée entière de l'Italie. La capitale de la Lombardie, Milan, n'était défendue que par une faible garnison de 1,800 hommes, que le géérait colli avait jétée dans le chiétaue de cett ville, en s'enfuyant de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mort en 1816, lieutenant général et pair de France.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depuis lieutenant général. Il a épousé la fille du maréchal Masséna.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est ainsi qu'en citant, à l'exemple des autres généraux en chef, les noms des guerriers qui s'étalent distingués sous ses yeux, et en proroquant leur avancement, Bonaparte cherchait à se concilier l'attachement sincère de ces demiers. Ceux que nous rapportons sont devenus presque tous célèbres.

<sup>4</sup> Bonaparte, devenu tout-puissant en France, voulnt immortaliser le souvenir de ce glorieux fait d'armes. Une des rues de Paris, construite pendant son consulat, s'appelle encore aujourd'hui rue du Pont-de-Lodi.

Buffarola. Bonaparte, qui toute sa vie s'est servi de l'opinion publique comme d'un levier non moisa puisant que ses armes, et qui cependant a péri par elle, Bonaparte résolut de ne pas différer l'occupation de Milan, afin de donner au peuple d'Italie la pita haute opinion possible de ses forces et de sa puisance. Il voslait d'allieurs s'occuper dans cette ville de donner à la Lombardle, qu'il vensit de conquérir, une organisation politique, seal moyen d'imprimer à ses conquêtes une consistance d'unble : les espriser déstate tédès préparés à dous les changements qu'il pouvait vouloir latroduire, et Bonaparte, pour se voir conceillir dans Milan, n'avait beson que de se présenter.

En effet, les premiers succès de l'armée d'Italie avaient répandu dans cette ville la consternation dans tous les cœurs des habitants qui tenaient encore à la cause de l'Autriche par intérêt ou par opinion ; des prières publiques, ordonnées par le gouvernement, avaient eu lieu avec pompe et appareil dans l'église métropolitaine : la même cérémonle avait été ordonnée dans les campagnes. Les dames les plus distinguées par leur nom, leur rang et leur fortune, avaient fait des guêtes nombreuses destinées au soulagement des venves ou des orphelins des soldats morts en combattant pour la patrie. Aussitôt que la nouvelle du passage du Pô fut parvenue à Milan, le plus grand désordre et la plus grande division y régnèrent; on s'empressa d'en faire sortir les effets les plus précieux : les émigrations devinrent si nombreuses et si précipitées, qu'on ne trouvait plus de chevaux. Les jeunes princes, enfants de l'archiduc, sous la condulte du bailli Valente Gonzague, leur gouverneur, et l'archiduchesse, avec sa gouvernante, prirent la route de Mantone, et avec eux tout ce gul tenait à la cour sortit de Milan; ce qui produisit l'effet ordinaire en pareille circonstance. Cette fuite précipitée augmenta les craintes de ceux qui redoutaient l'arrivée des Français, et accrut les espérances de ceux qui la déstraient.

Après le départ de l'archiduc, qui est lieu par suite de la nouvelle du passage du pont de Lod, le désorder fut à son comble dans cette ville privée de tout gouvernement. Des groupes nombreux se formèrent dans les rues et sur les places, et les homes qui les composaient n'esalent point encore manifester hau-

tement, les uns leurs appréhensions, et les autres les vœux qu'ils formaient dans leur cœur. Tout à coup le bruit se répandit que les Français n'étaient plus qu'à quelque distance de la ville. Aussitôt la foule de ceux qui étaient en secret les partisans des principes de la révolution, se dirige en tumulte sur le cours de la porte Romaine, par où l'on croyait que les Français faisaient ieur entrée; bientôt même quelques audacieux osèrent arborer les couleurs nationales, et cet exemple fut suivi si rapidement. qu'au bout d'nne heure la moltié des spectateurs en fut décorée. Le peuple, cette machine dont les rouages sont les mêmes dans tous les pays, et.qui se déclare contre le gouvernement renversé avec autant d'empressement qu'il montre souvent de servilité à lui obeir quand ce dernier est debout, le peuple de Milan chercha à se venger de la maison d'Autriche, en arrachant ou couvrant de boue les armes Impériales gravées sur les édifices publics 1.

Cependant le général Masséna, dont la division formalt l'avantgarde de l'armée française, était attenda d'an moment à l'autre par cette foule avide de nouveauté. Le 14 mai, ce général fit, sur les onze heures du matin, son entrée publique dans Milan, et fut reup ar la municipalité et les antres corps administratifs qui étaient allés au-devant de lui à la porte Romaine. Le quartier général de l'armée française vint s'y établir le lendemain 15, et les sodaits pureut enfin se livrer à quelque repos, blean nécessaire, sans doute, après un mois de courses, de combats, de batailles, de victoires et de fatigues.

L'entrée solemelle du général Bonapatre dans Milan fut trèbrillante : jamais triouphe ne fine plus complet ni mèux mérité. Une dépatation était venue, dès l'avant-veille, 13 mai, uis apporter à Mariganno les ciefs de la ville, et l'un des députés de Milan, le contre Metzi, s'était renda nuprès de lui jusqu'à Melezaolo. Arrivé à la porte Romaine, il y trouva la plus grande partie de l'immense population de cette ville et la garde civique rangée en haie et baissant les armes sur son passage; il flut complimenté à pluseurs reprises, au milieu des cris de joie de

Ou afficha en gros caractères, sur les portes du palais de l'archiduc : Maison à louer, s'adresser au commissaire Salicetti.

la multitude, par les dépulés de la ville et de la noblesse, qui chient allés le recevoir dans des voitures superbes. Précéde d'un pros détuchement de ces mêmes grenadiers qui s'étaient immortalisés à Lodi, Bonaparte s'avançait, entoure des officiers de son est-major et desse guides, et suivi de la garde civique. Il marcha dans est ordre jusqu'à la place du palais archidueni, ou son logement était déja pérpart. Des marches et dess ymphonies, exécutées par des musileeus français et milanais, se joigniernt aux acciamations des citoyens, pendant cette marche triomphaie. Un diner de deux cents couverts fut servi au palais, et cette journée, où Bonaparte faisait l'apprentissage de agrandeur, faint pur une bir l'illait, où les dannes milanaises se firent un honneur d'assister, parées des couleurs nationales françaises.

Toujours actif, Bonaparte ne s'endormit point au sein de son triomphe. Dès le iendemain de son entrée dans Milan, ii s'occupa du soin de presser le siège de la citadelle; les habitants, craignant de voir les Autrichiens tirer sur leur ville, firent avec le gouverneur un accommodement par lequel il s'engageait à ne tirer que sur les troupes employées au siége. Le même jour, les scellés furent mis sur toutes les caisses, tant archiducales que de la ville, et il fut arrêté qu'elles seralent versées dans les caisses françaises. Une contribution de 20 millions fut en outre imposée sur la ville : mais, afin de la rendre moins onéreuse pour les habitants, il fut convenu que l'argenterie des églises scrait fondue et consacrée à ce nouvel usage. En même temps Bonaparte, auguei le Directoire avait envoyé les artistes qu'il avait demandés, s'occupait de faire faire la recherche de tous les objets d'art ou eurieux qui pouvaient se trouver à Milan, afin de les envoyer au Musée national de Paris '.

¹ Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en dounant ici la liste des principaux objets recueillis dans Milan et dans le duché de Parme; savoir : Dans la bibliothèque Ambroisienne : 1° Le carton de l'école d'Athènes, par Raphaël;

<sup>2</sup>º Un tableau de Luigi, représentant une Vierge;

<sup>3</sup>º Idem de Rubens, une Vierge et des fleurs;

<sup>4°</sup> Idem du Giorgion, représentant un concert;

<sup>5</sup>º Idem de Lucas de Hollande, représentant une Vierge;

<sup>6</sup>º Une tête de femme, par Léonard de Vinci;

Par l'effet de l'un de ces rapprochements singuliers et dus un hasard, que mous aurons souveit occasion de fair remarquer dans l'histoire de Bonaparte, le même Jour où ce général histais sonentrée triomphale, le brécotier exécutif gagnait à Paris risleit traité de paix a vec le roi de Sardaigne, et ordonnait une fête soliennelle en l'homeur de viriciories remportées par les armées soliennelle en l'homeur de viriciories remportées par les armées de la république, et à laquelle la présentation de vingt et un d'ampasux conquis par l'armée d'italie avait donné lieu.

Armistice conclu avec le duc de Modène; conspiration de

<sup>7</sup>º Un soldat et un vieillard, du Calabrèse;

so Un vase étrusque, représentant diverses figures et ornements;

<sup>9°</sup> Un manuscrit écrit sur le papyrus d'Égypte, ayant environ onze cents ans d'antiquité, sur les Antiquités de Joséphe, par Rufin;

<sup>10°</sup> Un Virgile manuscrit, ayant appartenu à Pétrarque, avec des notes de sa main;
11° Un manuscrit très-curieux, sur l'histoire des Papes.

Alle Grasie : 12º Un tableau du Titien, représentant un Couronnement

d'épines; 13° Idem. Un saint Paul, par Gondenzo Ferrari.

Alla Vittoria: 14º Un tablean de Salvator Rosa, représentant une As-

somption.

A l'Académie de Parme : 15° La Communion de saint Jérême, per le Do-

miniquin; 16° Un tableau de Schidone;

<sup>17°</sup> Une Adoration, par Majolla.

Aux Capucins : 18º Un chien, dn Guerchin;

<sup>19</sup>º Une Vierge et plusieurs Saints, par le Carrache.

A Saint-Paul: 20° Jésus-Christ, saint Paul, sainte Catherine, par Raphaél.

A la Stenata: 21° Le Mariage de la Vierge, par Procaccini. A San-Gio: 22° Une Descente de croix, par le Corrége.

A san-tho: 22 One Descente de croix, par le Correge.

Aux Capucins: 23° La Vierge et saint François, par le Guerchin.

A Saint-Roch: 24° Divers saints, par l'Espagnolet;

<sup>25°</sup> Un tablean de Paul Véronèse, représentant saint Roch, etc.

Au Saint-Sépulcre: 26° La Madona della Scodella, da Corrège.

A San-Ouintino: 27° Un Baptème, par Fraimingo:

<sup>28°</sup> Une Assomption, par l'Espagnolet.

<sup>29&</sup>quot; Un saint Benoît, par Lanfranc.

A Saint-André: 30" Un tableau de l'Espagnolet.

A Saint-Michel: 31° Une Vierge, par un élève du Corrége A Saint-Paul: 32° Une Vierge, d'Augustin Carrache.

As dome-Paus: 32° Une Vierge, a'Augustin Carrache.

Au dôme de Plaisance: 33° et 34° Deux tableanx de Louis Carrache;
33° Un de Procaccini, etc., etc.

Pavie; reprise de cette ville. - Pendant que Bonaparte s'occupait à Milan de l'organisation administrative de la Lombardie, et travaillait à faire germer dans le cœur des Italiens la semence des principes républicains ou révolntionnaires, dont il espérait tirer le plus grand parti pour la snite de ses opérations, les colonnes de son armée s'étaient déia avancées dans le Milanais, a la poursnite des débris de l'armée antrichienne. L'nne d'elles s'était emparée de la ville de Côme le 17 mai : une autre colonne, en s'approchant de Modène, avait fait prendre la fuite au duc souverain de cette contrée. Son unique héritière, éponse de l'archiduc de Milan, devait porter ce duché dans la maison d'Autriche. Ce duc, connu par des traits d'une avarice extrême, s'était retiré à Venise, emportant avec lui vingt-trois millions en seguins, quoiqu'il cût déjà placé ailleurs, et avant ce temps, environ vingt millions, somme énorme pour un souverain dont les États étalent si circonscrits, et qui n'avait pu'être accumulée que par les exactions les plus préjudiciables au bonheur de ses sujets. Cependant, dans un manifeste publié le lendemain de son départ, il avait promis aux victimes de son avarice de revenir aussitôt que les circonstances le permettraient. Afin de se mettre à même de tenir sa promesse, dont au reste ses sujets paraissalent peu s'embarrasser, il résolnt de faire sa paix avec la république française. De son asile de Venise, il envoya au général Bonaparte, son frère le commandeur d'Este', en qualité de plénipotentiaire, pour solliciter de lui une suspension d'armes. Bonaparte, qui ne demandait qu'à se débarrasser de ses ennemis faibles, pour mieux accabler les paissants, se montra favorable à la demande du dnc de Modène : mais les conditions qu'il lui imposa par l'armistice conclu le 20 mai durent paraître au duc d'autant plus dures, qu'on exigeait de lui nne somme considérable.

Cés conditions, dictées par le général français, étaient que le duc de Modène payerait à la république française: 1° 7,500,000 livres, monnaie de France, dont 3 millions seraient payés sur-lechamp, et versés dans la caisse des payeurs de l'armée; 2 millions

¹ On dit que ce trère du duc de Modène était fils d'une Française, anciente danseuse de l'Opéra de Paris. Il s'appelait Frédéric.

dans le delia de quinze joars, entre les mains de M. Balbi, banquier de la rèquibique français à fédies, et le restant entre les mains du même banquier, dans le delai de ce mois; 2º qu'il serait fourni en outre 2,500,000 jivres ca denrées, poudres et autres munitions de guerre désignées par le gueiral; 3º que le duc de Modène serait tenn de livrer vingit tableaux; a preudre ans sa galrei ou dans see Elats, au choix des commissaires envoyés à cet effet. A ces conditions, Bonaparte prometait qu'en passant dans les Etats du dec Modène, ses troupes ne feraient aucune réquisition, et que les vivres dont elles pourraient avoir besoiu seraient haves de gré à gre.

Mais dejà Bonaparte semblait se repentir du peu de jours qu'il y avait passé dan l'inaction. Benulles, retiré sous les murs de Mantone, avait reçu des renforts; il pouvait en obtenir encere et reprendre l'Officaise. Le giordin l'anquês as déterminait done à prévenir son adversaire; mais, avant de conduire de nouveau ses phalanges guerrières à la victoire, il leur adresse cette proclamation, plus remarquiable encore que celle qui a dejà céc licle, et dans larguelle en norvou emprefinire toute l'âme d'un « homme extraordinaire, et qui devait présager à l'Europe ce qu'il els devait attendre d'un général qui pessait avec tent de sergie, et qui avait exciter tous les geures d'enhoussisme : » erregie, et qu'avait exciter tous les geures d'enhoussisme.

a Soldats!

« Yous vous êtes précipités comme un torrent du haut de l'Apennin; vous avez culbuté, dispersé tout ee qui s'opposait à votre passage.

- « Le Plémont, délivré de la tyrannie autrichlenne, s'est livré aux sentiments naturels de paix et d'amitié qul l'attachent à la France. Milan est à vous, le pavillon républicain flotte dans toute la Lombardie; les dues de Parme et de Modène ne doivent leur existence qu'a votre générosité.
- a L'armée qui vous menacait avec tant d'orgueil ne trouve plus de harrière qui la rassure coutre votre courage. Le Pô, le Tésin, l'Adda n'ont pu vous arrêter un seul jour; vous avez franchi ces boulevards vantés de l'Italie, aussi rapidement que l'Apennin.

<sup>1</sup> Jomini.

- « Tant de succés ont porté la joie dans le sein de votre patrie; vos représentants ont ordonné une fête dédiée à vos victolres, célébrée dans toutes les communes de la république. Lá, vos pères, vos mères, vos épouses, vos sœurs, vos amantes se réjouissent de vos succès, et se vantent avec orgueil de vous appartenir.
- « Oul, soldats, vous avez beaucoup fait, mais il vons reste encore beaucoup à faire; diralt-on de nous que nous avons su vaincre, mais que nous n'ayons pas su profiter de la victoire? La postérité nous reprocherait-elle d'avoir trouvé Capone dans la Lombardie? .... Non, je vons vols déjà conrir aux armes; un lâche repos vous fatigue, les journées perdues pour la gloire le sont pour votre bonheur. Eh bien, partons! Nous avons des marches forcées à faire, des ennemis à soumettre, des lauriers à cuellir, des injures à venger. Que ceux qui ont aignisé les poignards de la guerre civile en France, qui ont lâchement assassiné nos ministres, incendié nos valsseaux à Toulon, tremblent... L'heure de la vengeance a sonné; mais que les peuples soient sans inquiétnde : nous sommes amis de tous les peuples, et plus particulièrement des descendants des Brutus, des Scipions et des grands hommes que nous avons pris pour modeles.
- a Rétablir le Capitole, y placer avec bonneur les statues des héros qui le rendirent célèbre, réveiller le peuple romain, engourdi par pluseurs siècles d'éclavage : el sera le fruit de vos victoires; elles feront époque dans la postérité; vous aurvz la gloiré immortelle de changer la face de la plus belle partie de PEnrope.
- « Le peuple français libre, respecté du monde entier, donnera à l'Europe une paix glorieuse qui l'indemnisera des sacrifices de tonte espèce qu'il fait depuis six ans; vous rentrerez alors dans vos foyers, et vos concitoyens diront, en vous montrant; : Il était de l'armée d'Italie!...»
- Le départ de Bonaparte avait snivi de près cette proclamation; il avait quitté Milan pour se rendre à Lodi, et donner à ses troupes les ordres nécessaires pour se mettre à la poursuite de l'armée autrichienne. Les mêmes applaudissements, les mêmes signes de joie qui avaient signaié son entrée. l'accom-

ugamerat à as sortie des mars d'une ville où la presence de l'armée française s'était à pein étit sentir, et où il s'était etl'orcé de se concilier l'affection des habitants. Qui ett pu imaginer que ces d'emonstrations d'allégresse cachaient, en effet, in plus noire perfidie et l'ingratitude la plus coupable? Cependant le le general était à peine arrivés Lodd, que le commadant de départ, on avait sonné le tocain dans toute la Lombardie, et que les signes de la plus furieuse insurrection commesçaient à se faire apercavoir de toutes parts.

Nous avons dit que la présence de l'armée de Bonaparte en Italie avait établi entre les habitants de ce beau pays une ligne de démarcation on plutôt de division bien distincte. Cette partie de la population que ses lumières, sa philosophie et sa haine pour les préjugés font reconnaître dans toutes les contrées de l'Europe, la bourgeoisie, s'était facllement déclarée en faveur des principes de la révolution française, qui favorisaient trop ses prétentions et ses espérances pour qu'elle ne les adoptat pas avec empressement. Les prêtres, les moines, la noblesse, et cette foule d'individus qui tirent leur subsistance ou leur considération de ces deux classes d'hommes, avaient, au contraire, recu avec horreur des institutions qui venaient renverser tous les usages, et surtout les priviléges. Il était facile de porter à la révolte tout ce qui avait à craindre un changement dans l'ancien ordre des choses. Dès l'Instant où Bonaparte eut paru dans Milan, les nobles et les prêtres travaillèrent avec activité à persuader à leurs partisans qu'il était de leur intérêt de prendre les armes. Des ecclésiastiques forcenés, le poignard d'une main et le crucifix de l'autre, visiterent l'humble asile du pauvre dans les villes, et parcoururent les campagnes pour exciter le peuple à une insurrection générale.

Bonaparte avait demandé vingt millions aux Milanais. Pour ficilitre le recourément de cette contribution, et la rendre moins onéreuse à la classe moyenne, il avait fait enlever l'argenterie des églises et des couvents, et fait laxer arbitrairement in maisons les plus riches de la ville. Les prêtres et les riches, mettant en jeu ce levier, toujours si funeste, mals si poissant de la supersition, avaient persandé aux vareugles et crédules habitants de Milan que des brigands et des bandits étalent seuls capables de piller ainsi les lieux saints, et que, cette déprédation imple épuisée, ils viendraient ravager leurs propres maisons. La superstition d'une part, et de l'autre l'Intérêt particulier. avaient aisément détruit, dans l'esprit des Milanais prévenus, l'impression qu'y avait d'abord laissée la conduite modérée des Françals. Pour mieux réussir dans leurs projets de soulèvement. tous les riches propriétaires, et surtout les nobles, avaient pris le parti de renvoyer tous leurs domestiques, dans un pays ou la moitié de la population sert l'autre; et cette mesure machiavélique, qui privaiten effet de tout moven d'existence une foule innombrable d'individus jeunes et robustes, étalt excusée par ceux qui l'employaient, en disant que l'égalité républicaire ne permettait pas de les garder. Elle eut un effet prodigieux. Renvoyés de chez leurs maîtres, les laquais et les valets de toute espèce se répandirent dans les campagnes, allérent semer l'alarme dans leurs familles, et demander partout vengeance des Français. Les paysans lombards, irrités des violences que se permettent presque toujours les subalternes lorsqu'ils sont autorisés à prendre de force les dearées dans les campagnes, avaient reçu vainement de Bonaparte l'assurance que les objets enlevés leur seraient payés sur la contribution de guerre : il ne fut pas difficile aux chefs du soulevement de les attirer dans leur parti.

Le mouvement insurrectionnel fut, pour ainsi dire, sponnee dans toute la Lombardie; ce qui prouve qu'il teit le risultat d'un plan de révolte combinée, dont les chefs paraissent avoir été à l'avie. Le bruit se répandit tout à coup que l'armée du prince de Condé ébouchait par la Suisse sur le Tésin, que Beaulien avait reçu le renfort de 60,000 Autrichiens, et que les Anglais avaitent débarqué à Nice des forces considérables. Propagees avec toute l'exagération de l'esprit de parti, ces remeurs, qui parurent d'autant mieux fondées, que la source en était [gnocée, achevèrent d'égnere l'oplaion des Lombards; tous ressentirent, sans connaître le véritable motif des exeltateurs, une baine profinde pour les Français, et ne pensérent plus qu'à se venger. Les domestiques, les moines et les paysans courrent aux armes: les nobles et les prétres osérents si faiter que de nouvelles vépres siciliennes aliaient sonner sur la totalité des Français; mais Bonaparte savait agir, et bientôt la tourbe de ces obscurs conspirateurs reçut la punition due à leurs perfides desseins.

Le genéral français n'estat pas homme à reculer à l'aspect du danger. A pelie instruit à Lodi de ce qui se passatit à Nilan, Il rebrousse chemin, le 24 mai, avec 300 chevaux et un bataillon de grenadiers; as présence inattendue ramene l'ordre, et le général Brespinols reçoit de lui les instructions nécessaires pour qu'il ne soit plus troublé. Aussitot il narche vers Pavie, foyer central de l'insurrection, où il arrive après avoir fait brûler le village de linusseo par le chef de brigade Lannes. Le général Dammartin, a la tele du sixteme bataillon de grenadiers, enfonce les portes de la ville à coups de hache; la foule des rebelles un des la companie de la foule des rebelles de la ville de companier la foule des rebelles cont fusiliés, 200 des principaux habitants sont saisis comme origes et envoyée n'Erne, et cette levon, qui assure la tranquillité, répand l'effroi parmi les Italiens, et détruit la rébellion iussue dans sa racine '.

• Dans une position nembalshe, dit le gáréral Jonnis, il n'y avuit pas halancer. Une grande arraice peut quécujetoin négrieer de souvièrements, qu'il est toujours ainé de réprincer quand on peut faire de grands détacliements pour les constaire; mais la perd d'une pelle armaie estrait le résultat infaitilible de la meinètre héstation. Le droit publie moderne avait jusques nous très neu ligie de démarcation positive entre le citoque justification sompount les arménes, et partout les habitants qui prenaisent part aux hostifités etaient traités comme des révollés. Si jusaites per principe deviat d'est papiqué, c'était indubtablement dans cette occasion, où la plus replicte fisiblesse auxilt annes de mosièrement géréral.

Nous transcrirons lei une partie du rapport du général en els el sur ces derniers événements, pour donner une idée encore plus positive de la rapidité de ses mouvements dans l'exécution des mesures qu'il erut devoir necedre.

Le peuple de Pavie, renforré de einq à six mille paysans, investil les trois cents hommes que l'avais intesié dans le chileux. A Milan, l'on essaye d'abatire l'arbre de la liberté, l'on déclire et foule aux pieds la co-carde tricolore. Le géneral Despinois, comanadant de la pluce, monte à cheral; quedipea spatroilles mettent en fulte cette poupliere, mosti léche qu'eltiréné. Cépendant la porte qui conduit à Pavie est encore occupée par les rebelles, qui allendent à clasque intant les sayasins pour les y introduire; la rebelles, qui allendent à clasque intant les sayasins pour les y introduire;

Bonaparte, pour prévenir efficacement le retour des mouvements qui pouvaient seconder trop bien les Autrichiens, prit un

il fallut, pour les soumettre, battre le terrible pas de charge; mais à la vue de la mort, tout rentra dans l'ordre.

« A peine intruit de ce mouvement, je rebronssai chemin avec trois coets cheraux et un basilion de grenadiers; je fis arreter à Mina met grande quantité d'otages; j'ortonnai que l'on fusilitat ceux qui avaient été pris les armes à la main; je déclarai à l'archevêque, aux chajettes, aux moltes et aux nobles que je les rendais responsables de la liberté publique.

- La monicipalité tais les habitants à trois france d'amende par donnet que qui avait de renorté. La transpille consolidée. Misi, je continuai mon chemis sur Pavis. Le chef à brigade Lannes, commandant is colonne mondemis sur Pavis. Le chef à brigade Lannes, commandant is colonne mobile, attaqua linicaco, ob supl to milicum les payans armes parassissent vouloir se défendre; il les ciurges, en tus une centaine, et éparplis le reste. Le fis sur-le-champ mettre le nu va trilige. Quojues efectosaire, ce spectade net étail pas moiss horrible. Pen fus doubrerassement affecté, et de la particular de malibrar les grands menagierent morce la ville de Paris. Le fis aspeter Parcherque de Milan, et l'acrovasi, de ma part, to de Paris. Le fis aspeter Parcherque de Milan, et l'acrovasi, de ma part, to de Paris. Le fis aspeter Parcherque de Milan, et géneration de -joileir le raise en vain.

· Je me portai à la pointe du jour sur Pavie ; les avant-postes des rebelles furent culbutés. La ville paraissait garnie de beaucoup de monde, en état de défense. Le château avait été pris, et nos troupes failes prisonnières. Je fis avancer l'artillerie, et, après quelques coups de canon, je sommai ces misérables de mettre bas les armes et d'avoir recours à la générosité française. Ils répondirent que, tant que Pavie aurait des murailles, ils ne se rendraient pas. Le général Dammartin fit placer de suite le sixième bataillon de grenadiers, en colonne serrée, la hache à la main, avec deux pièces de 8 en tête. Les portes furent enfoncées; cette foule immense se dispersa, se réfugia dans les caves et sur les toits, essayant en vain, en jetant des tuiles, de nous disputer l'entrée des rues. Trois fois l'ordre de mettre le feu à la ville de Pavie expira sur mes levres, lorsque je vis arriver. la garnison du château, qui avait brisé ses fers, et venuit, avec des cris d'allégresse, embrasser ses libérateurs. Je fis faire l'appel; il se trouva qu'il n'en manquait aucun. Si le sang d'un seul Français eût été versé, je voulais faire élever, des ruines de Pavie, une colonne, sur laquelle j'aurais fait écrire : Ici était la ville de Pavie. J'ai fait fusiller la mun cipalité, arrêler deux cents otages, que j'ai fait passer en France. Tout est aujourd'hni parfaltement tranquille, et je ne doute pas que cette leçon ne serve de règle aux peuples de l'Italie.

et je ne doute pas que cette kçon ne serve de règle aux peuples de l'Italie.

« Je vous demande le grade de chef d'escadron d'artillerie légère pour le citoyen Rosey, capitaine, qui s'est particulièrement distingué dans cette journée. »

Proclamation du général en chef de l'armée d'Italie.

« Au quartier général, de Milan, le 6 prairial an 17 ( 25 mai 1796). « Une multitude égarée, sans moyens réels de résistance, se porte aux ITALIE. — T. I. arrêté portant : 1° que les généraux feralent marcher contre les villages les forces nécessaires pour les rédultes, y mêtre le feu, et faire fusiller tous ceux qu'ils trouvéraient les armes à la main; tous les prêtres ou nobles restés dans les communes rebelles pouvaient être arrêtés comme ouiges et envoyée ne France; 2° que tous les villages où l'on sonnerait le toesio seralent brûtés sur-le-champ; 3° que tous les noblès ou riches qui seraient convalneux d'avoir excité le peuple, soit en congédiant leurs domestiques, soit par des vociérations contre les Franceis, seraient arrêtés comme otages, transferés en France, et la moitié de leurs revenus conflissuiré.

Enfin le capitale du Milanais exigeant, par sa nombreuse population et l'influence de sca habitants sur le pays, use surveillance particultiere, le général Despinols prit pour cette ville des necures à peu près semblables, et qui étalent d'autant plus nécessaires, que le château de Milan ne s'étalt point encore rendu et conservait une garnison qui aurait pa donner la main aux mécontents et aux partissus de l'Autribe. L'arrête qui contenait ces mesures de police était précédé d'une proclamation dont nous elterous les passages qui suivent:

« Les partisans de la tymnale, disait Despinols, Jes apôtres du finantisme, Jes eumenis jurés de tout gouvernement libre, out tenté d'exécuter ouvertement les complots qu'ils méditaient dans l'ombre; lis voulnient faire de Milan une autre Pavle, un foyer de révolte et de sédilion, et, tandis que d'une main lis semaient adroitement les alarmes parmi les sepris trop faibles et trop faciles à émouvier, de l'autre les soudoyaient, avec l'or de l'Autriche, ces gens sans aveu, ces hommes sans patrie, qui se morrissent de troubles et d'agitation; ils raillident autour d'eux

demices existe dans pluniours communes, méconant la république, et house l'armée tioniquation de plusiours nix de côtile innoceratifie et dignoré de pitie s'in 6 côtile innoceratifie et dignoré de me chef, fôble un sur princies qu'à adoptés la mision française, qui ne fait point la genre aux peuples, veut hien laisere une porte ouverte un repetifie; mais ceux qui, sous vaitquature leures, aburnot que so poté a sermes, n'au-rout pas potés de nouveau serment d'obiéssance à la république, seront traffic comme relatés comme relatés ie, teurs illages seront brailes, der république, seront de finance de la respectation de la maissime de la maissime

une partie de es crédules artisans, de ces habitants des campagues, qu'ils savient égarés os dédults, excânta les uns, corrompant les autres, et versant en tous lieux les poisons dont its sont infectés..... La trahison la plus insigne, l'hyporrise la plus profionde, en opposition avec le honne foi, in haine en retour dels hienveillances et de la fraternité : voilà les sentiments dont ils vouislent payer tous excur d'une armée triomphante, et toujours généreuse au sein de la victoire. Qu'ils tremblent, ces hommes perves qui ont aigués des poignaris contre le soin de leurs bienfaiteurs! Que les ennemis du nom français apprenment à le ressecter!.... s

La célérité avec laquelle le général français avait arrêté cet incendie près d'enflammer toute l'italie rendit aux partisans de la révolution française l'influence marquée qu'ils devaient avoir sur les événements. Réunis en clubs ou assemblées primaires. Ils propagèrent avec ardeur les principes de la démocratie, et inviterent le général en chef à introduire dans la Lombardie le régime de la république française. Solt qu'en effet cette demande eut été inspirée par eux au peuple, soit que l'amour de la nouveauté, toujours attrayant pour les hommes, eut engage les Lombards à changer d'opinion, cette détermination populaire, adoptée par Bonaparte avec empressement, eut les suites les plus funestes pour sa maison d'Autriche, Bientôt le gouvernement républicain fut proclamé depuis les montagnes de Chiavenna jusqu'au confluent du Pô et de l'Oglio : partout le parti populaire s'empara du gouvernement; la noblesse héréditaire fut aboile; une armée nationale fut levée, organisée; la cavalerie montée avec des chevaux appartenant aux nobles, qui fuyaient de toutes parts pour éviter la vue de la ruine de leurs priviléges; et le Piémont, la Lombardie, Parme et Modène furent chargés d'armer et de solder ces nouveaux guerriers, dont Bonaparte allait s'aider pour la suite de ses expéditions. Nous reviendrons sur cette création de la république lombarde ou cisalpine, en parlant, ci-après, des affaires intérieures de l'Italie.

Passage du Mincio; combat de Borghetto; prise de Peschiera, de Vérone; commencement du siège de Mánfoue. — Cependant le général nutrichien Beaulieu avait profité du peu de jours que Bonaparte avait consacrés à la consolidation de sa conquête, pour se mettre à l'abri des poursuites de son vainqueur. Persuadé que l'Oglio, sur lequei il s'était retiré après sa dernière défaite à Lodi, ne serait pas un obstacle suffisant pour arrêter cette audace des guerriers français, dont il venait de faire une si terrible expérience, ii s'était replié sur le Mincio, qu'il passa, et où 11 prit position dans le dessein d'y attendre Bonaparte. Beaulieu fortifia cette position, déjà redoutable par elle-même, par tous les moyens que l'art pouvait lui fournir. Sa ligne de défense, soigneusement garnie de batteries, avait sept lleues d'étendue, et sulvait le cours du Mincio, depuls le lac de Garda et Peschiera , où s'appuyait sa droite, jusqu'à la ville de Mantoue, que sa gauche était en partie chargée de défendre. Il était maitre de trois ponts sur le Mineio : le premier à Rivalta, le second à Goito, et le troisième à Borghetto. Mantoue était alors la seule ville qui restât à l'empereur en Italie. Afin de conserver au moins à son maitre cette place importante, Beaulieu, qui avait recu des renforts, ainsi que nous l'avons déjà dit, avait jeté dans Mantoue vingt bataillons composés des troupes les plus aguerries de son armée, savoir : les brigades des généraux Roccavina, Wukassowich et Roselmini. Cependant jusqu'a ce que les événements rendissent sa présence absolument nécessaire dans la place, la majeure partie de cette garnison continuait à rester en campagne sous les ordres du générai Colli, qui commandait la gauche de l'armée à Goito. Le reste des forces autrichiennes était ainsi disposé : le général Liptay à la droite, vers Castel-Nuovo, gardant Peschiera et les défliés du Tyrol, par la Chiusa; le général Pittony à Valeggio, avec une avant-garde à Borghetto; le général Sebottendorf, avec trois batalijons et six escadrons, un peu plus à gauche, en intermédiaire du corps du général Colli, à Goito; le général Mélas, avec la réserve, à Ogllosi, près de Valeggio.

Bonaparte, en sortant de Milan, s'était transporté à Lodi pour se rendre à Brescia. Déjà l'armée française s'était mise en mouvement et s'était avancée jusque sur la Chiese; le général

Peschiera était une forteresse alors appartenant à la république de Venise. Mais les Vénitiens, par des motifs que nous détaillerons plus bas, l'avaient laissé occuper par les Autrichiens.

Massena avait marché par Cassano, Soncino et Chiari sur Brescia, et ensnite sur Monte-Chiaro; celle d'Augereau se porta par Cassano, Fontanella et Brescia sur Ponte-di-San-Marco; le générai Serrurier, toujours commandant la réserve, devait se diriger sur Volta. Le dessein de Bonaparte était de forcer le passage du Minclo sur le centre de la ligne. Aussitôt qu'il en cut fait la reconnaissance, ses dispositions furent bientôt arrêtées. « J'ordonnai, dit-ii , au général de division Kilmaine de se rendre, avec 1,500 hommes de cavalerie et six batailions de grenadiers à Desenzano : i'ordonnai au générai Rusca de se rendre, avec une demi-brigade d'infanteric légère, à Salo. Il s'agissait de faire croire au général Beaulieu que je voulais le tourner par le haut du iac ( de Garda ) pour jui couper le ehemin du Tyroien passant par Riva. Je tins toutes jes divisions de l'armée en arrière, de sorte que la droite, par où je voulais véritablement attaquer, se trouvait à un jour et demi de marche de l'ennemi; je la plaçai derrière la rivière de la Chiese, où elle avait l'air d'être sur la défensive , tandis que le générai Kilmaine allait aux portes de Peschiera, et avait tous les jours des escarmouches avec les avant-postes ennemis, dans l'une desquelles fut tué le général autrichien qui les commandait.

« Le 10 prairial (20 mal), ia division du général Augereau remplaça à Desenzano cella di général Kilmaine, qui retrograda à Lonato, et arriva la nuit à Castiglione; le genéral Musséana se trouvait à Monte-Chiaro, et le général Serrurier a Monza. A deux heures après minuit, toutes les divisions se mirent en mouvement, toutes dirigeant leur marche sur Borghetto, où j'avais résoiu de passer le Mincio. L'avant-garde ennemie, forte de 3 à 4,000 hommes et de 1,800 chevaux, défendalt l'approche de Borghetto, Notre cavasière, flanquée par nos carabiniers et nos grenadiers, qui, rangès en bataille, la suivaient an petit trot, chargea avec beaucoup de bravoure.

Toutes les relations que Bonsparte a données de ses opérations son us claires et si enactes, que nous les citizens souvent teutuellement, son ceux qui ont écrit sur cette belle campagne d'Italie, les ont également saives. Le judicioux Jomini, lui-inenhe, prend rarenement d'autres puides que cas mêmes rapports, première origine de ces fameur bulletins qui ont si longemps frappe Eturope et la France d'évolmenteut et d'admiration.

mit en deroute la cavalerie ennemie, et lui enleva une pièce de canon. L'ennemi s'empressa de passer le pont et d'en couper nne arche: l'artillerie légère engagea aussitôt la canonnade. L'on raccommodait avec peine le pont, sous le feu des batteries autrichiennes, lorsqu'une cinquantaine de grenadiers impatients se lettent à l'eau, tenant leurs fusils sur leurs têtes, avant de l'eau jusqu'au menton : le général Gardanne, grenadier par la taille comme par le courage, était à leur tête. Les soldats ennemis crovant revoir la terrible colonne du pont de Lodi, les plus avancés lachent pied. On raccommode alors le pont avec facilité, et nos grenadiers, dans un seul instant, passent le Minelo et s'emparent de Valeggio, quartier général de Beaulieu, qui venait sculement d'en partir. Cependaut les Autrichiens ébranlés, en partie en déroute, étaient rangés en bataille, entre Valeggio et Villafranea. Nous nous gardons bien de les suivre : ils paraissent se rallier et prendre conflance, et déjà leurs batteries se multiplient et se rapprochent de nous dans le dessein d'engager une affaire générale. C'était justement ce que je voujais; j'avais peine à contenir la fougue impatiente, ou, pour mieux dire. la fureur des grenadiers. Le général Augereau passa, sur ces entrefaites, avec sa division; il avait ordre de se porter, en suivant le Mineio, droit sur l'eschiera, d'envelopper cette place, et de couper aux ennemis les gorges du Tyrol : Beaulieu et les débris de son armée se scraient trouvés sans retraite. Pour empêcher les Autrichiens de s'apercevoir du mouvement d'Augereau, je les sis vivement canonner du village de Valeggio: mais, instruits de cette même manœuvre par leurs patrouilles de cavalerie, ils se mirent aussitôt en route pour gagner le chemin de Castel-Nuovo : un renfort de cavalerie qui leur arriva les mit à même de protéger leur retraite. Notre cavalerie, commandée par le général Murat. iit des prodiges de valeur; ce général dégagea lui-même plusieurs chasseurs que l'ennemi était sur le point de faire prisonniers. Le chef de brigade Leclere, du 10° de chasseurs. s'est également distingué. Le général Augereau, arrivé à Pesehiera, trouva la place évacuée 1.

Quoique la république de Venise, en laissant occuper la ville de Peschiera par les Autrichiens, eût violé la neutralité et invité, pour ainsi dire,

- « Le 12 (13 mai), nous nous portâmes à Rivoli; mais dejal'enneml avait passé l'Adige, et enlevé presque tous ses ponts, dons nous ne pûmes prendre qu'une partie. On évalue la perte de l'enneml, dans cette journée, à 1,500 hommeset 500 chevaux, tant tués que prisonalers; parani ces derniers se trouve le prince Cuto, lieutenant genéral des armées du roi de Naples, commandant en cele la cavaleire napolitaine. Nous ayons priségalement clinq pièces de canon, dont deux de 12 et trois de 6, avec sept on buit caissons chargés de monitions de guerre. Nous avons trouté à Castel-Nuvo des maganiss, dont une partie chit déjà consumée par les fiammes. Le genéral de division Klimaine a eu un cheval blessé sous toi.
- « Voils donc les Autrichlens entirement expulsés de l'I-laire nos avach-postes sont sur les montagnes de l'Allemagne. Je ne vous citeral pas les hommes qui se sont distingués par des traits de hravoure : il faudrait nommer tous les grenadiers et carabhiers de l'avant-garde; ils jouent et rient avec la mort; ils sont autjourd'hui accontamés avec la cavalerie, dont ils so moquent. Rien n'égale leur intérfeités, se e n'est la gaété avec

les Français à la traiter en ennemie; cependant Bonaparte, qui parut toujours dans cette guerre vouloir mettre les apparences de son côté, crut devoir adresser au sénat vénitien une proclamation, avant de diriger la division d'Augereau sur Poschiera. Il disait :

- « Cest pour délivre la plus belle contrée de l'Europé als joug de for de l'orgalièteux maion d'autérie que l'amén française a have les obstacles les plus difficiles à aurmouter. La viciolre, d'accord avec la justice, a courne ces efforts. Les dédits de l'armo enemies es sont retirés au diel du Minde. L'armée française passe, pour les poursuire, sur le territoire de la république de Venier, imais elle révolter pas qu'un longue amitié unif les deux républiques. La religion, le gouvernement, les usuges, les propriés les event respectés. Que les peuples soites dans impétides les plus sevires discipline evra maintener. Tout ce qui sera fourni à l'armée sere exschannel per de argent... Le général en céré engre les ordices de la république per de argent... Le général en céré engre les ordices de la république propie, ain que la confiance cimente l'autérie peup les ordices de la république propie, ain que la confiance cimente l'autérie que pour les renomis de sa libertifs et de son gouvernement.
- St le sénat de Venise cut répondu franchement à une amitié aussi noblement exprimée, il ne se serait point exposé à tous les malheurs qui l'ont assailli, et qui ont fini par détruite les antiques institutions de sa patrie.

laquelle ils font les marches les plus forcies; ils chantent tour à dur la patrie et l'amour. Vous croitiez qu'arrivés à leux bivouses, ils doivent au meins dormir? Point du tout, chocun fait son plau d'opération du lendemain, et souvent l'on en rencontre qui voient très-juste. L'autre four, je voyais défiler une deml-brigade, un chasseur s'approcha de mon cheva! : Genéral, me dit-il, il faut faire cela. — Mathèureux, jul répondis-je, euca-tu bien te toire. C'était justement ce que j'avais ordonne que l'on fit. 3 l'ai fait chercher en vain, il avait disparu : ».

L'un des fruits les plus utiles que l'armée française put retirer de cette nouvelle défaite de Beaulieu était certainement l'occupation de Vérone. Cette grande et belle ville, qui a trois ponts sur l'Adige, et qu'on peut regarder comme la clef de tout le cours de cette rivière, depuis le défilé de la Chiese jusqu'à son embouchure, puisque c'est le seul point de communication avec le haut et le bas Adige, était de la plus haute importance pour les opérations du reste de la campagne. Dans cette excellente position, Bonaparte se trouvalt à même d'observer également, et les mouvements que pouvaient faire les Vénitiens, et ceux de l'Autriche dans le Tyrol. Vérone appartenait, il est yrai, à la république de Venise : mais le noble sénat avant permis aux Autrichiens d'occuper Peschiera, Bonaparte crut qu'il pouvait user de représailles en s'emparant de Vérone. Le général Masséna eut donc ordre de s'en approcher et de s'en rendre maltre. Sa division y fit son entrée le 3 juin.

La ville de Vérone sera célèbre dans l'histolre de la révolution, pour avoir longtemps servi de refuge au rol Louis XVIII. Ce prince s'y trouvait encore quelques jours avant l'occupation de Vérone par les troupes françaises, et la conduite du sénat de Venise, dans cette circonstance, fut loin d'être honorable. Déjà, et longtemps avant l'arrivée de Bonaparte en Italie, le Direc-

<sup>11</sup> voulait le faire officier. Bonaparte, dont l'imagination était nourrie de la lecture de vise des grands capitaines, n'avrils pas oublét connent. Turenne s'était conduit en pareille circonstance. Un soldat wrait également, déviné un plan d'attaque conçu par ce général faneux. Turenne en foit sa enchatel, qu'il le fit sons-liculemant. La le préventant aux officiers de son armée, il leur dit : « Nessieurs, vous ne declaignerez pas d'admedire dans votre corps un oblat qui a pénételé plan de son girêne.

toire exécutif avait concu des alarmes du séjour de Louis XVIII à Vérone. Il avait en conséquence fait demander à la république de signifier an prince l'ordre de quitter le territoire des Vénitiens; mais le sénat de Venise, qui ne s'attendait pas à voir bientôt une armée française à ses portes avait méprisé cette demande, et avait même répondu que Louis XVIII, étant noble vénitien, avait, en cette qualité, le droit d'habiter son territoire, sans qu'il fût en son pouvoir de i'en empécher. Quand enfin la victoire eut rendu les Français tout-puissants en Italie, et que les Vénitiens se virent forcés de céder aux désirs du Directoire exécutif, ils intimèrent à Louis XVIII i'ordre précis de s'éloiguer des terres de la république; et comme la terrenr ne connalt ni mesure ni ménagements, les sénateurs vénitiens donnèrent cet ordre avec une arrogance dont ils voulaient sans doute se faire un mérite auprès du vainqueur. Louis XVIII. outragé, montra dans son indignation une juste fierté, que ses maihenrs précédents rendaient encore plus solennelle. Il déciara qu'il quitterait Vérone aussitôt qu'on lui aurait rendu l'épée dont son aieul Henri IV avait fait présent à la république, et dès qu'on lui anrait envoyé le livre d'or où sont inscrits les nobles pour y rayer le nom de sa famille. Le sénat yénitien, respectant peu l'infortune et la grandeur passée du prince, augmenta les torts qu'il avait envers ce dernier en répondant a que, quant à la radiation, le sénat, sur sa demande, n'anraît nulle difficulté à l'opérer; mais qu'une somme de donze millions étant encore due à la république par Henri IV qui les lui avait empruntés, son épée serait remise à Louis XVIII si celui-ci voulait les payer, » Réponse plus qu'indécente pour le gouvernement qui osait la faire et digne tout au plus d'un préteur sur gages.

Bonaparte avait pris une part très-active à l'expulsion de Louis XVIII de Vérone. Le jour même de son entrée dans cette ville (le 3 juin), il cerivait au Directoire cette lettre singuilère, où l'on voit la première explosion de la haine qu'il portuit aux princes de la masson de Bourbon:

« J'arrive dans cette ville pour en partir demain matin; elle est très-grande et très-belle. J'y laisse une bonne garnison pour me tenir maitre des trois ponts qui sont ici sur l'Adige. « Jen'al pas caché aux habitants que si le roi de France n'eût évacué leur ville avant mon passage du Pô, j'aurais mis le feu à la ville assez audacieuse pour se croire la capitale de l'empire français.

 Je viens de voir l'amphibédre; ce reste du peuple romain est digne de lui. Je n'ai pu m'empécher de me trouver humilié et la mesquinerie de notre Champ-de-Mars; lei 100,000 spectateurs sont assis, et entendraient facilement l'orateur qui leur parierait.

 Les émigrés fulent de l'Italie; plus de 1,500 sont partis cinq jours avant notre arrivée : ils courent en Allemagne porter leur misère et leurs remords. »

Nous avons dit que Mantouc était la dernière ville qui restât à l'empereur dans ses États d'Italie. Beaulieu, après le passage du Mincio par les Français, s'était d'abord retiré sur Dolce, et ensuite sur Calliano : Mantoue lui parut le seul refuge où il pût encore espérer de se défendre contre ses infatigables ennemis. Il sentait d'ailleurs que Bonaparte, pour tirer de ses victoires tout le parti possible, ne tarderait pas à assiéger cette place, et il était instant d'v organiser tous les movens de résistance, avant que le général français fut parvenu jusque sous ses murs. En effet, jamais encore Bonaparte n'avait montré une activité aussi surprenante; à peine le général Masséna était-il dans Vérone, qu'il avait reçu l'ordre de pousser Beaulieu jusque dans ses derniers retranchements. Le général en chef voulait assléger Mantoue avant que l'armée autrichienne, que tant de défaites successives avaient accablée, ne pût recevoir les secours que lui promettait son gouvernement.

Massóna partit done de Vérone le lendemain de son occupaion, et sulvit d'abord les restes encore épars de l'armée autrichienne. Il tes eulbuta et les dispersa, et vint prendre position à Rivoli et à Corona, sa gauche appuyée au lue de Garda, et sa ortice à l'Aligne et aux rochers escarpés de Monte-Magnone. Le général Augreeau, sorti de Peschlern après y avoir faisse garnison femujesas, s'était porté à Castiglione-Mantovande, et-avait ensulte passé le Mincio au-dessous du lae. En deux jours, il s'était trouvé en vue de la ville de Mantoue, et le 4 juin il avait dojs pir spossession di authourg de Cerolo, et enlevé plusieurs postes extérieurs où l'ennemi s'étalt retranche; repoussés ou vaincus toutes les fois que les Prançals les attiqualent, les Autrichiens avaient été forcés de reuter dans la ville. Un tumbour de douze ans s'étalt particulièrement distingué dans cette circonstance; on le vit avec une audrec lerovaphe grimper pendant le feu au haut d'une tour, en ouvrir la porte et y introduire les Francais.

Le même jour la division du général Serrurier, où se trouvait le général en chef en personne, s'était dirigée sur la Favorita, su perbe palais des ducs de Mantoue, à une demi-lieue de la forteresse. L'avant-garde aux ordres du général Dallemagne, dont faisalt partie le chef de brigade Lannes, se porta sur le faubourg de Saint-Georges, Bonaparte fit avancer une demibrigade avec le général Serrurier, pour soutenir le général Dallemagne, Celul-ci, avant blentôt rencontré l'ennemi, l'avait attaqué à la bajonnette dans ses retranchements, et, après un combat très-vif de part et d'autre, s'était rendu maître du faubourg et de la tête de pont. Déjà même, malgré la mitraille de la place, les grenadiers s'avancaient en tirailleurs sur la chaussée. Emportés par un excès d'audace bien naturel à des hommes qui avaient surmonté tant d'obstacles, ils prétendaient se former en colonnes pour enlever Mantone, et quand on leur montra les batteries dont les remparts étaient hérissés : « A Lodi, disalent-ils, il v en avait bien davantage l » Mais les circonstances n'étaient pas les mêmes; on ne prend pas une ville au pas de course comme on traverse un pont. L'artillerie de la place pouvait foudroyer et détruire ces braves, dignes d'un meilleur sort, et le général en chef leur fit donner l'ordre de revenir\*.

« Je ne dois pas, di Emagante, dans son rapport, vous Litre un trait qui point la barriar qui rivege excence dons ces contriers. A sind-Groeges, il y a un convent de religiouses; elles s'étaient sauvices, car leur convent dut exposé sux copes de cason. Nos sobabits y entrent post est prendre poste; ils entendent des cris; ils accourant dans une basse-cour, enfonceut une méchance cellule, et trouvent une jume prevonne assisse sur une nauvaise chaise, les mains garretiées par des chaines de fer. Celt in-critante de dans du la vig l'ou bries es fers. Ella a nex a supplysionnel vingi-deux ans. Ellé était depris qualre aus since et état, pour avoir vouls chaires de l'expert de chaires de l'expert et devir, han Elle et le posse l'amour, a l'implication de vou

Cependant des événements qui se préparaient dans l'intérieur, et surtout au midi de l'Italie, appelaient toute l'attention de Bonaparte. Des menaces de soulevements nouveaux avaient eu lieu dans tous les pays conquis. Rome et Naples, quoiqu'elles n'eussent pas agl insqu'ici d'une manière bien active contre lui, paraissaient disposées à profiter de son éloignement pour luquiéter et contrarier ses opérations. Des troubles sérieux commencaient à s'élever dans les fiefs impériaux qui confinent aux États de Gênes, de Toscane et du Piémont. Les communications de l'armée avec la rivière de Gènes étaient menacées; on attaquait ses convois, on assassinait ses courriers; la politique et le fanatisme s'unissaient pour lui susciter des embarras sur ses derrières: Mantoue d'ailleurs exigealt un siège formel, et les Français avaient peu de movens de l'entreprendre. Le chemin qu'ils avalent parcouru pour pénétrer en Italie, la rapidité des conquêtes qu'ils v avaient faites, ont assez indiqué qu'ils n'étaient point suivis de ces grands parcs dont les ressources facilitent cette espèce d'opération et contribnent à l'abréger.

Au lien donc de former sur-le-champ le siège régulier de la ville de Mantoue, Bonaparte, qui, dans les premients temps de sa gloire militaire, eut souvent la sagesse d'allier beaucoup de apoire de la serie de la sagesse d'allier beaucoup de prudence à beaucoup d'audonce, résolut de se borrer à un simpot boues, et de consacer quedques senaines an soin non moins important de pacifier les troubles près d'éclater, de châtier les fisimpérians révoltés, d'inapire au roi de Napies une terreur assez forte, et enfin de forcre le pape à renoncer à tous projets d'hostilité contraires à ses principes et au bonheur de l'Église. Il faliat d'allieurs préparer les équipages de siége, organiser en Lombardie la gafen atolinale et les légons sodées q'uo commençait à y lever, faire capituler le château de Milan, ou l'on espérait trouver une partie de l'artillerie nécessaire au siége de Mantoue, étéruire l'empire que les Anglais s'étant arrogé e

core. Nos grenalders en eurent un soin particulier. Elle montra beancoupciulated pour les Français. Elle a été belle et joint à la viracité du climat la métancolle de sos malheurs. Toutes les fois qu'il entrait quelqu'un, elle paraissait inquiéte; Tou sut bientit qu'elle eraspanit de vuir revenir ses tyrans. Elle demanda en grâce de respiere l'air par : on bit il observe que la mitraille pleuvait sutour de la maison : Ah? dit-elle, montrie, c'est rester ict! • Toscane et à l'avourne, et, en les chassant de ces ports, rébulir avec la Corse des communications qui rappelassent cepays, patrie du général eu chef, à ses linisons avec la France. La plus extréme activité pouvait à peine suffire pour tant d'opérations à la fois; mais isorque on rémploie pas de demi-moyeus, et qu'on sait, comme Bousparte, marcher au but, le temps, malgré son cours rapide, aufit pour opérer des prodiges. On verra bientit combiente suceès de cette activité sur passa même les espérances mon pouvait en attendre.

En conséquence de la écraire détermination de bioquer Mantoue au lieu de l'assiéger, la division du général Masseina fut laissée en observation sur l'Adlige; on la renforça assez pour qu'elle plût repousser les tentatives de l'armée autréchienne. Les généraux Serrudret et Vaublos furent chargés de l'investissement de Mantoue; la division du général Augereau se dirigen sur Borgoforte pour y passer le Po, et Bonaparte retourne sur ses pas avec divers détachements de son armée, afin de rétablir l'ordre dans l'intérieur de l'Italie, forcer les puissances qu'i le menaçaient de lu demander la piax, et se débarrasser de tout ce qui pouvait l'empécher de poursuivre vigoureusement les avantages déjio bletsus.

Premières opérations du stiep de Mansloue; levée de ce siège. — Les divisions de l'armée d'Italie laissée sur l'Aslige, le Mincio et autour de la place de Mantonee, après les derniers engagements avel Tarnée de Beaulleu, étalent demeurées dans une espèce d'inaction pendant les opérations du général eu chef dans l'Intérieur, à l'effet de consolider ses compettes. La présence de Bonaparte au milleu de ces troupes était ludispensable pour les faire agir avec cette énergie qui leur avait valu les succès extraordinairs ebbensus jusqu'ables.

De son côté, Beaulleu s'était occupé à mettre en sûreté les débris qu'il avait encore sous ses ordres. Après le coulè de Borghetto, le général autrichien était réciré dans les hautes moutagnes qui défendent l'entrée du Tyrol, et s'était fortifié avec soin dans in redoutable position de Roveredo. Le besoin de faire reposer et de réorganiser ses troupes engagea Beaulleu à les faire établir derrière des lignes retranchées, qu'il tira depuis nite de la de Garda jusqu'il l'Adjie. Le availerie fuit portée jasqu'à Trente, le corps de batalile fut placé à Callano, lue division d'infiniterie, sous les ordres du général Henriey, était spécialement chargée de défendre Roveredo, la division du général Colli était à Ala, ayant son avant-garde retranchée en vannt du village son la rivé droite de l'Adige; enfin eschaseurs tyroliens convraient la crête des montagnes, et défendaient les petites vallées qui aboutissent au cours de l'Adige;

On a déjà vu que la division du général Masséna, renforcée de plusieurs détachements, avait été chargée par Bonaparto d'observer l'armée autrichienne, pendant que le général Serrurier formerait le blocus de la place de Mantoue, Masséna occupait en conséquence la position de la Corona et de Rivoli , qui empêchaît l'ennemi de déboucher des montagnes du Tyrol. Cette position était excellente : toutefois . l'avant-garde autrichienne s'en trouvant trop rapprochée, le général Joubert recut de Massena l'ordre d'attaquer l'ennemi , par la Bocchetta di Campion , le 7 juillet. Le chef de bataillon Marchand tourna les Autrichiens par la droite, et le chef de bataillon Recco, par la gauche. Le reste de la brigade attaqua de front. Les soldats français gravirent les rochers escarpés, l'arme au bras sans tirer : ils culbutèrent ensulte les Autrichiens, en tuèrent une centaine, firent 200 prisonniers, et s'emparerent de 400 tentes et des bagages. Le chef de bataillon Recco s'empara du poste Important de Belluno, après avoir tué du monde à l'enneml et fait des prisonniers. Ainsi les premiers retranchements des Autrichiens, qui leur avaient coûté de longs et pénibles travaux , furent perdus après un faible engagement dans lequel la perte des Français fut peu considérable, et où ces derniers se signalerent. Nous allons eiter le nom de quelques-uns des braves de cette brigade du général Joubert.

Claude Roche, carabinier de la 2º compagnie de la 1º demi-brigade légère, sauta le premier dans les retranchements ennemis, tua un officier; et, sans s'arrêter à le dépouiller, ne lui prit que son sabre avec lequel il pourfendit un soldat, et fit trois prisonniers.

Jean Gérin, de la même compagnie, combattit seul douze Autrichiens. Il les avait d'abord couchés en joue; mais son fusil n'ayant point fait feu, il se précipita sur ses adversaires le sabre à la main, coupa le bras à l'un d'entre eux, en blessa plusieurs autres : le reste tomba à ses genoux et se rendit prisonnier.

Le sous-lieutenant Ardionne, de la même demi-brigade, s'était déjà distingué d'une manière remarquable au combat de Borghetto, où il s'empara, à la tête de 20 carabinlers, d'une plèce de 13. Dans l'action que nous venons de retracer, cet officier aborda un des premiers les retranchements ennemis, y fit des prodiges de valeur, et fut du plus puissant exemple pour les soldats qu'il guidait et qui rivalisèrent avec lui d'intrépidité.

Cependant Bonaparte avait dirigé sur Mantoue la plus grande partie de l'artillerie qu'il venait de conquérir en Italie, et déja les préparatifs du siège de cette place se poussaient avec toute l'activité qu'on pouvait attendre de généraux et de soldats vainqueurs.

Mantoue, ville ancienne, bâtie snr une ile, au sud d'un lac formé par le Mincio, déjà forte par sa position, est devenue une des places les plus importantes de l'Europe, par les ouvrages dont on a successivement couvert ses accès. La citadelle fut bâtie par les anciens ducs de Mantoue, et le corps de la place avait été réparé par les Français, pendant la guerre de la Succession. Denuis, les Autrichiens avaient perfectionné ses principales défenses, d'après les plans du général-ingénieur Walhenau. Les ouvrages avancés venaient d'être réparés et augmentés. Deux ponts principanx étaient établis sur le Mincio : le premier, qu'on appelle pont de Saint-Georges, du nom du faubourg et des retranchements qui en convrent la tête, se trouve du côté du nord : le second, au sud, est celul des Moulins, ainsi nommé à cause de la quantité de moulins qui se trouvent à l'endroit où il est établi, et où le Mincio a un cours plus rapide que dans les autres parties du lac. Trois autres ponts moins considérables conduisent aussi à la ville; deux de ces ponts sont entre l'ile, la digue dite du Thé et la terre ferme. La ville est divisée en deux parties inégales, par un bras du Minclo: il y a cinq portes et deux ports, dont le plus grand est appelé port de la Chalne, et le plus petit, port de la Merceta. Sa population est de quinze à seize mille âmes sans y comprendre la garnison. Ses principaux ouvrages extérieurs sont, au nord, la citadelle, située sur la rive gauche du Mincio; à l'entrée du lac, le fort

Saint-Georges, ou l'enveloppe fortifiée du faubourg de ce nom ; au sud-ouest, l'ouvrage à cornes de la porte Pradella; puis la tour de Cerese, et les ouvrages avancés qui couvrent l'écluse et les communications avec i'lle du Thé. L'île sur laquelle est bâti le nalais du Thé, forme de ce côté une grande couronne et sert comme d'une double enceinte à la ville. Cette double defense est couverte par le faubourg du Thé, bâti sur une île plus grande, détachée de la première, et aussi fortifiée. Ainsi placée, Mantoue passe pour être la clef de l'Italie supérieure; elle a vu les efforts des plus grands capitaines échouer sous ses murs dans je dernier slècle. Le prince Eugène en forma le blocus pendant hult mois, en 1702 : elle fut secourue par les Français. En 1707, après la bataille de Turin, les troupes françaises et espagnoles rendirent cette piace par suite d'une capitulation générale, signée le 13 mars, pour l'évacuation de la Lombardie, et la remirent aux Impériaux. Le duc de Mortemar fit, en 1734, le siége de Mantoue, et la pressa vivement; mais les troupes combinées de France, d'Espagne et de Sardaigne le firent lever, en vertu de la suspension d'armes qui se sit cette même année entre toutes les puissances belligérantes. Mantoue allait être assiégée une quatrieme fols, et ce siège devait être le plus rélèbre de tous

Mantoue est cependant dans une mauvaise situation pour soutenir un siège. Assise au milieu d'un lac trop peu profond pour que les eaux ne s'en tarissent point pendant l'été, clie est exposee alors à des exhalaisons putrides et pestilentielles, qui obligent d'y entretenir une garnison du double plus forte qu'il ne faudrait pour la défendre. Au moment ou Mantoue commença à être assiégée, elle se trouvait dans un état de défense peu respectable. La rapidité avec laqueile l'armée autrichienne, commandée par Beaulieu, avait été poussée sous ses murs, n'avait pas permis de prévoir qu'elle serait investie aussi promptement; et les palissades, les revêtements étaient loin d'avoir recu les réparations qui leur étaient nécessaires. Le front des fortifications du côté du lac était délabré, et l'on voyait que les Autrichiens, pour le défendre, avaient plus compté sur les ressources de la nature que sur ceiles de l'art. De l'autre côté, les approches étalent encombrées de jardins, de haies, d'arbres, et même de petits pavillons que les assiégés u'avaient pas encore eu le temps de détruire, et qui pouvaient devenir fort utiles aux opérations des assiégeants.

Quand Beaulieu, foyant la poursuite des Français après le passage du Mincole, avalt passè sous Mantoue, il avait jeté dans la place une garnison de 13,000 hommes, dont 11,800 hommes d'infanterie, 440 de cavalerie, 700 d'artillerie, 116 mineurs, et 4 araniners pour les chaloupes du lac. Ces 13,000 hommes étaient l'élite de l'armée autrichiemes, et le commandant de place, Canto d'Irlès, était un ancien officier général, d'origine espagnole, et jouissant de la mellieure réputation en fait de havoure et d'hablete militaire.

Le nombre des canons en batterie était de cent quatre-vingts grosses pièces de rempart, solxante-seize mortiers ou obuslers, et soixante pièces d'artillerle légère; ce qui faisait un total de trois cent seize bouches à feu.

Le général Roselmini fut chargé de défendre la citadelle avec sa brigade, forte de 3,500 hommes.

Le général Wukassowich, avec 2,500 hommes, occupait la porte et l'ouvrage à cornes de Pradella.

Le colonel Salis eut à défendre l'ouvrage à couronne du Thé. Cinq bataillons, commandés par le général Roccavina, gardaient les retranchements et le front de Migliaretto.

Enfin le colonel Sturioni, avec 2,400 hommes, devait surveiller le front du lac et garder Saint-Georges.

Nous avons dit précédemment que ce deroire poste et les rennchements qui le défendaient avaient été emportés par les généraux Serrairer, Lannes et Dallemagne, au moment où les Français avaient commencé l'investissement de la ville. Les solats du colonel Sturioni, obligés de céder à la valeur républicaine, a avaient échappé à leur fureur qu'en se jetant dans la ville. La division du générai Serrairer avait depuis continué de bloquer Mandoue. Les troupes sous ses ordres avaient été occupées à élever des ouvrages propres à fermer toutes les issues par lesquelles la garainson aurist pu déboucher.

Mais les Français ne faisaient point ces ouvrages sans être souvent troublés par la garnison. Plusieurs sorties eurent lieu, et les assiégeants eurent besoln de tout leur courage pur les ITALIE.— T. I.

repousser. Le 6 juillet, le général Wukassowich en executa une avec assez de succès. Les Français perdirent beaucoup de monde et ne purent empécher les attaquants de détruire plusieurs de leurs ouvrages. Le 16, le même général renouvela ses tentatives. Il sortit, à deux heures du matin, avec 1,500 hommes par la porte de Cerese, en même temps que 3,000 autres sortaient par la porte de Pradella. Les avant-postes français se retirerent à leur première apparition. L'ennemi était à une portée de pistolet des batteries, qu'il espérait déjà enlever. Les généraux Fiorella et Dallemagne firent alors avancer le cinquième batailion de grenadlers , commandé par le chef Dupas , le même qui , le premier , avait passé sur le pont de Lodi, et saisissant le moment favorable, ils tombèrent eux-mêmes avec les troupes sous leurs ordres sur les Autrichiens, les mirent en déroute et les forcèrent, après deux heures de combat, de rentrer dans la ville. Cette action avait été très-chaude et très-meurtrière pour les deux partis. Les asslégés perdirent environ 3 à 400 hommes.

A cette époque Bonaparte étalt arrivé devant Mantone, et la présence d'un général qui avait sessoliellement le don de se faire aimer du soldat avait imprimé une nouvelle énergie aux troupes de siège. Les travaux construits autour de la place frient possés avoc plus de vigueur. On vit éleven é magnifiques ouvrages sur les bauteurs de Zipata et de Pompanazo, de celle de Béllor el aist qu'it Montais, en face de la citadelle.

Le 17 juillet, le général en chef, dont le génie bouillant sonfrait avec impatience les Interact van siège en règle, voulut essayer un coup d'audace, dont le succès pouvait décider la prise de la place, et dont la non-réussite ne pouvait en rien comprometre la saêreté de l'armée. 800 grenadiers eurent ordre de s'embarquer sur le lac, alin de s'emparer de la porte de Catena, et, si le coup réussissait, de faciliter aux colonnes qui devaient se tenir prêtes à cet effet les moyens de pénérer dans la place, et de l'enlever de vive force. Mais la chaleur qui régnait alors, se trouvait si excessive, que les eaux du la cavaissité diminué de trois piedes en vingt quarte beures. Il rela mavasible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuvaissible aux grenadiers de maneuvrer sur le limon but heuve de l'entre de l'

Le lendemain, 18 juillet, à onze heures du soir, le général Serrurier donna les ordres nécessaires pour chasser les Autrichiens d'un petit camp retranché qu'ils avaient jusqu'alors conservé à Migliaretto, sous la protection des ouvrages avancés de la place. Le général Murat et l'adjudant général Vignolles conduisirent contre la droite de ce camp 2,000 hommes, tandis que le général Dallemagne, à la tête d'une autre colonne d'égale force, l'attaquait par la gauche. Le chef de bataillon d'artilleric Andreossi', avec cinq chaloupes canonnières qu'il avait armées, manœuvra de manière à donner une fausse alerte a l'ennemi, et dans le temps qu'il attirait sur lui tout le feu de la place. les généraux Dallemagne et Murat, et l'adjudant général Vignolles, remplissaient leur mission et portaient dans les rangs ennemis l'épouvante et la mort. Cette attaque eut ainsi un succès complet. Le général Roccavina, qui commandait les troupes employées à la garde des retranchements de Migliaretto, fut obligé de se sauver dans la place. Il opéra sa retraite avec tant de précipitation, que les Français le suivirent fusque sur le chemin couvert, et quelques braves, encore plus ardents que les autres, s'élancèrent même pour enlever les palissades; mais déià les Autrichiens avaient reçu des renforts, et ces tentatives de la valeur française devinrent infructueuses. Le chef de bataillon Samson et le chef de bataillon d'artillerie Mauron se distinguèrent, dans cette attaque, par une bravoure et une intrépidité qui égalaient les plus beaux faits d'armes de cette campagne, et leur méritèrent les éloges publics du général en chef.

Pendant que le genéral Serrurler rejetait ainsi dans la place les troupes effrayées du général Roccavina, le chef de brigade du génie Chasseloup' tragait, à 80 toises des remperts, l'ouverture de la tranchée sous le feu et la mitraille de l'enneun. Au même moment les batteries de Saint-Gorges, de Pradella et de la Favorite commencierant à jouer contre la place. Les deux premières étaient composées de six pièces de gros calibre et à boulets rouges, et de six gros mortiers; la der-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depuis lieutenant général, ex-ambassadeur à Londres, à Vienne et à Constantinople, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Depuis lieutenant général, pair de France, etc.

nière était de huit pieces, et devait servir à rompre la communiention de la ville avec la citadelle. Le feu de ces deux batteries fut dirigé avec tant d'hablleté que, dix minutes après leui première explosion, l'Incendie se manifesta dans tous les quartlers de la ville. La douane, le palais Colloredo, plusieurs couvents, et un grand nombre de maisons particulières devinrent la proie des flammes. Cependant à la pointe du jonr, la tranchée n'étant que faiblement tracée, les Autrichiens réunirent une partie de leurs forces, et cherchèrent à déboucher sous le feu bien nourri de leurs remparts, afin de repousser les travailleurs et faire cesser une attaque qui portait, dans la ville, le ravage et la consternation. Mais les intrépldes Français, cachés dans des ravins, derrière des digues, et postés dans toutes les sinuosités qui pouvaient les abriter contre la mitraille, les attendaient de pied ferme et prêts à tirer. Cette contenance ferme en imposa tellement aux Autrichiens, qu'ils n'osèrent effectuer leur attaque et se retirerent dans leurs murs.

Cette première décharge des batteries françaises avait causé tant de ravages dans Mantoue, que Bonaparte se crut en droit de faire sommer la place. La sommation, adressée par le général de division, chef d'état-major Berthier, au gouverneur Canto d'Irlès, était ainsi concue : « Le général en chef de l'armée d'Italie me charge, monsieur, de vons écrire qu'attaqué de tous côtés vous n'êtes pas en état de défendre plus longtemps la ville de Mantoue; qu'une opiniatreté déplacée ruinerait entièrement cette cité infortunée; que les lois de la guerre vous prescrivent impérieusement de rendre cette ville; et que sl, contre son attente, vous vous obstiniez à une plus longue résistance, vous seriez responsable du sang inutile que vons feriez verser, de la destruction et des malheurs de cette grande ville; ce qui le forcerait à vous traiter avec toutes les rigueurs de la guerre. » Le gouverneur Canto d'Irlès , connu par une bravoure éprouvée dans plusieurs circonstances, et qui tenait du sang espagnol dont il était issu une ténacité difficile à vaincre, répendit à cette lougue sommation par cette courte phrase : « Les lois de l'honneur et du devoir m'Imposent de défendre jusques à la dernière extrémité la place qui m'est confiée! »

Voyant que décidément il fallait employer la force pour

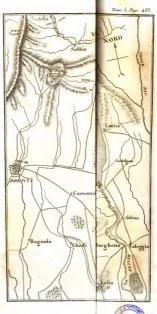



s'emparer de Mantoue, Bonaparte donna ses ordres pour que les travaux fusers perfettionnés et poussés avec plus de vigueur encore qu'auparavant. Une batterie fut élevée, entre Saini-Corgnes et la citadelle, afin de détruire les écluses pratiquées dans la digue, opération qui pouvait mettre à sec le terrain situé entre le Pagoo et la ville, élepuis la porte Pradella jusqu'à celle de Cerses. Malgre l'Intensité du feu de cette battere, la celle de Cerses. Malgre l'Intensité du feu de cette battere, la citadent et les qu'ill fut impossible de réussir dans cette entrevoise.

D'autres batteries furent en même temps élevées sur la rive gauche du Mincio, afin de battre en écharpe le Migliaretto. Le 21 juillet, un bout de parallèle fut même poussé jusqu'à deux cent cinquante toises du chemin couvert des ouvrages avancés.

La place était vigouressement pressée; encore quelques jour d'attente et d'efforts, et les Français pouvaient se flatter enfin d'emporter ce boulevard de la haute llaile, lursque Bonaparte apprit qu'une nouvellearmée autrichlenne accourait des moutagnes du Tyrol vers Mantone, et venait dans l'espérance de lui ravir ses trophées, et de venger les défaites éprouvées par le général Beaulieu.

Calculant aussibățul vave des soldats qu'il vient d'habiture à valuere une attaque vigoureuse est préférable à des mesures timides de défense, le général français prend la résolution subtict de lever le siège de Mantoue pour réunir toute son armée, et la conduire à la rencontre d'un ennemi qui va lui fournir une nouveille occasion de gloire et de renommée.

Combats de Salo, de Lonato, et bataille de Castiglione.

On a vu plus haut que l'Autriche avait prés la détermination
d'envoyer une seconde armée en Italie, au secours de celle qui
avait été vainces sous le commandement du général Benulleu.
L'effet moral des rapides victoires de Bonaparte avait été
d'autant plus grand, que Beaulieu, depuis ses dernières défaites, n'avait rien fait pour le dintinose. Frappé de stupeur
par les revers multipliés qu'il avait essayés, ce général, pour
recevoir plus promptement des renforts trop lenis à arriver
jumq à lui, exagém encore les dangers de la situation. La
tette qu'il écrit au conseil autique, quelques jours après

l'artivée de son redoutable adversaire devant Mantoue, et up nous allons trinsacrire na partie, doit servir, antre autres choses, à prouver combien put être désastreuse l'influence de l'Intrigue dans les cours où la naissance et d'autres considérations non moins futiles l'emportent trop souvent sur le mérite réci : a 2e vous avais demandé un général, disait Beaulleu, et vous m'avez envoyé Argentien. 'Je sais qu'il est grand seigneur, et qu'en récompense des arrêts que je lui al ordonnés on va l'aitre féd-marchal de l'empire. Mais je vous préviens que je n'ai pius que 20,000 hommes, et que les Francis en ont 60,001 que je fuint demain, a près-demain, tous les jours, jusquez en Sibérie, ş'il prend enuic à ces diables de m'y poursuire. Mon âge me donne le droit de tout vous dire : en un mot, dépêchez-vous de faire la paix, à quelque condition que es soit. »

L'Autriche ne crut pas devoir céder aux avis d'un vieillard dont les chagrins affablissatent de plus en plus le morsi. Quolque abattue par des revers si extraordinaires est écontinus, eile se sentait encore la force de résister, et se fiatait de pour oir écarter l'orage qui la menaçait avec tant d'insistance. Nous avons dit qu'eile avait tré 30,000 hommes de ses troupes sur le Rhin, pour les porter en Italie, et que le feld-maréchai Wurmser était destiné à remplacer Beaulieu. Ce puissant renfort arrivait à marches forcées, et Wurmser n'avait point tanté à le suitre atte de l'est de l'autric à le suitre de l'avait point tanté à le suitre de l'est de l'autric de l'est de

Cependant des préparatifs immenses se faisaient dans les Elata bréditaires; des levées extraordinaires avaient été ordonnées, et des manufactures d'armes organisées dans tous les lieux susceptibles de recevor des atteires. La capitale ellemême offrait à la fois l'aspect d'un cump et celui d'un arsenal. Une troisième armée se formait à Vienne, par les effets de l'inspiration des sentiments que peuvent faire nattre l'honoeur et l'enthousisteme dans une monarchie. Les jeunes gens les just sistinguée dans la ville a'armeint pour la defressé de leur pays, à la voix de l'impératrice et des dames de la cour, occupées à broder pour cette militée des écharpes et des darpeaux.

<sup>\*</sup> Le même qui avait été vaincu à Montenotte.

magnifiques. Mais ces efforts exagérés et et enhousiasme factice, nes de l'amour et de la galanterie, plutôt que du vet table patriotisme, ne devalent servir qu'à augmenter le triomphe du général que les destins appelaient à l'humillation de la maison d'Autriche.

Wurmser arriva î Trente, avec les troupes parties des bond un Rhin, vers le milieu de juillet. Il s'arrèta dans cette ville pour y attendre les renforts qui d'evident s'y rendre de l'intérieur des États héréditaires, et lorsqu'ils eurent rejoint, il s'occupa, sans retard, d'organier la nouvelle armée. Celle-ci, portée promptement à 60,000 hommes, parut, aux yeux de son général, ne état de délivrer l'Italie du joug des Français; et d'auéantir Bonaparte et ses formidables légions. Le plan que Warmser se propesait de sulvre pour parvenir à ce grand résultat avait été rédigie par le chef de l'état-major général de son armée, le général Weyrother. Il consistait dans des manœuvres propres à envelopper l'armée française. Mais ce projet eugagea le général autrichien dans des mouvements tou étatedus, et our l'hablièté de Bonapare su détouer.

Voici la position de l'armée française au 20 juillet :

La division Serrurier, composée des 1<sup>st</sup>, 19<sup>st</sup>, 45<sup>st</sup> et 69<sup>st</sup> demibrigades de ligne, et 12<sup>st</sup> légère; des cianquième, sixleme et septieme batallions de grenadiers; du 8<sup>st</sup> régiment de dragons, 7<sup>st</sup> de hussards; de 390 artillems et sapeurs, répartis en 3 brigades, sons les ordres des généraux Pelletier, Serviez et Dallemagne, occupait, autour de Mantoue, les postes de Saint-Antoine, de Saint-Goorges, de Cerese et de la Favorite. Toutes ces troupes formaient na total de 10.011 hommes.

Le général Augereau, après son expédition dans les Étais romains, était reun peradre positions sur le bas Adige, et occupait Legnago et Ronco. Sa division, forte de 5,368 hommes\*, se composait des 4\* et 51° demi-brigades de ligne, du 10° régiment de chasseurs à cheval, et de 135 a trilleurs; les généraux Beyrand, Robert et Gardanne commandalent ces troupes, sous Augereau.

Il faut remarquer que le général Augereau avait laissé des troupes dans les légations de Bologne et de Ferrare.

La division du general Masséna, forte de 15,072 hommes, citat répartie depuis Vérone jusqu'au-dessus de Bivoll. Elle se composait s' de la brigade du ginéral Johnet s, formée par les a'es et 11 denn-brigade d'inflanterie légère : la première campeit à la Corona, la seconde à Preubocco; 2" de la brigade du genéral Valette, formée par les 18" et 22" demb-frigades d'interie légère, posties à Prazone, la Corona e Busolengo; 3" de la brigade du général Nampon, qui avait la 27" demi-brigade digère à Vérone, et la 11" de ligne à Busolenge; 3" de la brigade du général Victor, la 15" de ligne à Busolenge; 3" de la brigade du général Victor, la 15" de ligne à Busolenge; 3" de la brigade du général Victor, la 15" de ligne à Busolenge; 4" de la brigade du général Victor, la 15" de ligne à Busolenge; 4" de la brigade du général Victor, la 15" de ligne à Sego, et la 23" à Vèrone, avec le cinquième bataillon des Alpes, le 15" régiment de d'argona et le 25" de chasseurs.

Le général Sauret occupait avec sa division, qui n'était que de 4,500 hommes à peu près, les villages de Gavardo, Gazzano, Termini et Salo. Les généraux Guyeux et Rusca commandaient, sous les ordres de Sauret, la 11º demi-brigade de ligne, les 21º et 29º légères, le troisième bataillon des Allobroges, et 108 artilleurs.

Les généraux Kilmaine et Desploois commandaient les troupes de réserve, et avaient sous leurs ordres les généraux de brigade Cervoni et Bertiu. Cervoné fast de route, pour rejoindre l'armée, avec le 85° régiment de ligne; Bertin, qui commandait les 2 et 39° régiment de ligne, était campé à Peschiera et Zevlo. Le total de corces réunies pouvait montre 4 2,500 hommes.

La réserve de cavalerie, sous les ordres du géoeral Kilmaine seul, était composée des 5°, 8° et 20° réglments de dragons, et des 22° et 24° régiments de chasseurs, et 1° de hussards. Elle était cantonnée à Voleggio, et formait une force de 1,535 hommes de cavalerie.

Ces troupes réunies, qui faisaient toute la force disponible de l'armée d'Italie, pouvaient mouter à 44,000 combattants. Le surplus, composé des divisions des généraux Sahuget, Ménard, Nacquart et Vaubois, était dispersé dans les pays conquis, et servait à former les garaisons de Ceva, Conl, Alexandrie, Tortone, Livourne, Milan, Pavie, etc.

Il n'est donc pas étonnant que le maréchal Wurmser, réunissant sous ses ordres l'élite des armées autrichiennes et des hommes qui s'étaient enrôlés par enthousiasme et par amour de la patrie, eût osé concevoir l'espérance d'écraser cette faible armée, dont nne bonne partie était encore occupée au siége de Mantone. Afin de réussir dans cette grande entreprise qui devalt rendre l'Italie à l'empereur, ou tout au moins débloquer Mantoue, le général antrichien résolut de commencer par faire des démonstrations, par la ganche de son armée, sur Legnago et Vérone, de porter le gros de ses troupes par la route qui conduit dn Tyrol sur le Monte-Baldo, et sa drolte par celle qui condult à Gavardo et à Brescia. Profitant ainsi de la grande supériorité de ses forces , il se flattait de pouvoir envelopper l'armée française et la contraindre à se rendre sans presque avoir combattu. Beaulieu, au commencement de la campagne, avait anssi concu un semblable espoir; et Wnrmser allait épronver, à son tour, que ce n'est pas tonjours le plus grand nombre de troupes gul donne la victoire.

Cependant les premières tentatives du général antrichien parurent répondre à ses espérances. Le 29 iniliet, l'armée impériale se mit en mouvement. L'aile gauche, commandée par le général Davidowich, descendit la rive gauche de l'Adige, par Ala et Peri, sur Dolce, tandls qu'une colonne, anx ordres du général Messaros, se dirigeait sur Vérone. Le centre, conduit par le maréchal Warmser en personne, se porta entre l'Adige et le lac de Garda, snr les positions du Monte-Baldo. Le général Mélas, avec l'aile droite, se porta sur Lumini, par le revers dn même Monte-Baldo, Enfin, un corps d'armée, séparé de dix ou douze lieues de celui du maréchal, et composé de vingt-huit bataillons et de dix-huit escadrons avec vingt-quatre pièces de gros calibre, outre l'artillerie des régiments, descendit, sous les ordres du général Quasdanowich , la rive droite du lac de Garda, par Riva et Salo, afin de traverser ensuite les montagnes de Gavardo et se diriger sur Brescia. Si l'on a bien fait attention aux positions occupées par la division du général Masséna, on verra qu'en manœn vrant ainsi que nous venons de l'indiquer, le maréchal Wurmser montrait surtout l'intention de l'accabler. Masséna, rédult à des forces de beauconp inférieures en nombre, avait en vain couvert sa ligne de quelques retranchements faits à la hâte. Il se trouvait dans l'impossibilité de résister. En effet, a trois heures du matin, ce genéral se trouva tout a coup attaqué par la masse enorme de la gauche et du centre de l'armée autrichienne. Son avant-gande, commandée par le geréral Joubert, qui occupait les positions rétranchées de Brentino et de la Corona, entre la montagne de ce dernière nom et l'Adige, essaya longtemps de soutenir, par des profisjes valeur, l'attaque disproportionnée à laquelle elle était exposée. Pressée de front, et menusée de se voir édhorder sur les flances par les troupes de ginéral Sebettemdorf, ettle brave avant-garde cédia à regret ses positions, et se vit obligée de se retiere sur Ri-Dil. Cependant le général Joubettem quital le champé de batalle que lorsque, affaibli par des pertes nombreuses, il ne pouvait plus combattre sant iemérité, sans s'exposer à voir ses troupse envelopées. La 11° demi-brigade légère éprouva une perte fronces.

Pendant que le général Sebottendorf forçait ainsi les retranchements de Brentino et de la Corona, le général Davidowich jetait un pont sur l'Adige, à Dolce, et se portait sur la rive droite avec la meilleure partie de ses troupes, afin de seconder l'attaque du général Sebottendorf. Dans le même moment, les généraux Mitrowsky et Messaros poussaient leurs troupes, le premier sur la Chiusa, et le second sur Vérone. Instruit de l'échec essuyé par son avant-garde, menacé par des divisions entières qui manœuvraient toutes pour le déborder, le général Massena reconnut qu'il serait imprudent de vouloir résister plus longtemps, et qu'il compromettrait le salut de sa division, et, par suite, celul de l'armée entière, s'il attendait l'ennemi. Il se reploya sur Piavesano, entre Rivoli et Castel-Nuovo, Très-henreusement pour lui, il ne fut point troublé dans ce mouvement rétrograde par les Autrichiens; car, si le maréchal Wurmser eut imité dans ses manœnvres la rapidité de son rival, il pouvait devancer Masséna dans sa retraite, s'emparer du défilé d'Osteria, seule route qui restât au général français pour gaguer Rivoli; la majeure partie de cette division, enveloppée par de nombreux bataillons, eût été obligée de mettre bas les armes, ou de se faire exterminer pour s'ouvrir un passage.

Le 29 juillet, également, et pendant que le général Masséna évitait ainsi, par une retraite heureusement exécutée, les dan-

gers dont il était menacé, le général Quasdanowich avait operé son mouvement sur Salo, La division du général Sauret défendait ce poste important, qui couvrait la gauche de l'armée française. Nous avons fait connaître la faiblesse numérique de cette division. Cependant, quoiqu'il eût affaire à des forces pins que quadruples, qu'une nombreuse cavalerie rendait encore pius redoutables, jegénéral Sauret osa résister à cette masse accabiante. Les Autrichiens enrent besoin de faire les pius grands efforts ponr vaincre l'opiniâtreté de ces braves Français résolus à défendre leur poste jusqu'à la dernière extrémité. Mais. après un combat qui dura plus de deux heures, et où le général de brigade Rusca fut dangerensement blessé, le générai de division Sauret, voyant que l'ennemi faisait incessamment des progrès, ordonna la retraite, et les Autrichiens occupèrent Salo. Le général Guyeux, coupé avec un bataillon de la 15º légère, se jeta dans un grand bâtiment, s'y renferma, et s'y défendit avec une rare brayoure contre les forces ennemies. Sauret, poursuivi vivement par Onasdanowich, se trouva dans l'impossibilité de porter du secours à la ville de Brescia. Une partie du corps d'armée de Onasdanowich, s'étant déià dirigée de ce côté, s'en empara, et fit prisonniers quatre compagnies d'infanterie, un escadron du 15° de chasseurs, deux généraux et quelques officiers supérieurs 1, qui étaient malades dans cette

L'un des guerriers qui devaient depuis faire le plus d'honneur à la Prance, Lasalle, nout priesemente à la côthère journée de Wagram, oi it comansaids une division, était au nombre des oliciers pris à Brende, al la contrait de la compartie de l'estate de

<sup>\*</sup> Lasalle, dit le lientemant général Talébanit qui a bien voula nous communiques en mémories manuentis sur la camagane que nous décirions, était sans controlit le plus brillant officier de l'aranée d'Italie. Aux avantages de la juences, de la force et de la bente playsques il piquast une insuitation variée, toutes les qualités de l'esprit et du cour, et une gaieté impretable. Mais il avait de plus une extrité infoitgable, une vaillonce berequer, de l'aranée de l'esprit et de l'expression variée de l'esprit et du cour, et une gaieté impretable. Mais il avait de plus une extrité infoitgable, une vaillonce berequer, de l'esprit de l'e

ville. Le geuéral Sanret continua sa retraite jusqu'à Dezenzano, où il s'arrêta. Des courriers envoyés par les généraux Masséna et Sauret au général en chef lul apprirent en même temps et le mouvement opéré par le maréchal Wurmser, et le résultat de sa première attaque contre l'armée française.

Il n'v avait pas un moment à perdre, et Bonaparte sentit que ce mouvement rapide des Autrichiens, avec des forces aussi nombreuses et qui débordaient son armée, exigeait un plan hardi et qui embrassat tout l'ensemble des opérations ennemies. C'était surtout dans une circonstance aussi difficile que son génie entreprenant avait besoin de devancer l'expérience et de s'aider de toutes les conceptions que peut inspirer une briliante théorie. En méditant sur la marche des colonnes ennemies, il vit je point sur lequel il lui importait de rassembier les forces françaises. Il reconnut que, s'il n'était pas en mesure de s'opposer en même temps à la marche des corps qui le menaçaient si instamment, il y avait néanmoins possibilité de les attaquer et de les battre séparément. En effet, en rétrogradant avec célérité sur ie Mincio, position centrale dont il était le maitre, il iui était loisible d'envelopper le corps du général Quasdanowich, descendu, comme nous venons de le rapporter, par la rive droite du lac de Garda sur Salo, et de là sur Brescia: après avoir battu, pris ou dispersé ces troupes, ii revenait ensuite sur le Mincio attaquer le centre et la gauche de l'armée de Wurmser, et rejettait ce dernier dans le Tyrol. Mais, pour l'exécution de ce grand mouvement stratégique, il faliait à l'instant lever le siège de Mantoue, repasser de suite le Mincio; car, nous le répétons, les Autrichiens s'avançaient avec tant de rapidité, que je moindre retard cût eu le plus funeste résuitat.

Bonaparte prit donc la résolution d'abandonner le siège de Mantoue. L'impossibilité du transport de toute l'artilierie qu'il y avait rassemblée, et qui provenait des arsenaux ennemis, le décida à laisser devant la place cet attirail dont la perte au surplus ne pouvait pasentrer en paralièle avec le danger auquel l'armée se trouvait exposée.

l'enthousiasme de ses devoirs et de son état, une capacité rare, un attachement invariable pour ses amis, et la tendresse la plus touchante pour sa mère. Nous allons entrer maintenant dans des détails authentiques, mais fort peu connus, sur les opérations qui précédèrent et suivirent l'exécution du plan du genéral en chef de l'armée d'1taile, et nous pensons qu'on nous saura gré d'avoir donnée ce dévelopment à un morceau historique d'un si grand intérêt.

Immédiatement après avoir reçu la nouveile des attaques dites, par les généraux Davidowich et d'unsdanowich, aur les divisions Masséna et Sauret, Bonaparte avait euroyé au général Augereau, qui se portait à la rencoutre de la colonne du général Mesaros sur Vérone, l'ordre de faire a sertraite sur Boverbella, de rompre les ponts de Porto-Legnago, de brûler es affûts de poultion, d'enievre de ses magasias tout ce qu'il pourrait emporter, et d'attendre dans ce même village de Roverbella une destination uitérieure.

Augereau exécuta pouctuellement est ordre et trouva, à son arrivée à Roverhella, la plus grande contaion. Le village était encombré par les équipages des administrations de l'armée, que la marche de l'enneuis avait frappées d'une terreur panique. Le géuéral partir à réablir l'ordre et à faire déblayer les rues pour le passage des troupes, qui s'établirent en avant du village.

C'était le 30 juillet. Bonaparte arriva à trois heures de l'aprèsmidi à Roverbello, descendit chez Augereau, et luifit part de la situation des deux armées. Augereau fut d'avis de réunisans délai toutes les forces disponibles, et il ajouts que, puisque l'ennemi venait de s'emparer de San-Marco et de Brescia (Bonaparte venait d'en recvoir in aouvelle), il failait sans balancer marcher pour l'en chasser et rétablir les communisations avec Milian; il s'offirit pour cette expédition. Bonaparte, qui avait conçules mémes idées, dit à Augereau qu'il aliait faire lever sur-le-champ le siège de Mantoue. Le bouillant général de division voulut combattre cette dernèter résolution; mais il ne parviat pas à convaincre le général en chef, dont le plan était déis formé.

Cependant l'armée se rassembiait sur le Mincio. Masséna vint à Castel-Nuovo, la réserve et la cavalerie à Villa-Franca. Les troupes du géuéral Serrurler quittèrent leurs positions devant Mantoue; et pour couvrir les communications directes avec Crémone, Pizzighettone et Plaisance, ces mêmes troupes vinrent occuper Pozzolo, à l'exception de la brigade postée sur la rive ganche du Mincio pendant le siége, et qui vint renforcer la division Augereau à Boverbella.

La division Quasdanowich s'etait avancée de Breseia sur la rivière de Chiese à Ponte-San-Marco. La brlgade du général Ocskay se d'irigea sur Lonato, et les deux autres sur Monte-Chiaro. De son côté, l'armée française continua son mouvement, pendant la nuit du 30, en deçà du Mincio sur la rive droite.

Le genéral Sauret reçut, le 31 juillet, Pordre de marcher sur Salo pour détiver le général (Quyeux renferme, comme on l'a vu, avec un seul batallion dans un bâtiment qu'il défendait avec la plus étonnante bravour. Pendant ce temps, le général Dallemagne devait attaquer le général Oeskay dans Lonato, et le chasser de cette ville à quelque prix que ce fût. Le général Sauret reussit dans son entreprise, repoussale struopes ennemies de Salo, leur prit deux d'arpenax, deux pièces de canon, fit 200 prisonniers. Le général Guyeux et son batallon venalent de se couvrir de gloire. Ils avaient combattu quarante-huit heures sans vivres et sans un moment de réléche.

Le général Oeskay prévint l'attaque du général Dallemagne. Il sortit de Lonato et engagea un combat des plus opinitères et des plus meuritriers. L'avantage, longtemps indées, resta enfin aux Français. Les Autrichiess furent défaits, laissérent un grand nombre de morts et de blessés sur le champ de lataille, et 600 prisonniers entre les mains des vainqueurs. Ce fut dans e combat de Lonato que la 23° demi-brigade, si renonmére parmi les braves, mérita ce que le général en chef dit d'elle dans le rapport qu'il adressa au Directoire : « J'étais tranquille, la 27° était là 1, 23° était là

La retraite des Autrichiens de Lonato permit à la division Massèna de prendre position en ce dernier endroit, et à Ponte-San-Marco.

Le premier août, Augereau se porta à marches forcées sur Bressia, toujours en combattant depuis le passage de la Chiese, et ce général chargea lui-même, à la tête de 400 chevaux, la queue de la colonne ennemle au momeut où celte-ci évacuait la ville. La retraite se fit avéc tant de précipitation de la part des Autrichiens, que les Français purent retrouver leurs magasins et les malades qui étaient restés dans la ville lors de son occupation par les troupes du général Ouasdanowich.

Ce dernier, après le mouvement du [général Sanret sur Salo et l'issue du combat de Lonato, n'avait point jugé prudent de s'exposer à perdre sa communication par Riva, et s'était replié de Monte-Chiaro, où il se trouvait avec deux brigades de sa division, sur Gavardo. En faisant réoccuper Salo, Augereau fit occuper Monte-Chiaro.

Cependant le maréchal Wurmser, après la réussite de son attaque sur la division Masséna à la Corona, s'étalt avancé avec lenteur et précaution sur Mantoue. Il entra dans cette place, le 31 juillet, aux vives acclamations de la garnison et des habitants, qui saluaient en lui un libérateur. Le 1er août, le maréchal fit prendre des positions sur le Mincio, et envoya les généraux Bavalistch et Weindorfen former le blocus de Peschiera. Il porta le général Messaros sur le Mincio Inférieur, et fit suivre par la garnison de Mantoue la retraite de la division Serrurier sur Borgoforte et Marcaria, Mais, au lieu de presser vigoureusement l'armée française dans la position hasardeuse où elle se trouvait. Wurmser, glorieux d'avoir réussl à dégager Mantoue. et regardant cette opération comme un grand triomphe, s'amusa à faire entrer dans ia place, avec un grand appareil, tout l'équipage de slége et les approvisionnements que les Français avaient abandonnés dans leurs ouvrages et dans leurs positions. Il pensait que le mouvement du général Quasdanowich suffirait seul pour forcer les Français à une retraite précipitée. Mais son erreur fut de courte durée : car dans la nuit même du 1er août, il apprit que toutes les forces françaises s'étaient portées sur la Chiese, à la rencontre du corps autrichien, et que ce dernier venait d'être battu à Salo, à Lonato et à Brescia. Wurmser reconnut alors la nécessité de se rapprocher du général Quasdanowich, et marcha, ie 2, sur Goito, en poussant ses avant-gardes sur Castiglione.

Le général Valette gardaltee dernier poste avec 1,800 hommes, Il avait reçu de Bonaparte l'ordre de se défendre jusqu'à la dernière extrémité, afin de retarder le plus longtemps possible ia

marche du maréchal Wnrmser. Le général en chef français avait blen prévu que son adversaire ne tarderait pas à le sulvre dans sa propre marche sur Quasdanowich. A la vue des avant-gardes autrichiennes, les troupes du général Valette le forcèrent d'évacuer, contre sa propre volonté, Castiglione; ce qu'il fit avec une partie de son monde, et vint à Monte-Chiaro. Cette retraite inattendue ieta. l'alarme et l'éponyante parmi les troupes du général Augereau, qui venaient d'occuper ce poste. Le général Augereau arrivait alors dans Monte-Chiaro. Il était resté à Brescia, après le 'départ de sa division, pour ordonner quelques dispositions relatives aux subsistances et aux munitions. Après avoir accablé le général Valette de reproches sur son étrange conduite, Angereau donna l'ordre an général Robert de rallier les troupes fugitives et de les ramener à Monte-Chiaro. Cependant les détachements abandonnés dans Castiglione avaient fait face à l'ennemi. Ils réussirent à opérer leur retraite en bon ordre sur Ponte-San-Marco, où ils se réunirent à la division Masséna.

Vers quatre henres de l'après-midi, le général Bonaparte arriva à Monte-Chiaro. Il venalt d'apprendre que Valette avait abandonné Castiglione, et cette dernière circonstance le falsait hésiter dans la continuation de son plan d'attaque. Il commnniqua à Augereau le dessein d'effectner sa retraite sur le Pô. Mais ce dernier général combattit fortement ce projet, en s'appuyant surtout de la bonne disposition des troupes sous ses ordres; disposition qui, sans doute, était commnne anx autres divisions de l'armée. Bonaparte voulut s'assurer de ce que lni disalt Augereau, et annonca l'intention de passer en revue la division de ce général. Les officiers généraux et supérienrs de cette même division vinrent, à ce moment, présenter leurs hommages au général en chef. : « Venez dans nos camps, dirent ces braves à Bonaparte; vous jugerez de l'esprit qui anime les soldats que nous commandons. - Savez-vous, mes amis, reprit le général en chef, que vousavez devant vous 25,000 hommes des vieilles bandes antrichiennes, commandés par Wurmser? - Qu'importe l s'écrièrent à l'instant, et d'nne voix nnanime, les vainqueurs de Lodi. Genéral, nous n'avons jamais compté nos ennemis; reposez-vous sur nous. Aux Pyrénées nons avons

nince les erinenis de la France, note saurens catore les valueres en Italie le Bonopiaries sendits n'emp devant Mond-Chlaro. Lis troupes d'Augreno étalent reinquée en batalite sur les reconstruits de la chef, elle s'accuellières la variet de l'éve de organit que d'augrend aux cris de l'éve le organit que résert nos brauts péarennel à l'entient le pois de républiqué résert nos brauts péarennel à l'entient le pois de républiqué parie les histoures de Gastiffone, tui dirent : « Cret le que mons jumns de remporter la vécurire ou de périr tous le des expressions du plus noble enabousiame fixerent l'Irresolution dus giornel en chef, qui, se feurnant voya dependent que de principal de l'éve une aimotion vieible e « Gui, je dois cevierqu'a veu des braves conne cert-la donne pur pas der vaions » la conne de l'avent de l'entre conne cert-la donne pur pas der vaions » la charte de l'avent de l'entre de l'avent de la conne cert-la donne pur pas der vaions » la charte de l'avent de l'entre de l'entr

Cependant Bonaparte avait suspendu sur-le-champ le genéral Valette de ses fonctions en l'envoyant sur les derrières de l'armée. Cet officier général avait déjà montré fort peu de courage à l'attaque de la Corona; et tandis qu'il abandonnait Castiglione, le général Sauret avait été de nouveau attaqué dans Salo par les troupes du général Quasdanowich, qui s'était replié ainsi qu'on l'a vu, de Monte-Chiaro sur Gavardo, dans la crainte de voir sa communication coupée sur Riva, situé à l'extrémité du lac de Garda. Le général fut force d'abandonner Salo à des troupes bien plus nombreuses que les sieures ; mais le général Guyenx recut Fordre d'ailer reprendre ce poste important avec Bonaparte, après avoir passé en revue les troupes de la division Augereau, fit ses dispositions pour attaquer le maréchaf Wurmser. En envoyant l'intrépide général Guyeux sur Salo, le général en chef avait eu pour but de contenir le général Quas-

A a relation hashnorthe dant now areas critical for death given year fair of relative given year fair for the properties of the relative given year corporate consistenced transactive fair. I also appeals to construct operation of the design of the properties of the relative given the fair given and given a design of the given an adult-be-being and a sure fair la better for fair given of the given given given a fair given given a fair given given a fair given given a fair communication given given a Francis of consistency of the given given

danowich, pendant faction que ful-mône allait engager. Le 3 noêt, à la poiste du joir, l'armée finnentes se mit an mouvement. Le général Masséna se trouvait au ceutre, à Calcinato et San-Marco; il marcha aur Loeste. La division Augerena formait la droite Monte-Chiaro; else poetes sur Castiglione. Sa guache, ctait formée par les troupes du général Guyeux, qui marchait sur Salo.

En apprenat co denzice mois emiset qui s'était effectié dans la sofrée du 2, le général Quasdonvich cariganti encore pour ses communications, et détacha, dans la mitt, le prince, de Reuse, avec a shrigale, pour chercher le général Guyenz et le combattre. Lui-mêmes le mit en mouvrement, le la un matin pour essayer de dounce la main au meréchal Wurmace, par Lonato, et la brigade Coskay a vança sur cetté demitres ville. Le général d'uj évant marches un Desensation; et le prince de Reuse, n'ayant point renoutré le général d'ujveax, se rabaituit point au la prote de Lonato, et la prince de Coskay de la général d'ujveax, se rabaituit point prenoutré le général d'ujveax, se rabaituit point prenoutre la prince de Lonato, et la prince de Lonato.

Le ginfral Oskkay, en se portant sur Lonato, rescontra l'azanat-garde du general Massène qui prinait, la meine direction. Le ginfral Pigeou, commandant est troupes, les engagen un peut trep fortement. Il fut fait prisonite avec un evit considerate de la comparte de soldat. La 18 l'egere e prouva una perte colusidérable, et trois pieces d'artillerie, legree restèrent inter les
mains des, Autolicheus. Fort heureusement cette troupe
d'avant-parte, dans sa retraite, vin se placer derriere su enant
de, quelques éminences qui empédieras l'ênemand de suivre ion
avantage, Boasparte, qui s'était porté es éte de la divission

Le colonel Graham, dans as très-innacte et très-pretible dissions des campagnes d'Allemagne, d'Italie, de Sussie, etc., de 1706 de 1709, donne, à cette occasion, une nouvelle preuve de sa mauvaine fail. Ce produnds trmeis ocalités avance que le général Occhay, avec un quatre mille hommes, cue il alière à dis mille hommes de la division Marient, auchie préfetteres mest le général Piquen a'ranti avec les que la dis-institute legies et que demo-batterie d'articlere legies.

M. Graham, devenn depuis ginéral, doit avoir appris derant Berguipcome, no 1844, qu'en ne but pass in informed les Princejes en forces supérisores, puisqu'une poignée de conscrits a suffi pour mettre en déroute prèsde quatre mille leguemes de l'autois que lui, giótesi Graham, commandsist alors.

Massena, arriva bientôt sur ce point. Il fit former les 18° et 32° demi-brigades de ligne en colonnes serrées par bataillons. en les faisant soutenir par le 15° régiment de dragons. Les deux colonnes s'avancèrent au pas de charge sur les Autrichiens". qui, fiers de leur premier succès, s'étendaient dans la plaine pour envelopper les deux braves demi-brigades. Ce dernier mouvement ne pouvait effrayer Bonaparte, dont le coup d'œil exerci embrassait les forces auxquelles il avait affaire; il jugea que les Antrichiens s'affaiblissaient beaucoup en se prolongeant ainsi, et qu'il leur serait difficile de résister au choc des deux masses qui s'avançaient contre eux. En même temps, faisant déployer les 4° et 18° d'infanterie légère à droite et à ganche de ces deux colonnes d'attaque; il les sit tiruiller pour contenir les deux alles ennemics. Les 18° et 32° de ligne continuèrent rapidement leur marche sur le centre : et Bonaparte. par surcroit de précaution, fit marcher en réserve la 11º demibrigade de ligne et le 25° régiment dechasseurs. Ainsi que l'avalt prévu le général français, les troupes autrichiennes ne purent résister à cette attaque si fortement combinée : Lonato fut enlevé; le 15° régiment de dragons chargea les hulans du général Ocskay, et reprit les trois pièces d'artillerie légère perdues au commencement de l'action. Toute la colonne fut dispersée; une grande partie; déjà prévenue par la gauche, fut rejetée sur le lac de Garda et sur Desenzano. Cependant commé les fuyards, en longeant les bords du lac de Garda du côté de Peschiera, auraient pu gagner le Mincio, ou bien remontant du côté de Salo, inquiéter les derrières du général Guyeux, ou enfin chercher à se réunir aux troupes de Quasdanowich ; Bonaparte reconnut qu'il était essentiel de les prévenir à Desenzano, et dirigea sur ce point son premier aide de camp Junot, avec la compagnie des guides à cheval de l'armée, en la faisant soutenir, à quelque distance, par le 15° régiment de dragons et la 4º demi-brigade légère. Arrivé près de Desenzano. l'aide de camp Junot atteignit le régiment de hulans que commandait le colonel Bender, et faisant un détour sur la droite. il vint charger de front ce régiment, dont il blessa le colonel. Entouré bientôt par un gros de hulans, Junot, sans se deconcerter, en tua six de sa main ; mais il fut culbuté dans un

fossé, après avoir reçu cinq coups de sabre assez profonds. R courait risque d'être fait prisonnier, lorsque fort heureusement, les guides, qui s'étaient railiés, et le 15e de dragons; accourus en toute hâte, vinrent le dégager. Les Autrichiens, à leur tour serrés de pres, ayant en tête la colonne de Junot et en queue les 18° et 22° qui marchaient également sur Desenzario. auraient été forcés de mettre bas les armes, sans l'arrivée de la brigade du prince de Reuss, qui, n'ayant point rencontré le général Guyeux, se rabattait sur la brigade Ocskay, comme nous l'avons indiqué plus haut. Le prince de Reuss dégagea cette partie de la brigade Ocskay, et ces troupes prirent le parti de se retirer vers Salo. Les Français continuèrent de les poursuivre : Salo venant d'être occupé par la colonne du général Guyeux , l'enneml se trouva une seconde fois entre deux feire. et éprouva une perte considérable ... Dans sa marche sur Salo; le général Guyeux avait poussé devant lui la colonne du général Ott, et celle-ci était venue reprendre son camp de Gavardo. Ainsi les troupes de Quasdanowich se trouvaient paralysées; Une partie erralt dispersée dans les montagnes, jusqu'à ce que les événements du lendemain vinssent décider de son sort Après avoir retracé les mouvements de la gauche et du centre, retournons à la droite de l'armée française.

Tandis que la général en chef retablissait le combat à l'avant-garde du genéral Masséna, Augereau marchait avec ses braves sur Castiglione; il replia les avant-postes de l'empeni, mais il trouva la division du général Liptay postée assez avantageusement à droite et à gauche de la ville.

Augereau donna an genéral Beyrand Fordre d'attaquer les haufeurs à la droite de Castighone, avec la 4° deni-hirgiad de ligne c'ha 1° légers. Le général Verdier, à lê téc des gere andiers rounis, attaqua la châtean de Castighone. Deux bes à lations de le 3°, sous la comnandement du genéral Pelletier, menocreau la droite de l'emend. Augereau avait fait partir, dans la mit, le général Robert, avec las 15° de ligne, pour tours net (a flaguer).

Il est nécessaire de jeter un conp il oril sur la carle pour bon estendre cos mouvements compliques. De plan de la batalle de Castiglione réunit lous ter détails indispensables à l'indéling reur de ces allaires.

basque sur les derrières pour soutenir ce mouvement général ; un letaillon de la 68°, la 45° deut-brigule et le 22° régiment de chasseurs à avancéeut dans la plotes. Pendant ce temps le reserve, aux ordres du général Kilmaine, était en marche pour se reunt à la division Augrerau.

Le combat, scangaga, très-sivement de part et d'autre la Matteinia fleent non gioleuse reisidance, mais les troupes d'Augereau avaignt juré de suisere, et l'enueuei flet culte obligate de ceder aux plus giordernx efforts. Le général Liptay ésperie, cerant, dans se marche retrognade, de l'indéporté des troupes qui le pounsuissient, reforms sue-lochamp les siennes, qui resurent à la charge Dour. d'en repossées une seconde fois; vierret à la charge Dour. d'en repossées une seconde fois; celles vierret tomber sous le feu de la 54 demi-heigade embuer que, comme nous venous de le dire; aur les derrières d'ette rencontre tantenduc augmenta le dévortre parmi les Autrèchtes a cles percha qu'ils visuales d'éporotre; avaigne de la charge de la cha

Augereau, maltre du village, attaqua ensuite le pont de Castiglione avec une partie de sa réserve renforcée d'un bataillon de la 4º lègère, que Bonaparte avait détaché de Lonato Cependant la tête de colonne des autres troupes du maréchal Wurmser arrivait par Guidizzolo, et le général Liptay, ayantrecu quelques renforts, eherchait à se maintenir dans une position où il alleit être rejoint par des troupes nombreuses. Il tit une manœuvre pour gagner les Français par leur droite; Augereau, qui s'aperent de ce mouvement, fit déployer dans la plaine les 4º et 51º de ligne et la 17º légère ; à cet instant la réserve du général Kilmaine débouchait; Angereau la placa pour soutenir sa ligne. Il fit garder les hauteurs par le générai Pelletier qui, indépendamment de la 69° demi-brigade, cut sous ses ordres l'autre partie de la réserve qu'Augereau n'avait pas employée à l'attaque du pont de Castiglione : c'étalent la 45° demi-brigade de ligne et un escadron du 22° de chasseurs. Le combat, délà engagé au pont de Castiglione, devint géré

Le comast, aeja engge as pour co-audiancie, sevin general sur la ligo, Lea Autrichleins, s neouragés par l'esprances d'être promptement appuyés par les troupes qu'amenait le maçrechal Wurmers, soutiarent, avec la pius grande vigueur, leichoc des soldats d'Augereau animes par les subest qu'ils veesaient de remporter, et qui, revyant avoir affoire su gross de l'armée autrichienne, n'en combattaient pas avec moins d'intrépidité. Mais le pout de Castiglione fut force, et la division Liptay, qui formait l'avant-garde de Wurinser, fut obligée de se replier sur le corps d'armée.

Un combat aussi opiniatre conta aux Français le perte du, genéral Beyrand et celle des chefs de brigade Pouraille de la 4°; Bourgon, du 1" de bussards, et Marnet, du 22" de chasseurs; ces officiers supérieurs furent tués sur le champ de hatalile.

Ainsi, Bonaparte avançati heureusement dans l'exécution de sou vaste plan, et les combats de Lonato et de Castiglione étalent les premiers gages des soccès qu'il pouvait en espérer. Les Autrichens venalent de perdre; dans ces deux effaires, 3º 4,000 hommes taés, blusés et faits prisonniers, et 20 pièces de canon. 3º 200 pièces de la legit de la canon.

Toutofois le sor de l'Italie n'était pas emocre décéde, et le autrécheise saient des fores troy considérables pour que longarte n'eôt point enleuie toutes les chauces. Il était facile de grévoir que, tirant de Mantoue tout ce qui se trovait dupoit de la commandant de la command

ritanira Bresela toutes les s'oupes qu'il avait pu tirer de la Lomebardie, d'en fermer une petite d'ution, d'en a potret, avec et faible corps, par les montigues sur la Chiese, à l'effet de tourner la d'ente des troppes de Quasdamovich, cumpées à Guavia de ci, par sette manquerre qui mempati l'enneni d'être couje du Tyrol, de la forces a se retter d'uns ce pays. L'adjudant géneral l'enten soidiatis, en conjecteurer, une petite soloune au le mont San-Deetto, qui dopsine faivande, y trouva dexx batalilissa nutricliuses, qui d'auditor y és-megra de ce poste avaitat-

geux. Le general Dallemagne, a la tête d'un bataillon de la 11º demi-brigade, penetra jusqu'au village de Gavardo, en poussant tout ce qui se trouvait sur son passage; mais, n'ayant point été soutenu par le reste de la division, il fut entouré par des forces supérieures, et ne parvint qu'avec beaucoup d'efforts à se faire jour. Bonaparte, instruit de ce contre-temps, envoya à Salo le général Saint-Hitaire, pour appuver, de concert avec le général Guyeux, le mouvement des troupes de Despinois et dégager le général Dallemagne. Le général Saint-Hilaire réussit complétement dans sa mission. Le général autrichien, qui ne s'attendait, sans doute, à être vigoureusement attaqué que du côté de Lounto, faillit à être enlevé dans son camp de Gavarde? Après un engagement assez vif, les Français occupèrent ce dernier village. Quasdanowich, se voyant alors sérieusement menace par le San-Osetto et par Salo, ne erut pas devoir résister plus lougtemps sur un point compromis. Ses troupes étant d'ailleurs exténuées par les fatigues et les marches multipliées dans un pays difficile et ou les ressources étaient épuisées, il crut devoir profiter de l'issue qui se presentait par les valiées qui conduisent au lac d'Idro ; pour se retirer sur Riva, en laissant le brince de Reuss en arrière-garde, vers Roccad'Anfo, sur les bords de ce meme lac d'Idro;

Sur ces entrefaites. Wurmser avait recueiiii sou avant-gurde. batait l'arrivée de sa reserve, et pressait l'envoi des renforts qui devaient venir de Mantoue. De son côté, Bonaparte s'était rendu a Lonato, pour s'occuper des dispositions de la bataille générale qu'il se proposait de livrer le lendemain. Tout à cour on lui annonce un parlementaire, qui se présente pour le sommer dese reudre : on l'instruit, en même temps, qu'en effet des avant-gardes ennemies s'approchaient de la ville, et que la route de Brescia était déjà interceptée à Ponte-San-Marco. Le parlementaire, Introduit auprès de Bonaparte, jui dit que, Lonato étant cerné de tous côtés , il ne restait d'autre parti à prendre , pour les Français qui se trouvaient dans la ville, que de mettre bas les armes et de se rendre à discrétion. Le général en chef n'avait avec lui dans Lonato que 1,000 à 1,200 hommes : la situation était éminemment critique : bientôt revenu d'un premier moment de surprise, sa présence d'esprit le tira habi162

tement de ce pas dangereux. H calcula, avec la promptitude de l'éclair; que la troupe qui se présentait ainsi par la route de Brescia, ne pouvait être autre qu'un débris de celle qui avait été battue la veille, pousse sur Desenzano et sur le lac de Garda. U jugea qu'après avoir erré pour chercher à rejoindre le général Quasdanowich, cette coloune, trouvant les passages fermes par les troupes des généraux Guyeux et Despinois, essayait de gagner l'armée du maréchal Wurmser en passant par Lonato. Ces lumineuses reflexions conduisirent Bonaparte à demander au parlementaire, avec un mélange de colère et de dignité, par quel motif il osait venir alasi sommer un general en chef vainqueur, au milieu de son quartier général, et entouré de son armée. « Allez, ajouta-t-il , allez dire au général qui vous a envoyé, que s'il a pretendu faire une insulte à l'armee française je suis ici pour la venger : qu'il est lui-même mon prisonnier. ainsi que ses soldats ; je sais que sa troupe n'est qu'une des colonnes coupées par des divisions de mon armée qui occupent Salo et la route de Brescia à Trente, Dites-lui que si , dans huit minutes, il n'a pas mis bas les armes, et si une seule amorce est brûlee, je le fais fusiller , lui et ses gens, » Puis, s'adressant aux officiers qui avalent amené le parlementaire, « Qu'on enleve le bandeau qui couvre les yeux de monsieur ! » et continuant de parler à ce dernier : « Voyez le général Bonaparte, au milieu de son état-major et de l'armée républicaine. Rapportezà sotre général qu'il lui est loisible de faire une bonne capture. » L'officier retourna vers le chef qui l'avait envoyé, et Bonaparte ordonna sur-le-champ au général Berthier de faire avancer les grenadiers qui gardaient le quartier général, ce qu'il y avait de guides et d'autres troupes dans Lonato, et quelques pièces d'artillerie. Le chef de la colonne ennemie, fort surpris d'apprendre que Bonaparte et son état-major se trouvaient dans Lonato, demanda à son tour à capituler. « Nou, répoudit Bonaparte avec une fierté qu'augmentait encore la démarche de l'ennemi, je ne puis espituler avec des hommes qui sout mes orisonniers. . L'Antrichien insistait : alors Bonaparte ordonne une demonstration d'attaque. Le commandant enuemi n'en attendit point les effets, et se rendit saus conditions. Trois hataillons autrichicus, forts d'à peu près 3,000 hommes, vingt

hulans i mirent bas les armes , en livrant trois drapeaux et matre pièces de canon Ce trait d'audace de la part de Bonaparte dévoite son caractere. Etrange effet de la destinée | si la colonne ennemie cut éu la conscience de sa propre force; si son chef, moins effrayé du ton impérieux et altier du général français, cut osé tenter un combat dont les chances semblaient devoir lui être favorables; Bonaparte, fait prisonnier eut orné peut-être le triomphe du maréchal Wurmser, Quels changements alors dans les événe ments! L'armée d'Italie, privée de son chef par une circonstance aussi bizarre, aurait-elle réussi, maigré les talents et l'expérience de ses généraux et l'intrépidité des soldats, à garder ses conquêtes? Bonaparte lui-même ; accusé au moins d'imprudence, scrait-il parvenu à ressaisir la confiance du gouvernement républicain , en supposant toutefois que l'ennemi cut consenti à son échange? Quels résultats impossibles à prévoir n'eût point amenés l'absence de ce général sur la scène active de l'Europe? Nons abandonnons aux lecteurs la solution de ces questions; mais nous devons dire qu'à dater de cette époque extraordinaire : l'imagination exaltée du jeune guerrier put le porter à se considérer comme l'homme du destin 1.

L'événement épisodique qu'on vient de lire n'était point de nature à relentir les dispositions du général en chel pour la journée du lendemain. Il arriva enfin , ce jour trop tardif aux desirs impatients de Bonaparte et de ses braves, et qui allait décider de sort des deux armées française et autrichienne. Le bruit de ce qui venait de se passer à Lonato s'était répaudu, dans la soirce et dans la nuit du 4 au 5 août ; dans les différents camps français. La fortune du général en chef, échappent à un danger imminent par la force de son génie, promettalt aux officiers et aux soldats une victoire assurée? elle avait servi de texte aux entretiens de ces guerriers jusqu'au moment ou

On a révoque en doute, chez l'étranger, l'incident de Lonato; et le très

indécienz colonel Graham prétend que personne n'en a entendu parler dans l'armée autrichienne. Nous pouvons affirmer à ce loyal historien qu'il existe encore aujourd'hui de nombroux témoins de ce fait-extraordinaire; conigné, au surplus, dans un grand nombre d'écrits allemands, ...

Guldizzolo.

enthouslasme étalent alors portes au comblez de supe On sait que la division du général Serrurier, après la levée du siège de Mantoue, était venue prendre position à Marcaria et à Pozzolo, pour convrir la communication avec Grémoni et Plaisance. Bonaparte, après avoir acquis la certitude que Ouas danowich se trouvait neutralisé dans les moutagnes qui avoisinent Salo, par suite de la première affaire de Lonato, et pensais ensuite que le maréchal Wurmser n'oserait point entreprendre de marcher sur le Po, sans avoir une connaissance précise de la position de son lieutenant (Quasdanowich); Bonaparte disons-nous, avait envoyé au général Fiorella, qui se trouvait commander la division en l'absence de Serrarier, l'ordre de venir prendre part à l'action générale qui allalt s'engager, et s'avancant par Guidizzolo, sur la route qui mène de Mantour à Brescia. Ce mouvement tournait l'enneml par sa gauche, pendant que le gros de l'armée, c'est-à-dire les divisions Masséns et Augereau et la reserve, devait attaquer de front. En execution de cet ordre. Fiorella avait mis ses troupes en marche pendant la nuit, et à six heures du matio, il était en vue de

ils, prirent leurs armes pour combattre ; leur ardeur et le

La division Augereau prit les armes, à la pointe du jour, et vint se former sur deux lignes en avant de Castiglione, ayant à sa droite la réserve du général Kilmeine; placée en échedon, et à sa gauche la division Masséna, dont une parrie chat déployée et l'antre en colonne.

The of the more without the

L'armée ensemie se forma en bataille sur deux lignes. La gauche au mameion de Medolano; et la droite au della du petit village de Solferino. Ses troupes pouvaient former de 24 à 25,000 hommes .

Le général en chef avait sent l'importance d'occuper de suite l'attention du marcéani Wermers eur son front, pour donner le temps au général Florella d'arriver à son poste de batalle, sans être liquiété ou arrêté dans sa marche. Mais, d'un autre côté, il vualait éviter de s'engager sérieusement avant que,

Le veridique Gribaen ne doune as marechal Wurmser que dix-buit mille honanes, et porte l'armée française à vingt-huit mille; il est facile d'apprécier la justeure des culculs du colonel anglais.

cette division Serrarier fût à portée d'entrer en figne. Il ordonna en conséquence au général Augereau de faire avancer quelques troupes, comme d'avant-garde, pour faire une démonstration d'attaque partielle. Le général Masséna indiquait le même but par quelques mouvements préparatoires, et en jetant des tiralileurs en avant. Les Autrichiens paraissaient plus disposés à reenvoir l'attaque qu'à la commencer. Toutefois, quand l'avantgarde d'Augereau se présenta devant eux , ils s'ébranlerent et repoussèrent sans peine une agression plus simulée que réelle En effet, les Français cédant bientôt le terrain, l'ennemi avanca à son tour, et tout en poursuivant les troupes d'Augereau, il mandavra de manière à faire eroire qu'en s'étendant sur la droite il allait déborder la gauche de la division Masséna sur Castel-Venzago, entre Castiglione et Louato. Ce mouvement avait pour but spécial, de la part du maréchal Wurmser, de chercher à établir une communication avec Quasdanowich qu'il supposait vers Lonato, ignorant la défaite du 3. Le général autrichien entrait par la précisément dans les vues de Bonaparte. Résolu à faire son principal effort sur la gauche de Wurmser, le général en chef envoya l'adjudant général Verdier, avec trois bataillons de grenadiers soutenus par un réglment de cavalerie légère, attaquer la redoute de Medolano. Mais pour faciliter cette attaque et la rendre moins meurtrière, enraison du feu des pièces ennemies. le chef de bataillon Marmont, aide de camp de Bonaparte, officier d'artillerie délà distingué, avait été chargé de diriger, sur l'extrémité gauche des Autrichiens, douze pieces de canon destinées à prendre les troupes ennemies en écharpe. Marmont mit ses plèces en botterie dans la plaine de Médole, en même temps que la cavalerie du général Beaumont se formait pour les soutenir. Cetté disposition cut tout le résultat désiré; elle fit beaucoup de malà l'ennemi, en même temps que les boulets atteignaient la redoute qui couvrait son flanc. L'adjudant général Verdier s'avanca sous la protection de ce feu redoutable, avec les trois bataillons de grenadiers, et emporta la redoute après un combat" dans lequel les Autrichiens combattirent avec un courage presque egal à celui des assaillants. Pendant ce temps, le général Beaumont et l'aide de camp Marmont s'avancaient, avec la cavaferie, dans, la direction da village de San-Cantinno, sie be derrières de la ligne semenie. Celte manguere habile, name hiet executée qu'elle était heu combinée, rassyra la jonction avec la division Serrurier. Cellect, conduite, cerame nois l'avons dit, par le général. Ferolla, gébouche preçque apoint nommé de Guidiazzole, et sa treava placée de manière à prendre a rivers la ligne camengie.

La marche rapide du général Piorella, si bien secondée pa les dispositions qu'on vient de lire, avait mis tout à fait en défaut la prévoyance du marechal Wurmser, et ce dernier avait tellement pris le change, que l'avant-garde des troupes de Fiorella, composée de cavalerie légère, s'avança sans obse tacle jusqu'au quortier général du maréchal, et y pénétra sons trouver de resistance. Wurmser, entouré tout à coup ; aurail eté pris par les hussards du 7º régiment , si , fort heureusement pour lui, les dragons autrichiens du quartier général ne se fussent trouvés à portée de le secourir. Une charge exécutée fort à propos par ceux-ci donna au maréchal le temps de monter à cheval. Cette dernière circonstance peut donner lieu à un rapprochement singulier dans la fortune des deux généraux en chef des armées française et autrichienne. L'un et l'autre : dans le cercle de vingt-quatre heures, faillirent être pris pour avoir negligé des precautions qu'ils ne supposaient pas nécessaires. Tant il est vrai de dire que le hasard a souvent une grande part dans les choses humaines!

L'infiniterie de Fiorella, qui suivait de près l'avant-garde-part bientôt : et cette subtte apparition de forces que le maréchai ne soupconnaît pas ausal près : renveca tout le plain de ce dera-nice, et le força a changer toutes les dispositions qu'il avait-déj faites. Il cuvoya sur-le-change sa carallére charger celle du général Beaumont, arrein, le mouvement de la première ligne sur les avant-gardes d'Augerous et de Masséna, et fit marches la seconde ligne sur le général Florella.

De son côté, le général Bonaparte; voyant quo le moment clait arrivé de faire avancer les divisions Augereau et Masstan, ordonne de suite ce mouvement. Ces troupes «élivanlerent avec sivacité. Augereau attuqua le centre ennemis Maséan, chercha à pénétre entre oa point et é-luie droité; standisque le general Florella, continuant sa marche accelerce, pous sait les troupes qui lui étalent opposées sur Cavriana, La 4 demi-brigade de ligne attaqua les hauteurs et la tour de Solferino. Les Autrichiens, qui se trouvaient sur ce point s'v défendalent avec résolution lorsque l'adjudant général Leclere', à la tête de la 5" demi-brigade de ligne qu'il amenait à l'instant de Brescia, fut envoye, par Bonaparte, pour seconder les efforts de la 4°. La tour et les hauteurs furent emportèes. Ce dernier succès précipita le mouvement de retraite que Wurmsen crut devoir ordonner, quand il se vit menacé d'être culbuté dans l'angle formé par le Mincio et le lac de Garda, vers Peschiera\*. Le maréchal vit dès lors que la bataille était perdue pour lui, et pressa la marche de ses troupes sur le Mincio, dontil fit couper les ponts, pour mettre cette barrière entre les valinqueurs et lui. Mais , poursuivi et vivement harcelé par la cavalerie du général Beaumont et par les troupes du général Fiorella, sa retraite ne se fit point sans perte. Quelques troupes françaises avancèrent jusque sur le Minclo; mais, harassées des fatigues de la journée et de leur longue marche, accablées par la chaleur, elles furent contraintes à cesser de poursuivre ce dernier, pour prendre quelque repos. Wurmser gagna Valeggio, où il s'arrêta.

Bonaparte fit prendre à l'armée les positions suivantes ; la division Augereau se plaça près de Pazaltego, le général Kibmaine à la gapche d'Augereau, Massèna devant Castellano; la division Serrurier, dans la plaine, en arrière de Borghetto.

La perte des Autrichiens , dans cette Journée, où les Françaiss furent vainqueurs par des mançouvers plutée que par de son bots, fut moins considérable que celle qu'ils avaient éprouvée dans les actions précédentes. Elle Jut de 3,000 hommes à pais prèc nu ties. Bloessé et prisonniers ; vinet, puèces de cenon et, vingt caissons de munitions restèrent pa pouvoir de l'armée française. Celle-ct ne perdit que fort peu de monde, et l'adjudant.

Depois benu-frère de Bonaparle, mort à Saint-Domingue, en 1892, général en chef de Farmée europée dans cette colonie. "" " Le colonie Graham s'attribée le mérile d'avoir donné ce conseil au marnechel Wurmeer.

général Frontin, tué glorieusement dans une charge, fut le seul officier de marque qu'on cut à regretter.

Toutefois estte batalile, où Bonaparte venait de faire une al heureuse application de son talent, et la plus grande influence sur les suites de la campagne. Elle assura le sor de l'Italie, et amena tous les revers que l'armée autrichienne allait essuyer, et les malheurs dont fut accellé peu de temps après le vieux maréchal Wurmser.

Bonaparte terminait ainsi le rapport qu'il adressa au Directoire républicain sur ces derniers événements militaires : a Voilir done, en cinq jours, une autre campagne finie. Wurmser a perdu dans ces cinq jours 70 pièces de canon, tous ses caissons d'infanterie; 12 à 15,000 prisonniers, 6,000 hommes tués ou blessés, et presque toutes les troupes venues du Rhin : indépendamment de cela, une grande partie est encore éparpillée, et nous les ramassons en poursuivant l'ennemi. Tous les soldats, officiers, généraux ont déployé, dans cette circonstance difficile, un grand caractère de bravoure. Je vous demande le grade de gépéral de brigade pour les adindants généraux Verdier et Vignolle. Le premier a contribué aux succès d'une maniere distinguée : it a eu un cheval tué sous jui à la batuille de Castiglione. Le second, qui est le plus aucien adjudant général de l'armée, joint à un courage sûr des talents et une activité races. Je vous demande le grade de chef de bataillon pour l'adjoint Ballet, celui de général de division pour le général de brigade Dallemagne, et celui de chef de brigade pour le chef de bataillon d'artillerie Songis, p May 1 ME 16"

Ces wandements Turant de suite accordes par le Directofre. Suites de la hatalite de Caultione, combat de Pachieras, dans la callée de l'Adigo; mouvement dans l'interieur de l'Intité, uppès la levie du sége de Wantoue, etc. — La détaile des Autrichiens à Caultipiene d'étal point au marchail Warmser la tiberté de continuer sa rétraite. Il occupait la ligne du Mincio, qu'il avait repsais, et sa position della peu près la melne que

<sup>11</sup> n'y a point d'exagération dans ce rapport; car les Autrichiens portèrent eux-mêmes leur perte en hommes à dix-sept mille, dont trois cont quatre-vingt-onze officiers.

estle qu'occupat le généra Benulier, avant le combat de Bierpheto. La panche de l'armée natificience communqual avec Mantone, par Roverbella; le centre était vers Valleggie ; la d'actie, dans son mouvement de résrbite, d'actie protée vers Paschiera, et les troppe du général l'apply renforcepant le général Bayalistes, dans le camp établi cutre Peschiera et Cavaliesello. Quinta qu'enjent Quandonnésh; il se trovant i toujours dans les positions que nous avois indiquées, c'est-à-dire vers l'extémités upérferende lui cel Carda;

Bonaparte ne powatir pas commettre is. fauto de laiser à Wurmarei de truipe de riadir est coupes, et de fortifer sa nouvelle lique de defeise : aussi, des le 6 août; le lendemalis méme de la hatalle de Castiglione, Augreran requê-til certer de s'anunce sur Berghett pour canoner Valeggio, et de faire la démonstration d'un passage de vive force sur le Murclo. Pendant e temps, Mascan, murchant sur Pecchiene, devett traverser exter ville, et attaquer l'emend dans le camp qu'il commençuit extranche devon la place : un prompt meces fait le révillat de cèn mesurea. Les troupes des généraux Bayolitech et Liptuy furent enhottes, et les travaux furen détruits. Le général Victor délinique particulièrement dans cette attaque de cump ennemi, and que la 18' demi-brignée qu'il condusent les Autricheins perfettents à 700 hoimures et 12 priece, de cesson.

Cel cehec, opronvé à la droite de son armée, fit craindre au vioux marcheil de perdre ses communications aves lu vallet de l'Adleg, et des nepuroies, en consequences, opérere facilement se revaritos sur le Tyrol. Il se détermina donc à quitter la ligne du Mincio, qu'il ne pouvait plus gardes, après le mouvement dir genéral Masséma, sans se voir contraite à une engagement sièreux, donc les chances pouvaient lui devenir finales. Il tim de la place de Mantouc les deux brigades des genéraux Wukassowioli et Roccavita, et les fit remplaces per une partie des strouges qui venaint de combatter. La grammon de Mantouc es trouva portée à 15,000 hommes, et approvisionnée, en vivres, pour pusisurs mois.

Cependant Masséna, Immédiatement après le combat de Peschiera, se mit en marche sur Rivoli et Castel Nuova, pour y reprendre les positions qu'il occupait avant le premier mouvement. offensif des Autrichiens. De son côte Augereau, apres su utile démonstration sur Valeggio, se rabattit sur Peschiera; pour y passer le Mincio et se porter ensuite sur Vérone. La division Serrurier eut ordre de passer la rivière à Valeggio, et de marcher également sur Vérone. Label 3 no la partie Art 31 con les Les Autrichiens ne pouvaient pas effectuer leur retraite sans être vivement inquiétés par leurs vainqueurs : aussi partout leurs arrière-gardes furent entamées. Le général Bayalitsch qui du camp de Peschiera s'était replié sur Rivoli, cherchnit à se maintenir dans cette position avantageuse, a l'aide de quelques pièces d'artillerie qu'il avait fait mettre en hatterie; mais il perdit 400 hommes et ses ennons au nombre de sept. Une arrière-garde voulut tenir, dans Vérone, assez de temps pour donner au gros de l'armée le loisir d'effectuer plus tranquillement sa retraite : en conséquence, les ponts de la ville furent levés et les portes fermées. Bonaparte, qui marchait en tête de la division Serrurier, arriva le 7 devant Vérone à dix heures du soir, et fit sommer la place d'ouvrir ses portes. Le provediteur vénitien " demanda deux heures de délai. Le général en chef. pour toute réponse, ordonna au général Dammartin d'enfoncer. les portes de la ville à comps de eason. Cet ordre fut promptement exécuté. Les granadiers français se précipitèrent, la baionnette en avant, dans les rues de Vérone. Cette brusque irruption, au milieu des ténèbres de la nuit, jeta les habitants de Vérone dans l'effroi et la consternation; mais ils n'eurent pointà se plaindre autant qu'ils le redoutaient de la conduite des généreux assaillants. Ceux-ci se contenterent de faire main-basse. sur les Autrichiens, et de s'emparer de leurs bagages. 2 à 300' de ces derniers farent faits prisonniers.

La division. Serrurier contions, son mouvement sur Masmirolo, pour reperado l'investissement de Mantoue. Mais, de, défant d'artillerie necessaire ne permettant pas de faire de nouveau un siège réguliers, les Français so bernermé à un blocus sesse cloigne du corpte de le place, puisque le garnison autri-

Octte démonstration est désapprouvée par le général Jonusi; mais sous ne parlageons pas son opinion.

Magistrat suprême de la république dans les diverses possessions de

interferment of the republique data to director positions of thereforms of the second of the second

chienne resta en possession du Seraglio, et put pousser ses patrouilles et reconnaissances iusque sur le Tartaro et l'Oglio. Le générai Sahuguet fut chargé, par Bonaparte, du commandement des troupes devant Mantone.

La retraite de Wurmser, par la vallée de l'Adige, permit au maréchal de rétablir ses communications avec Quasdanowich, et de lier de nouveau ses propres tronpes avec celles de ce dernier. L'armée de Wurmser avait pris position vers Ala, et la ligne dn Monte-Baldo et de la Corona était gardée de nonveau par l'avant-garde. Le général autrichien n'avait point voulu renoncer, en abandonnant ces points importants, à la facilité qu'ils lui offraient de se porter une seconde fois sur le Mincio. et cette dernière considération engageait également le général français à continuer de pousser son ennemi dans le Tyrol. Bonaparte fit passer, en couséquence, des renforts au général Masséna, en lui donnant l'ordre d'attaquer les Autrichiens, le 11 août. Le général Augereau devait seconder cette attaque, en s'avancant dans la vallée de l'Adige.

Ces monvements eurent le succès désiré. Les avant-postes autrichiens, trop éloignés du gros de l'armée, ne purent résister à une attaque aussi bien combinée. La division Masséna emporta les postes de Monte-Baldo, de la Corona et de Preaboco, et vengea ainsi les revers qu'elle avait éprouvés sur ce même terrain, quatorze jours auparavant, quand elle avait été obligée de se replier devant l'armée de Wurmser, descendant avec rapldité du Tyrol. Sept pièces de canon et 350 prisonniers tombérent en son pouvoir. Pendant ce temps, le général Augereau avait passé l'Adige, repoussé tous les postes intermédiaires de l'ennemi jusqu'à Ala, et fait également quelques centaines de prisonniers.

D'un autre côté, pour rendre son mouvement général, Bonaparte avait ordonné à la division Sauret, qui se trouvait, comme i'on salt, sur la rive occidentale du lac de Garda, de se porter sur les postes que le général Quasdanowich avait conservés sur ce point, et qui étaient occupés par la brigade du prince de Reuss. Ces postes, déjà trop disséminés, étalent gardés par de faibles détachements (le plus fort n'allait pas au delà de 7 à 800 hommes). Il ne fut pas difficile, aux colonnes des ITALIE, - T. I.

généraux Sauret et Hiláire de les culever tous. Célul de la Rocaci-Añolo oposa un peu plus de résistance que les autres; mais les Français abordèrent à la baionnette les retranchements qui le défendaient, et il flut emporté. Tous les déchements ennemis, sintál forcés, se retirent vers Lodrone, où le prince essaya de raller an brigade; mais, ponesuivies vivenent, ces troupes furent culbutées et dispersées. Les Français s'emparierent, dans es différents engagements, de sits pièces de canon, de 1,000 à 1,100 prisonniers et de la plus grande partic des heragares de la brigade.

Toutes ces dernières affaires complétaient les victoires de Lonato et de Castiglione; elles servirent de préiude à des événements encore plus sérieux.

Dans la position où se trouvait Bonaparte, après des succès si prompts et si multipliés, le Tyrol était cependant une barrière assez imposante, pour que ce général dut sagement différer la continuation de ses entreprises sur l'armée autrichienne. Lorsque Wurmser était venu pour délivrer Mantoue, l'armée française comptait à peine quarante et quelques milie hommes. et cette force avait été diminuée dans les derniers combats. Il convenait donc au général en chef, avant de suivre ses opérations, d'attendre les renforts qui commençaient à arriver de l'armée des Alpes et de l'intérieur, de donner ses soins an maintion de ses conquêtes actuelles. D'un autre côté, les maiadies ayant fait quelques progrès dans les troupes françaises, et occasionné quelques vides dans les cadres, il fallait remédier à ces inconvénients. Il est donc injuste de blâmer, comme l'ont fait queigues historiens, le général Bonaparte d'avoir cédé momentanément à des considérations qui n'ont pas toujours eu autant d'importance à ses veux dans le cours de sa carrière militaire. Nous ne parlerons point du siège de Mantoue, dont ia reprise était encore un objet urgent, essentiel, et qui appeiait l'attention spéciale du général français.

Cependant les renforts envoyés par le Directoire arrivalent journellement au quartier général de Bonaparte. L'armée de l'Ouest, aux ordres du général Hoche, fournit la plupart de ces détachements, peu nombreux, mais animés de cet esprit patrieque dont les soldats républicains donnaient encore tant de

preuves. Ils accouraient sous ies drapeaux du conquérant de l'Italic, aux cris répétés de Vive la patrie! Le mélange de ces guerriers qui venaient d'étoufire le monstre de la guerre d'vile sur les rives de la Loire, avec ceux qui venaient de battre les eanemis de la France en Italic, excita parmi les autres un nouvel enthousisme, heureux gage de succès plus grands encore.

Un échange proposé au maréchal Wurmser, par le général en chef, fit rentrer dans les rangs de l'armée les soldats français que les chances de la guerre avaient fait tomber au pouvoir de l'ennemi depuis le commencement de la campagne. En consentant à cet échange, Wurmser parut onblier que les Français, presque toujours inférieurs en nombre, s'étalent montrés supérieurs en courage et en intrépidité. Lorsqu'il rendait à Bonaparte les prisonniers français, il recevait, il est vrai, le même nombre d'Autrichiens; mais ces hommes, humillés et découragés par tant de défaites successives, pouvaient-ils valoir des soldats qui venaient de pniser une nouvelle énergie dans le spectacle même de la honte de leurs ennemis, et qui se sentalent d'autant plus audacieux et disposés à vaincre, qu'ils avaient été les témoins de la terreur inspirée par les armes françaises. Accuellis par leurs camarades avec des acclamations et des eris de jole, ces prisonniers firent le récit des maux qu'ils avaient soufferts pendant leur captivité, et augmentèrent dans l'armée le désir de la vengeance et l'espoir du triomphe.

Bonaparte profita encore de l'aspèce d'inaction dans lasquelle il érut devoir rester quéque temps, pour donner à son armée le repos qui lui était si nécessaire après tant de fatigues réprouvées. Après avoir réorganisé ses divisions, distribué dans les cadres les renforts qu'il venait de recevoir , ainsi que les prisonniers rentrés, il s'occupa du soin de faire venir de l'intérieur de l'Italie les vivres et les munitions nécessaires pour continuer la campagne et pousser avec quelque vigueur le siège de Mantoue. Il dut également réabilir, par se lisettemants, la tranquillité un moment troublée, dans les provinces conquies, par l'éffet de la marché de Wurmers sur le Mincio et par les proclamations répandues par ce maréchal, qui s'était annonée comme le libérateur de l'Italie.

En effet, à la nouvelle des premièrs succès remportés par les

Autrichiens, à leur sortie du Tyrol, les partisans de l'empera, n'oasta plus douter que la victoire ne dità abandanner les d'appeaux républicains, s'empressèrent de seconder de tous leurs moyens des évicements qui allaient ammera une comtreviolution compléte. Les émissairs des nobles et des prêtres recommenchement leurs excursions dans les villes et dans les compages, colportant de fausses nouvelles et les écrist les plus propres à fanatiser de nouveau le peuple, et à le rendre le proveature et l'instrument des vengenaces les plus attroces s'.

Ces menés produisirent une certaine agitation, et réussirent à faire former quelques rassembennets, particulièrement à Crémone, à Casal-Magglore, et dans deux villages des environs de cette dernière ville. A Crémone, on proposa de conserve l'arbre de la liberté pour y pendre ceux qui l'avident planté et solennisé. Des listes de proceription, qui désignaient les et solennisé. Des listes de proceription, qui désignaient les et solennisé. Des listes de proceription, qui désignaient les et solennisé. Des listes de proceription, qui désignaient les et solennisé. Des listes de proceription et de maurait traitent dans le public. On accable et evations et de mau-vais traitements ceux qui refusierent de quitter la cocarde trisolore. Quelques partisans des Français cherchèrent, par la fuir, à éviter les persécutions; ils forent poussuivis jusqu'au Pc, et quelques-uns massacrés par les forient qui les avaients atteints.

La fable garnison laissée dans Casal-Magalore fot assilité por la populore ameuie, et, maigré sa résistance, eile fut égorgée. Le commandant, échappé, comme par miracle, su carnaige, croyalt se soustraire à la mort en s'embarquant; mais les assassins firent feu sur le bateau qui le portait : il s'diance dans les flots, pour éviter les bailes meuritrieres, ainsi que sa fémme et as fille qui l'accompagnainet : il est tué. Les femmes attégnirent l'autre rive à l'aide de quelques hommes généreux qui r'assignent à les saux des

Toutefois, les agitateurs n'avaient pu réunir qu'un petit nombre de ces gens sans avez qui, dans tous les pays civilisés, accourent aux cris du désordre, pour se rendre les instruments mercenaires de la vengeance et de l'esprit de parti. La saine partie du peuple montra peu de dispositions à seconder les fu-

¹ Parmi ces écrits, on distingua dans le temps les Lettres adressées par un dominicain à une religieuse, dans lesquelles se trouve exposée la doctrine sanguinaire de l'Inquisition.

reurs des partisans de l'Autriche. Lorsque le bruit de la défaite de Wurmser commença à se répandre, les bandes soldées pour fomenter une guerre intestine se dissipérent comme par enchantement, et la tranquillité saccéda rapidement anx troubles de la sédition

Celul des princes d'Italie envers lequel Bonaparte avait affecté le plus de modération, le sonverain pontife, n'eut pas plus tôt appris les revers des Français et la levée du siège de Mantoue, qu'an mépris de l'armistice conclu avec la république et des représentations que lui faisait, à cette occasion, le ministre d'Espagne Azzara, il s'empressa d'envoyer un vicelégat pour reprendre possession du Ferrarais. La garnisou française de la citadelle de Ferrare en était sortie, le 31 inillet, pour rejoindre, en toute hâte, l'armée menacée par Wnrmser, et elle avait eu la précantion, avant son départ, d'enclouer les canons et de jeter à l'eau les munitions qu'eile 'ne pouvait pas emporter. Le pape, dans l'imprudente persuasion que les Français allaient être chassés de l'Italie, espéra qu'il lui serait facile de rentrer en maltre dans les légations, où il serait, sans doute, secondé par les vœux et les efforts de ses anciens sujets : il fut cruellement déçu dans son attente. Le vice-légat fit, en cffet, son entrée dans Ferrare; mais aucun mouvement ne se manifesta qui pût faire croire que la majeure 'partie des habitants vissent avec satisfaction le retour dn régime ancien. On laissa le légat s'installer tranquillement dans son palais; mais quand cet envoyé fit enlever les armes de · la république pour replacer celles du saint-siége, cet acte, assez naturel, excita une grande fermentation parmi le peuple, et révéla le grand nombre de partisans que les Français conservalent dans la ville. La garde nationale et la municipalité accoururent au palais du légat : les armes papales furent de nouveau renversées et remplacées par celles de la république. Dans le même temps, le bruit des premiers succès obtenus sur Wurmser vint à se répandre dans le Ferrarais. Le légat prit la fulte avec plus de célérité qu'il n'en avait mis pour se rendre à son poste. Bonaparte, ne voulant pas s'attirer de nonveaux embarras dans l'Italie, ne s'occupa que falblement de cet événement, parut oublier la nouvelle incartade du successeur de

saint Pierre, et remit à un temps plus opportun le soin de s'en venger.

Mais, sì les habitants de Ferrare ne parurent pas seconder, comme le pape l'avait espéré, les mesares priess par lui pour secouer le jong français, i in éen fut pas de même dans toutes les autres parties de l'Etate ecléssatique, et notamment dans la capitale du domaine de saint Pierre. Le 7 a oût, les commissaires envoyés par Bonaparte à Rome afin de choisir les objets d'art que le pape, d'après le traité d'armistice, devait livrer à la France, faillirent, atnai qu'un peintre adjoint à la commission, devenir les victimes de la haine que les Romaiss portaient aux républicains, et qu'ils avalent manifestée antérieurement avec autant d'impolitique que de barbarte. Les commissaires français, en parcourant les rues de Rome, furent assaillis par la populace, et ce ne fut qu'avec les plus grandes peines, et par les soins d'un lieutenant de sbires, qu'ils parvinernt à se réfusire en partie dans l'Ibédel du gouverneur de la clifé.

Le misitre du gouvernement français Cacault fit, au sujet de demine révénement, les plus vives représentation à Sa Sainteté, etle pape promit de faire rechercher les auteurs de l'émeute, pour les faire punis séverement. Quéques individus furret effectivement arrêtés; mais, par une consivence à lapuelle on devait naturellement s'attendre, ils s'évadèreat deux jours après leur arrestation.

La fermentation geinérale, produite par les mêmes causes que nons avonse provises plus haut, neut d'ailleurs aucum autre résultat remarquable dans les antres pays soumis à la domination française. La La hombardie proprement dite fut, de tous cap yay, is eaul oil es esprits parurent le plus fronzablement disposés, soit que les habitants fussent reteurs par le sonvenir du châtiement terrible infligé aux conspirateurs de Parle, soit qu'une certaine affection pour les principes de la révolution francise les empéchat de seconde les ennemis de cette nation libératrice : les émissaires de l'Autriche, et les agitateurs des deux classes privilégiées, ne réussirent point dans leurs intrigues. Les Milanais surtout s'étaient prononcés, dans cette circonstance difficile , d'une manière assez énergique en faveur des Français. Lorsque les agents de l'insurrection cherchèrent à

semer l'épouvante sur la prochaine arrivée des Autrichiens . en exagérant les revers de l'armée française au commencement des opérations de Wurmser, la municipalité et un grand nombre des habitants de Milan se présentèrent chez le commissaire du Directoire français, Salicetti, pour lui demander des armes et l'honneur de combattre avec les républicains. Quoiqu'on fût resté quatre jonrs sans recevoir aucune nouvelle de l'armée, la tranquillité publique, dans Milan, ne fut ni tronblée ni menacée. La garde civique ne cessa point de faire des patrouilles et de montrer un zèle semblable à celui qu'on aurait pu attendre d'une garnison française. Cette conduite et ce dévouement des habitants de Milan leur valnrent, de la part du général en chef, le témoignage de satisfaction que nous croyons devoir consigner ici : « Lorsque l'armée battait en retraite, que les fauteurs de l'Autriche et les ennemis de la liberté la croyalent perdue sans ressource, lorsqu'il était impossible à vous-mêmes de soupconner que cette retraite n'était qu'une ruse, vous avez montré de l'attachement pour la France, de l'amonr pour la liberté; vous avez déployé un zèle et un caractère qui vous ont mérité l'estime de l'armée, et vons mériterent la protection de la république française. - Chaque jour votre peuple se rend plus digne de la liberté; il acquiert chaque jour de l'énergie : ii paraitra, sans doute, un jour avec gloire sur la scène du monde. Recevez le témoignage de ma satisfaction, et du vœu sincère que fait le peuple français pour vous voir libres et heureux 1, a

Cette fermentation, produite par les premiers succès de l'armée de Vurnaver en Elais, «visit étables les jungées France. Le renommée avait, suivant l'assage, sisquisirement endè les revers essays par l'armée français a Sho et à la Coura. Tou cent end, du han l'adicierir de la l'armée, varient de la comme de la comme de la comme de la companie de la comme de de se armée, varient de l'armée de la compagne. Il est à remarque de se armée, varient de l'armée de la compagne. Il est à remarque qu'act été opque de molt hébrier révolutionaire, la prese poissait d'une libertie presque booles. Tous les journaux dévouds ou vendus aux entemin libertie presque booles. Tous les journaux dévouds ou vendus aux entemin puis purches de la comme de la compagne de la compagne de puis perfait partialité, et étable unites de coûtre le prieste l'occupatre qu'il puis perfait partialité, et étable unites de course le prieste l'occupatre qu'il puis perfait partialité, et étable unites de course le prieste l'occupatre qu'il propus qu'actier les noils présences les limites de la comme de la comme de propuse autrelle per la folle présences les limites de la comme de propuse autrelle per la folle présences les limites de l'actier de la comme de la comme de propuse autrelle per la folle présences les limites de l'actier de la comme de la comme de l'actier de la comme de la comme de l'actier les de l'actier de la l'actier de l'actier de la l'actier de la l'actier de de la l'actier de l'actier de la l'actier de de la l'actier de l'actier de l'actier de de la l'actier de l'actier de la l'actier de de la l'actier de l'actier de l'actier de de la l'actier de l'actier de l'actier de la l'actier de de la l'actier de l'actier de l'actier de l'actier de l'actier de la l'actier de l'actier de la l'actier de l'act Continuation du blocus de Mantoue. Combat de Seracalle.
Combat de Rouecelo. Cecupation de la tille de Trunte. — l'armée d'Italie venait d'être renforcée, comme on l'a va précédemment, par quelques détachements que le Directolre avait
tirés de l'intérieur, notamment de l'armée aux ordres du général Hoche, et par environ trois mille prisonniers échangés
coutre na pareil nombre d'Autrichiens, à la suite du cartel
coasent entre le maréchal Wurmuer et le général Bonaporte.
Ces forces avaient été répentes dans les divisions, qui reçurent
une organisation nouvelle. Le repos momentané que les dispositions du général en ché avaient ains procuré aux rousse françaises, en les déassant des fatigues d'une campagne aussi artre, ne leur melave rien de l'énergé et de l'ardentes soil de gioire
que tant de succès, que des triomphes nussi rapides, aussi
muitiblés ne novajent abstrat en éténdre.

De son côté le marcéala Wurmser, après avoir rétabil un peu pius d'ordre et d'ensemble dans son armée, l'avait placée dans des positions assez avantageuses pour être en mesure de pouvoir attendre perdant quelque temps, sans trop craindre d'être înquiété, les remôrts dont il avait besoin avant d'essayer de reprendre l'offensive et de se porter une seconde fois sur hantoue. Après les combats de Monte-Badio et des lo Cornas, les troupes battues à Castiglione et sur le Minclo avaient d'abord prés position à Ala mais l'enièvement des postes de la Roccad'Anfo et de Lodrone sur l'arrière-garde du général Quasdanowich, à la très cocidentaté ou lac de Carda, ât l'eralindre au

testions du valaquent de Bassilien et de Colli, et semblient démander, au mon de l'instêrel public, que le guavernement le rappetêt pur le laise juger par une cour martiale errée à cet effet. Le Directoire méprias ces vaines et-par une cour martiale errée à cet effet. Le Directoire méprias ces vaines et-par et le comment, et crui devroir première soin de déturire, dans l'arepit de Bomparte, les Belenseus Impressions que ces menées pouviant y faire natire. Le pouvementé écrit, le conséquence, une lettre à ce d'enier, qui le terminant ainsi a : vous avez, elloyen périerl, la continne du Directoire; les services vous lair rades de conséquence, une le valer de celer, que le terminant ainsi a : vous avez, elloyen périerl, la continne du Directoire; les services vous la la facil de configue del 31 ven victoires pouvar que vous tous occupez tout à la fois de la gloire et des intéctits de votre patrie. Tous les bons elloyens sont d'accord sur cet ols de, Vous n'avez et par épine à abandonner les jactaness de sun, et les calomnies des autres, su méprir vuelles métient par celles subses des par celles métient et par cence par l'expert qui de dirigés. «

CARTE CERCA CASTELLARO. Se. Tom 4 Pag 51

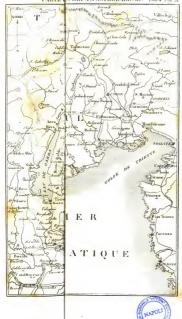

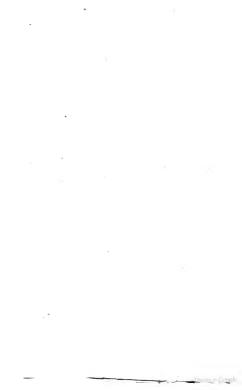

marchal autrichieu que l'Intention du général Trançais ne frit de marcher rapidement de ce obt sur la ville de Trente pour s'on emparer. Cette considération avait déterminé Warmser à quitter Ain le 13 soût, pour se rapprocher davantage de Trente. Ains la crainte d'être tourné per quelques batallions forçait le général enneui à déplacer 40,000 hommes d'une position où ils auraient pr n'eister avec quelque apparence de succès aux efforts de l'armée française, pour occuper une ligne étrendue que exposait l'armée autrichieme à une défaite presque certaine. Ce monvement du maréchal Wurmser était encore nue nouvelle conséquence de l'attachement des gincar au autrichieme au système vicleux du feld-marches pin-farau autrichieme au système vicleux du feld-marches pin-farau autrichieme au système vicleux du feld-marches pin-fare de cordon), que l'expérience des campagnes préchettes n'avait pur prevein à faire écarter de leut retudires.

En quittant Aia, l'armée autrichienne prit donc les positions suivantes: cinq batailions et quatre escadrons, sous les ordres du général Sebottendorf, qui avait devancé l'armée, e occupèrent la ville de Trente; le général Messaros prit poste à Levico, pour observer la vallée de la Brenta ; le prince Hohenzoilern, avec quelques tronpes détachées, fut placé à Pontafei; le prince de Reuss, retiré, après les combats de la Roccad'Anfo et de Lodrone, sur la rive gauche de la Sarca, se liait par des postes au général Laudon, qui défendait les passages de Ponte-di-Legno et du Mont-Tonal. Le général Quasdanowich , : dont le prince de Reuss formait l'arrière-garde, communiquait avec ce dernier vers Massenza; entre la Sarca et la rive droite de l'Adige. Le général Davidowich s'était retiré vers Trente, et son avant-garde, aux ordres de Wukassovich, occupait Matarelio; la cavalerie était campée en arrière de Trente. Les postes de la droite, sous le commandement du général Graffer, s'étendaient jusque vers Feidkirch et Reiti, dans le haut Tyrol.

L'armée nutrichtenne garda ces positions jusques au 18 août. Le maréchal Warmer, s'étant convaineu à cette d'opque que l'armée française ne faissit point de mouvement inquiétant, reporta le corps de Davidovich sur Roveredo; et le général Wakassovich à vança sur San-Marco. 10,000 hommes des milites tyroliennes furent chargés de la défense des postes que nous venous de nommer.

Sur ces entrefaites, les troupes françaises employées au blocus de Mantoue s'étaient fortifiées autour de cette place. Nous avons dit que la garnison autrichienne, d'abord peu resserrée, avait conservé quelques postes aux environs de la forteresse. Le général Sahuguet recut l'ordre de faire attaquer, le 24 août, deux de ces postes, le pont de Governolo et Borgoforte. Après une assez longue canonnade sans résultat sur le pont de Governolo, le général Sahuguet, à la tête des grenadiers, emporta ce poste et poussa dans Mantoue les troupes qui le défendaient : le général Dallemagne fut chargé de l'attaque de Borgoforte, Prévenu d'abord par les Autrichiens, qui s'aperçurent de son mouvement, il repoussa avec vigueur ces derniers, dans un combat qui cut lleu en avant du village. et où la 12º demi-brigade de ligne, commandée par le colonel Lahos, fit des prodiges de valeur. Borgoforte fut abandonné, et les troupes gul le gardaient furent forcées, comme celles du pont de Governolo, de rentrer précipitamment dans Mantoue. Ces deux actions coûtèrent à l'ennemi 500 hommes tués, blessés on faits prisonniers.

Cependant la cour de Vienne, de plus en plus Inquiéte et altrinée des projets des armées françaises (à cette foque. Moreau et Jourdan s'avançaient en Allemagne), mais trop fiére pour s'abaisser, comme les autres puissances, à demander la paix à une nation gouvernie par des factieux, que d'autres hommes aussi entreprenants et plus habiles étalent peut-être appelés à renverser; 'la cour de Vienne, dont nous avons déjà exposé les efforts extraordinaires après la défaite de Beaulieu, pleine de conflançe dans le dévoucement de ses peuples, que n'avait pas encore atteins le typhus révolutionnaire, ne pouvait joint craindre de faire un nouvel appel à leur généreux patristisme. Les levées déjà ordonnées furent encore augmentées et pressées avec viigeur. Les contingents de l'Autriche, de la Borhem et de la Hongrie furent destités à renforcer les armées

Cotte opinion avait dé suggérée au gouvernement autrichien par Pichegue et d'autres Français qui, conspirant sourdement contre le Directoire, n'avaient point perdu, malgré les auccès des armées républicaines, l'espoir de rélabilit les Bourbons sur le trône de France, par l'effet de leurs propres mas-hinations.

d'Allemague; ceux du Tyrol et des provinces frontières de la république de Venise et de la Turquie durent joindre l'armée du maréchal Wurmser.

Les Tyrollens étaient surtout le peuple des États hérédilaires un lequel l'empereur fondait le secours le plus efficace pour son armée en Italie. Comme tous les habitants des pays des montagnes, les Tyrollens poussaient jusques au fanatisme leur amour pour la partie; et leur dévouement pour la maison d'Autriche, qui les gouvernait depuis si longtemps, ne s'était jamais dément. Nous venous de dire que 1 0,000 hommes des millices du Tyrol occupient déjà les avant-postes de l'armée autrichèmen e Roveredo et à San-Marco.

Le Tyrol est un pays couvert de montagnes élevées et coupées par des vallées profondes qu'arrosent un grand nombre de petites rivières et de torrents difficiles à franchir. Il offrait au maréchal Wurmser un théâtre favorable pour la guerre de postes et pour se maintenir sur la défensive. On pouvait donc supposer, avec vraisemblance, que l'armée autrichienne, forte des positions dans lesquelles elle se trouvait placée, serait nécessairement employée à la défense des gorges tyrolicnnes, en attendant que l'arrivée des renforts annoncés lui permit de reprendre une offensive vigoureuse. Mantoue avait d'ailleurs une nombreuse garnison approvisionnée pour six mois : cette place était, comme on l'a vu, dans le meilleur état de défense. et dans la situation actuelle de l'armée française, le général Bonaparte ne pouvait pas disposer d'un corps de troupes assez considérable pour pousser les opérations du siège avec toute l'activité nécessaire à une prompte reddition.

Toutedots le cabinet autrichien, sans arrêter à ces considerations, trop impatient de dégager une forteresse à la conservation de laquelle il attachaît la plus haute importance, crut devoir envoyre le général Laure à l'armée de Wurmser, en qualité de chaéf d'état-maje général. Cet officier, regardé comme un des plus habites faiseurs du conseil de la guerre, fut chargé d'instructions nouveles pour la délivrance de Mantoue, et ce fut en conformité de ces instructions commentées et developées par Laure que le maréchal arrêta un autre plan d'operations que celoi qu'il se proposait sans doute de autre.

Il fut donc convenu que le général Davidowich resterait chargé de la définea du Tyrol avez 0,000 hommes, partagés en quatre divisions ou petits corps, savoir : 3,500 hommes dans le haut Tyrol, sous les ordres du général Graffer je général Laudon observant les débouchés du pays des Grisons avez 4,200 hommes; 5,500 au nord du lac de Garda, sous le commaudement du prince de Reuss, et les généraux Wukassowich et Sporck à Roveredo, avez 6,800 hommes. Indépendamment de ces forces, le général Davidowich avait encore à sa disposition un grand unburke de Trollens armés.

Le maréchai Wurmser, réunissant les divisions des généraux Sebottendorf, Quasdanowich et Messaros, formant ensemble un corps de 25 à 30,000 hommes, devait descendre, par les vallées de Sugana et de la Brenta, sur Bassano pour chercher ensuite à s'emparer des ponts de Legnano sur l'Adige et se porter sur Mantoue. Peudant ce mouvement, le géuéral Davidowich aurait inquiété les Français sur le haut Adige, et se serait même porté sur les derrières de leur ligne de défense, dans le cas où le général Bonaparte aurait cru devoir diriger ses forces contre la gauche de l'armée autrichienne. Ou voit que le projet des généraux ennemis était par là de contraindre l'armée française à quitter ses positions entre l'Adige et le Mincio, et de rétablir, sans s'exposer aux hasards d'une bataille, les communications avec Mantoue. Ce u'étalt, au fond, que la même manœuvre employée par le maréchal un mois auparavant, sauf quelques modifications; mais elle ue devait pas mieux réussir que la première fois.

Wurmser venult jourtant d'éprouver à ses dépens la prévoyante activité de son dangeure trival; este expérience naruit du, selon nous, écisiere ce vieux guerrier dans une détermination dont il vant déglé às er pentir. Pouvair il supposer que Bonaparte négligerait d'attaquer des corps morcelés, agissant à de grands intervalles ies uns des autres? Comment pes se rappder les manœuvres du général français à l'ouverture de la cumpague, et les événements bien plus récents de Londo et de Castiglione ne se retracerent is point à l'espir du marichal autriellen? Voila des questions que l'exameu de l'état des closes améen autrellement, et dont la solution ne peut se trouver que dans l'entétement des généraux de l'Autricheà suivre une routine subverive de toutes les conceptions raisonnables. Il était réservé à un jeune et illustre espitaine, le prince Charles, formé, nous l'oons d'ire, à l'école des généraux de la révolution, de renoucer le premier au funeste système de morcellement. Nous ajouterons que, à la nouvelle méthode adoptée par l'archiue ne réussit pas en tant d'occasions aux armées suitréheunes, c'est que leurs généraux curent presque toujours en tête leurs premiers maîtres, et surtout celui d'entre ces décralers qui développa le plus savamment l'art de mouvoir et de diriger de grandes masses aux les chams de batille.

Des reconnaissances ordounées sur tout le front de la ligne ennemie informèrent Bonaparte du mouvement des troupes autrichiennes. Il vit que la chaine de montagnes de Sette-Communi et du Monte-Molara se trouvant entre les deux corps de Wurmser et de Davidowich, leurs communications deveualent très-difficiles, et il pensa qu'il pouvait, par conséquent, réussir à écraser le dernier de ces corps avant que le maréchal pût le secourir. Dans ce dernler cas, c'est-à-dire en battant complétement le général Davidowich, l'armée française se portait sur les derrières du corps en marche sur Bassano, par la vallée de la Breuta, dont la direction transversale se prétait naturellement à ce mouvement rapide. La situation du maréchal Wurmser devenait alors singulièrement critique. Ce dernier voulait-il attendre le choc de l'armée française? attaqué par des troupes victorieuses et supérieures en nombre, il était perdu : s'il cherchait à secourir Davidowich, il n'était plus temps; et pour joindre d'ailieurs les troupes dispersées de son lieutenant, il se voyait dans la nécessité de s'engager dans des gorges dont la position géographique donnait à son adversaire la facilité de rejeter les Autrichiens sur Trieste et sur les bords du golfe Adriatique.

Toutefois le plan du général français n'était pas sans inconvénient. En marchant avec défirié et se dirigeant sur Vérone, Wurmser pouvait accabler lui-même la division occupée au blocus de Mantoue; remontant ensuite le cours de l'Adige, il arrivait sur les derrières de l'armée français.

Cette considération n'échappa point à Bonaparte, et il fit ses dispositions pour obvier à la résolution qu'aurait pu prendre le

maréchal. Le 2 septembre, les divisions destinées à attaquer le général Davidowich furent mises en mouvement. On sait que la division Vaubols se trouvait sur la rive occidentale du lac de Garda, où elle s'était arrêtée après avoir chassé le prince de Reuss de la Rocca-d'Anfo et de Lodrone. Faire revenir ces troupes sur Peschiera cut entraîné une trop grande perte de temps; le général Vaubois recut donc l'ordre de déboucher par Riva et Torbole, à l'extrémité du lac dans la vallée de l'Adige; la brigade du général Guvenx s'embarqua à Salo et vint se réunir aux troupes de Vaubois. Le général Masséna, dont la division devait former le centre de l'attaque, passa l'Adige le même jour, au pont de Polo, et, suivant la grande route de Trente, il arriva le lendemain à Ala. La division Augereau partitégalement le 2 septembre de Vérone, se porta à droite sur ie Monte-Malara, entre les villages de Lugo et Rovere, à l'effet d'observer le corps du maréchal Wurmser vers Tienne et Bassano et de pouvoir, au besoin, donner la main au général Masséna.

Le 3 septembre, les avant-postes des divisions Vaubols et Masséna rencontrèrent l'ennemi. Le général Saint-Hilaire, qui commandait l'avant-garde de Vanbois, attaqua quelques tronpes du prince de Reuss sur la Sarca, les culbuta et leur fit des prisonniers. L'avant-garde de Masséna sabra quelques éclaireurs du général Wukassowich et en prit plusieurs. Vers le soir, cette même avant-garde eut un second engagement vers Ala. Le général Wnkassowich, qui s'y trouvait en personne, fut rejeté jnsque snr Seravalle et se replia ensulte à San-Marco, où il se fortifia dans une position déjà avantageuse et qui domine les deux rives de l'Adige. Le général antrichlen avait des troupes à Cassano, à l'embranchement du chemin par où devalt arriver la division Vaubois pour opérer sa jonction avec celle de Masséva, en effectuant le passage de l'Adige. Les Instructions de Vaubois lul prescrivaient de se tronver le 4 vis-à-vis de Seravalle: il importalt dont de s'emparer sur-le-champ de Cassano, pour faciliter la réunion des deux divisions. Le général Masséna chargea le général Pigeon de cette attaque, qui réussit après un combat assez vif dans lequel les Français firent 200 prisonniers.

Massian marcha le 4 sur San-Marco, pendant que Vaubois arriviat sur Valige. Augrenar vert l'ordre d'occuper les hauteurs qui longeat la vallée d'Arsa pour secourir Massian si celt devenant nécessaire; il devaiten outre couvrir la facilité et donner des inquiétudes au marchal Wurmser sur Vicence. A six heures du matin, le général l'igeno, avec sa brigade, gegna les hauteurs de San-Marco. L'adjudant général Sornet attaqua l'enneme in cirilleurs avec la 18° demi-brigade légère. Le général Victor, ayant forméla 18° légère en colonne serrée par la childines, perça par le grand chemia: à de moment, ia division Vaubois attaqualt le camp de Mori, sur la rive droite de l'Adige.

L'engagement fut très-vif, et la résistance opiniâtre de l'avant-garde de Wukassowich fit honneur à cette troupe, beaucoup pius faible que les Français. Dans la chaleur de la mèlée, Bonaparte fit ordonner par le capitaine Lemarois ', son aide de camp, au général de cavalerie Dubois, de pousser vigoureusement l'ennemi pour décider l'affaire. Dubois se mit à la tête du 1er régiment de hussards, chargea les Autrichiens avec impétuosité, et fut atteint de trois bailes, tandis que son aide de camp tombait mort à ses côtés. Cette charge brillante réussit complétement: l'ennemi fut rompu et culbuté. Le général en chef, qui parcourait le champ de bataille, s'était approché de Dubois au moment où celui-ci avait été mis hors de combat : « Je vais mourir, dit le brave expirant, en serrant la main de Bonaparte: mais en succombant pour la patrie, que j'apprenne au moins le dernier succès de nos armes. » Ses vœux furent exaucés : il ne rendit le dernier soupir que deux neures après la retraite des Autrichlens sur Roveredo.

Cependant le général Bavidowich, ayant rassemble le gros de son armée dans la position de Caliano, appela à lui le général Wakassowich. Bonaparte, qui s'aperçut de ce derniler mouvement, ordonna au général Bampon de s'avancer, avec la 3º demi-brigade, entre Boveredo et Vallege, pendant que le général Victor se précipitait au pas de charge dans la principale ur de cette Ville. Le général autrichien, ainsi presse par des

Depuis lieutenant général, comte, etc.

forces supérieures, ne put effectuer sa retraite qu'avec de pénibles efforts et en éprouvant une perte considérable.

Le général Vaubols n'avait pas été moins beuveux que Massène dans son attaque du camp de Mori, et il poussivait les troupes qu'il avait en à combattre sur la rive droite de l'Adige. It statt une heur après midi. Woiksasowich, accadid de toutes parts, avait cependant réusal à railier ses différentes troupes, et, s'arrêtant par intervalles dans les positions les pius avantageuses qu'il rencontrait dans sa retraite, il finisait face à son ennemi pour retarder sa poursuite. Les Autrichiens n'avaient point donné igueuse alors un exemple plus remarquible de leur constance et de leur fermét. Combattant depuis deux jours avac désavantage, ils se retriseint sur la route de Tente, sans la confusion qu'on aurait pu attendre de troupes harassées et vainceus. Toutebois, les Français avaient entevé à Wukassowich trois pièces de canon, 7 à 800 prisonniers, tué ou blessé à 800 hommes.

Bonaparte accorda quelques moments de repos à la division Masséna en avant de Royeredo, tant pour donner à ce dernier général le temps de rallier ses brigades que pour reconnaître lui-même les mouvements de l'ennemi. Il prit en conséquence deux escadrons avec lui, et s'avanca sur la route de Trente. Wukassowich venait enfin d'opérer sa jonction avec le général Davidowich, dont les troupes fraiches et nombreuses n'avaient point encore donné. La position que les Autrichiens occupaient à Caliano se trouve resserrée entre l'Adige et des montagnes à pic, et forme une gorge d'environ quarante toises de largeur, fermée par le village, un château assez élevé et une forte muraille qui, partant de la montagne, s'étend jusques à la rivière. Le général Davidowich avait disposé toute son artillerie pour battre le défiié. Le générai français se convainquit qu'on ne pouvait se promettre de forcer un passage aussi formidable que par une attaque vive et spontanée, à l'effet de profiter des premières impressions que devait produire nécessairement l'arrivée des troupes valucues du général Wukassowich. Il n'y avait pas un moment à perdre; aussi Bonaparte donna-t-il sur-le-champ au général Dammartin l'ordre de faire avancer huit pièces d'artilierie légère pour commencer la canonnade. Ces pièces furent

placées sur un petit plateau d'ou elles prenaient la gorge en echarge. Le général Pigeon fut envoyé sur la droite avec l'infanterie légère, tandis que 300 tirailleurs se jetèrent sur ies bords de l'Adige pour engager la fusillade. Protégées par ces dispositions, trois demi-brigades, formées en colonnes serrées par bataillons, s'avancèrent dans le défilé. Les Autrichiens, ébranlés par le feu meurtrier de la batterie du général Dammartin, étonnés de la hardiesse des tirailleurs, qui s'approchaient de plus en plus de la muraille dont nous avons parlé, ne résistèrent point au choc des colonnes d'attaque; l'une gravit des rocs presque inaccessibles , l'autre tourne l'ennemi le long de l'Adige. Le général Davidowich, pressé en flanc et de front, dut céder l'entrée de la gorge. Ce premier mouvement rétrograde imprima la terreur sur toute la ligne ennemie et la mit en désordre. L'ardeur des soldats français s'en aceroit ; les retranchements sont abordés à la baïonnette et bientôt enfoncés. L'ennemi fuit en désordre : la cavalerie française se met à sa poursuite, suivie elle-même par l'infanterie, qui marche au pas de course. Le capitaine Lemarois, aide de camp du général en chef, s'élance à la tête de 50 hussards, pour gagner la tête d'une des colonnes ennemies et essayer de lui couper la retraite. Emporté par sa bouillante ardeur, il se jette dans la colonne; bientôt enveloppé, il est renversé à terre et recolt plusieurs coups de sabre. Les hommes qui l'avaient sulvi sont également enveloppés et sabrés. Cependant le 1er régiment de hussards, · accouru au secours de ses camarades, parvieut à pousser l'ennemi en le chargeant avec la plus grande vigueur, et dégage le vaillant Lemarois, qui, foulé aux pieds des chevaux, couvert de sang et de poussière, était méconnaissable. Le colonel du 1er régiment de hussards fut tué dans cette charge brillante. La retraite des Autrichiens se changea alors en déroute : les vaincus, confondus avec les vainqueurs, furent faits prisonniers par centaines. Le capitaine Bessières ', de la compagnie des guides du général en chef, avec six de ces derniers, s'empara de deux pièces de canon, et tua tous les canonniers qui voulaient ies défendre.

TEADE - T. C.

12

<sup>1</sup> Mort, en 1813, duc d'Istrie et marechal de France.

Les troupes du général Davidowich se retirèrent ainsi dans le plus effrayant désordre. Peu de corps étaient réunis; indociles à la voix de leurs chels, les soldats avaient fui à la débandade à travers les bois, les champs et les rochers; et le général autrichlen, parvens jusques à la ville de Trente, put à oelien rassembler sons sez murs la moltié de son corps d'armée.

La perte des Autrichiens dans les deux jonrafes des 2 et 4, septembre fut très-considérable, mais bien moins en hommes tués qu'en blassés et prisonniers. Le nombre de ces derniers fut évalué de 7 à 8,000; vingt-cinq pièces de canon, cinquate caissons, sept drapeaux et quantité de foisis furent les trophées du combat de Roveredo ou Caliano, l'une des actions iest plus herraness et les plus mémorables de cette campagne, al féconde en lauts faits militaires. On a pu remarquer que le corps du général Davidowich avait été ainsi valneu et dispersé par une seule division de l'armée, celle du général Masseina, qui, dans cette divonates es importante, augmenta encore la haute réputation qu'il avait déjà acquise, en donnant des preuves d'un courage et d'une habileté au-dessus de tous les doces.

Pendant la nuit du 4 an 5, la division du général Vaubois passa l'Adige et fit sa jonction aver celle de Masséna. Cette deruière se remit en marche à la pointe du jour, pour continuer la poursuite de l'ennemi. Le général Davidowich venati de faire une trop terrible épreuve de la prodigieuse activité de ses adversaires pour s'exposer, dans la situzion où se touvaient ses troupes, à une nouveile attaque. Il avait évacué Trente pendant la nuit; et Masséna fit son entrée dans cette ville, à buit heures du maûn, après avoir échangé quelques coups de canon aver l'arrière-garde ennemie '.

Le général Vaubois, qui avait reçu l'ordre d'accélérer sa marche, arriva également à l'Tenet vers le millen du jour. Les deux divisions campèrent en avant de la ville. Bonaparte avait été promptement informé par ses éctaireurs que le général Davidowich venait de s'arrêter dans une position retranchée

<sup>&#</sup>x27;Bonsparte, dans son rapport, fait la remarque que la division Masséna est le premier corps d'artnée français qui côt, jusques alors, pénétré si avant dans ces contrées.

derrière la rivière ou plutôt le torrent de Lavis, sur la route qui conduit de Trente à Botzen. Cette position de l'ennemi aurait inquiété la marche du corps d'armée que le général en chef se proposait de diriger par les gorges de la Brenta; et ce dernier pouvait d'autant moins différer d'en chasser le général autrichien que le succès de sa première opération sur l'armée impérlaie n'était réeliement assuré qu'après cette dernière entreprise. Les deux divisions reprirent donc les armes dans l'après-midi, et Bonaparte se porta à l'avant-garde pour en diriger lui-même les attaques. Les Français arrivèrent à six heures du soir devant les troupes de Davidowich, placées dans une position vraiment formidable. Pour v arriver, il falialt passer le Lavis sur un pont dont le débouché était défendn par tous les movens les plus propres à arrêter les assaillants. Une batterie enfliait le pont dans toute sa longueur, et menaçait de balayer tous ceux qui se présenteraient pour le passage. Les soldats français se rappelèrent à l'instant le pont de Lodi, et ces nouveaux obstacles ne leur parurent pas plus insurmontables. L'avant-garde se prépara donc à les franchir au pas de charge, en poussant des cris d'enthousiasme et d'espérance; mais des décharges de mitraille portent bientôt quelque désordre dans les rangs pressés de ces braves, qui reculent en voyant tomber les premières files. L'arrivée de la tête de la division Vaubois permet à Bonaparte d'ordonner une nouvelle attaque. Cette fois l'artillerie ennemie est sans effet, de nouveaux soldats succèdent à ceux que la mitraille renverse. Bientôt le général Daliemagne a franchi le pont à la tête de la 25° demibrigade, et n'est point arrêté par la vive fusillade de l'ennemi, retranché dans le village de Lavis. Le général Murat traverse la rivière à gué, à la tête du 10° régiment de chassenrs, dont chaque cavaller porte en croupe un fantassin. L'adjudant général Lecierc, avec 3 chasseurs, et le colonel de la légion des Allobroges, Desaix, avec 12 carabiniers, se jettent à la nage et vont se placer en embuscade à plus d'un quart de lieue, dans un chemin par où doit passer l'ennemi en se retirant. Davidowich, craignant une déroute semblable à celle de la veille, prend le parti de faire précipitamment sa retraite sur Salurn et Neumark. Un détachement de cavalerie qul se retirait au galop donne dans l'embuscade que nous venons de signaier à l'instant. Les cavaliers ennemis veulent s'ouvrir le passage eu subrant; mais le défilé est étroit et occupé dans sa largeur par les quinze brives que de dirigent l'adjudant général Leclere et le colonel Desaix. Il faut franchir un rempart de baionnettes croisées; la nuit est obscure et cache aux Autrichieus le nombre de leurs adversaires. 100 hussards et 3 ou 400 hommes d'infanterie, qui les suivent, mettent bas les armes devant 17 Français et se rendent prisonniers. Le guidon des hussards ennemis fut présenté dans la nuit, au général en chef, par les guerriers qui s'en étaient emparés. L'adjudant général Leclere fut le seul qui, dans cette action extraordinaire, requt quelques blessares. L'Obscurité ne permit pas de poursuivre avec plus de vigueur le général Davidowich. La division Augereau, ayant rencontré des difficultés lossures.

La division Augereau, avant rencontre des dimentes insurmontables dans sa marche sur les hauteurs, redescendit dans la vallée de l'Adige. Bonaparte lui donna ordre de se porter sur Levico, dans la vallée de la Brenta, sur la route qui conduit de Trente à Bassano.

Ainsi s'exécuta la première partie du plan conçu par Bonaparte pour neutraliser celui du marécha! Wurmser. Ce dernier, a appét en Italie pour répare les fautes de Beaulieu, auntit di éviter de suivre les errements de son prédécesseur; mais l'expérience n'a presque toujours, et fort malheureusement, que peu d'action sur les vicilles routines.'

Nous avons dit que, de tous les sujets des Ekats hérdiklaires, les Tyrollens échaten le peuple sur le dévouement et la bravourduquel l'Autriche comptait davantage. Les nombreuses milices fournies par ce pays, c'tles sacrifices de tous genres qu'il était l'imposés, justifient ausce notre assertion. Il paraît cependant qu'un certain nombre d'habitants, moins attachés à la cause de leur souverain qu'à leurs luitérêts personnels,

Dans le rapport alpressé au gouvernement après les comitats de Roversdo de Lavis, Bonaparte citait avec dege un grand nombre d'officiers, parmi lesquels on remarque le général Lespoissee, les aljudants généraux Chabran et Somet, le clade de brigade du genie Chasseloup, los copitaines Marien, Maigrot et Ducor; le général en chef demandait l'avancement de ces trois derniers.

firent auprès de Bonaparte des démarches pour obtenir sa protection, s'il faut s'en rapporter à la proclamation adressée par lui an peuple tyrolien avant d'entrer sur son territoire, et ainsi conçue:

- « Vous sollicitez la protection de l'armée française; il faut vous en rendre dignes. Pnisque la majorité d'entre vous est bien intentionnée, contraignez ce petit nombre d'hommes opiniâtres à se soumettre : leur conduite insensée tend à attirer sur leur patrie les furuers de la guerre.
- La supériorité des armées françaises est aujourd'hul constatée. Les ministres de l'empereur, achetés par l'or de l'Angieterre, le trahissent; ce malhenrenx prince ne fait pas un pas qui ne soit une fante.
- « Vous voulez la paix; les Français combattent pour eile, Nous ne passons aur votre territoire que pour obliger la cour de Vienne de se rendre au vœu de l'Europe désoiée et d'entendre les cris de ses peuples. Nous ne venons pas lei pour nous agrandir; la nature a tracé nos limites au Rhin et aux Alpes, dans le même temps qu'elle a posé an Tyrol les limites de la maison d'Autriche.
- Tyroliens, quelle qu'ait été votre conduite passée, rentrez dans vos foyers; quittez les drapeaux tant de fois battus et impuissants pour les défendre. Ce n'est pas quelques ennemis de plus que peuvent redouter les vainqueurs des Alpes et d'Italie; mais c'est quelques victimes de moins que la générosité de ma nation m'ordone de chercher à éparquer.
- « Nous nous sommes rendus redoutables dans les combats, mais nous sommes les amis de ceux qui nous reçoivent avec hospitalité. »
- En effet, Bonaparte s'occupa sans relache d'établi! le calme ta intaquillité dans la ville de Trente, en prenant les mesures administratives qu'il crut les plus propres à ameere ce resultat, ét qui répondalent étaplement aux promesses et aux menaces contennes dans la proclamation que nous venons de citer. Il fit en conséquence publier, le 6 septembre, un arrêté qui portait : "que le conseil de Trente, appéé auparavant conseil audique, continerait toutes les fonctions civiles, jaridiques et politiques que lui accordalent les susges et le gou-

vernement du pays ; 2° que toutes les attributions que l'empereur d'Autriche s'était réservées sur la principauté de Trente seraient conférées au susdit conseil; 3° que les receveurs des princes, quelle que fût leur dénomination, et de queique nature que fut l'imposition directe ou indirecte, rendraient compte de leur gestion an même conseil; 4° que le conseil rendrait lui-même à la république française un compte exact de tous les revenus du prince et de l'empereur, et qu'il demeurait en conséquence chargé du soin de veiller à ce que rien ne fût distrait; 5° que tous les actes se feraient au nom de la république française; 6° que le conseil prêterait serment d'obéissance à la république, et le feralt prêter à toutes les autorités civiles et politiques du pays : 7º que tous les étrangers, de quelque pays qu'ils fussent, seraient obligés de quitter les États trentins dans les vingt-quatre heures (le consell devait les remplacer par les naturels du pays); 8° enfin que le général commandant la place tiendrait lieu de capitaine de la ville. Au moyen de ces dispositions, qui n'avaient rien de choquant pour l'orgueil patriotique des Tyroliens, l'ordre et la paix régnèrent dans la ville de Trente; et Bonaparte assurait sa conquête, en présentant son administration sous un jour favorable.

Combats de Due-Castelli, de Saint-Georges, Wurmser renfermé de nouveau dans Mantoue. Affaires intérieures de l' Italie. Formation des républiques Cispadane et Transpadane. - Wurmser était entré dans Mantoue avec à peu près 10,000 hommes, dont le tiers au moins de cavalerie. Ce renfort permettait à la garnison de tenir la campagne en dehors de la place, pour y faire entrer des subsistances, et notamment des fourrages, qui manquaient absolument. Il devenalt donc urgent de contraindre les Autrichiens à se renfermer dans la place, autant par la considération que nous venons d'exposer que par celle d'empêcher un corps aussi nombreux, bien que restant sur la défensive, de conserver ses communications libres, dans la vue de seconder les efforts qui seraient tentés, sans doute, pour le délivrer. Cette position des Autrichiens hors des murs de la forteresse génalt trop les opérations ultérieures de l'armée française pour que Bonaparte ne se mit pas promptement en

mesure d'agir contre le maréchal. Ainsi donc, le 13 septembre, jour même de l'arrivée de la colonne autrichienne sous les murs de Mantoue, le général, en chef français avait donné des ordres à ses divisions pour qu'elles s'avançassent sans délai sur cette dernière place.

Augereau quitta Legnago le 13, et se porta sur Mantone en passant par Governolo, déboude d'une grande importanes sur le bas Pot t le Seraglio, dout les troppes de ce général devalent evimente, distont en tempera, find ne framasser tous les débris du corps autrichien qui cherchaient à rejoindre le marchal, et pour arrêter Wurmser lui-même, dans le caso si il se présenterait sur ce point; la division devait ensuite se rabattre sur le faubourg de Saint-Gorges. Massènam marcha sur Castellano, et éSaluquet dut se porter sur la Favorite. Les Autrichiens s'éclaient mis en mesure de s'opposer à ce deraire mouvement. Les troupes de Saluquet du se de sopposer à ce deraire mouvement. Les troupes de Saluquet du se des reports, els fautret contraintes à se retirer en désordre, abandonant trois pièces de canon dont elles s'étalent empa-rées au commencement de l'action.

Wurmser avait fait camper en dehors de Mantoue treize bataillons et vingt-quatre escadrons. Ces derniers, forts de leur supériorité, inondaient la campagne, Masséna, avant quitté Castellaro pendant la nuit du 13 au 14, s'avanca sur Due-Castelli, dans l'intention de surprendre l'ennemi, Celui-ci était si peu sur ses gardes que l'avant-garde française arriva jusques au camp sans être aperçue. L'infanterie autrichienne, occupée à préparer ses aliments, n'eut pas le temps de courir aux armes; la cavalerie était au fourrage : tout semblait présager un succès complet. Mais, soit que l'avant-garde de Masséna ne fût pas soutenue à temps, soit qu'elle ne sût pas profiter du premier désordre des troppes attaquées, quelques officiers autrichiens eurent la présence d'esprit de rassembler a la hâte quelques bataillons, et d'arrêter les Français avec valenr. A ce moment le général Ott sortait de Mantoue, avec les escadrons qui revenaient du fourrage. Ne voyant que le danger pressant, et sans songer qu'ils n'avaient point de selle, les cavaliers autrichiens jetèrent leurs trousses de fourrage, et chargerent avec impétuosité la 5° demi-brigade, qui, s'étant

four-oyée, rejoignait alors l'avant-garde. Cette troupe, surprise par un choc aussi brusque, se retira en désorde. L'avant-garde abandonna bientôt le camp ennemi. La division aurait éprouvé un pius grand échec sans les vigoureux efforsa de la 22 dembirgade, qui so forma en batalilo carrè, et sut contenir la cavalerie autrichienne assez longtemps pour que le général Klimiane accourit au secours des troupes repoussées, avec le 20" régiment de dragons. Masseina eut quelque peine à railler ses troupes; mais il parvint à leur faire prendre une bonne position, dans laquelle la 32" dembirgade et le 20" de dragons vincent les joindre, et où l'ennemi n'osa point les attaoure.

Ces deux derniers combats de la Favorite et de Due-Castelli inspièrrent aux Autrichiens une conflance prisonplueuse dont Bonaparte, bien que contrarié, se promit de tirer parti pour l'execution de son projet de hattre le marcichal en debors de Mantoue. Ces éches n'étaient au fond que des échauffourées. L'arrivée de la division Augereau allait permettre de les réparer.

Wurmser, enhardi par le succès de la veille, fit sortir, le 1s exptembre, à la pointe du jour, la plus grande partie de la garnison, qui, réunie aux troupes de l'extérieux, devait entreprendre un fourrage général. Les Autrichieus occupaient la Favortte et Saint-Gorges; le urigne appuyait sa droite à la route de Legnago, vers Mottella, et sa gauche vers San-Antonio, sur la route qui conduit de Mantoue à Vieenee. Une nombreuse eavaiere couvrait le front de cette ligne étendue.

L'armée française occupait les positions suivantes : les troupes du biscue, sous les ordres du griérul Saluquet, composées des 12º légère, 17º et 60º de ligne, et deux régiments de cavalerie, formaient la drotte, et étaient à chexal sur la route qui conduit de la citadelle à Roverbella. Saluquet devait attaquer la Favorite, et faire fines aux troupes emmenies qui s'appuyaient à la citadelle; la division Massena, formée des 18° et 19º légères, des 5°, 11° 18° et 32° de ligne, et de plusieurs régiments de exalurle; occupait le centre dans la position que Masséna avait prise vers Duc-Castelli. Cette position citait tellement massques orne les avant-posites, une l'enneuri crovait in ament massques orne les avant-posites, une l'enneuri crovait in avoir affaire qu'aux troupes du blocus. La division Augerean, provisoirement commandée par le général Bon, et destinée à former la gauche, était composée des 5º légre, 4º et 5.1º de ligne, et deux régiments de cavalerie. Elle était en marche par Formigosa sur Saint-Georges, afin de tourner la droite de l'enment, et n'avait laissé qu'un poste à Governolo.

Cette division rencontra dans sa marche des détachements ennemis qu'elle repoussa. Le mouvement du général Bon fit prendre le change à Wurmser. Ce maréchal pensa que la démonstration de Sahuguet sur la gauche n'était qu'accessoire, et que l'armée française débouchait par Governolo. Il fit donc marcher son aile droite sur le village de Tenca. Le combat s'était déjà engage sur la gauche, entre les troupes de cette partie et celles de Sahuguet; cependant il devint plus vif vers Tenca, où la supériorité numérique de l'ennemi lui fit obtenir d'abord quelque avantage. Mais la prochaine apparition de la division Masséna allait bientôt changer le triomphe en déroute. Dans le même moment où le général la Salcette ( de la division Sahuguet ) conduisalt vigoureusement sa brigade entre la citadelle et la Favorite, les troupes du général Pigeon ( de la division Masséna ) ayant passé par Villa-Nova, tournèrent la plaine où la cavalerie autrichlenne espérait pouvoir manœnyrer, et cherchèrent à couper les communications entre la Favorite et Saint-Georges. Ces mouvements fixaient l'attention de Wurmser sur ses deux ailes, et le contraignaient à dégarnir son centre pour renforcer ces dernières. Tel était précisément le but de Bonaparte. Quand il vit les troupes du centre marcher sur la division du général Bon, il fit lui-même avancer la division Masséna avec rapidité. La 18e demi-brigade, sous les ordres du général Victor, marcha directement sur Saint-Georges, chaque bataillon formé par divisions. La 32°, soutenue par deux régiments de cavaleric conduits par le général Kilmaine, se dirigea un peu à droite, afin de rejeter l'ennemi sur la hrigade Pigeon; le reste de la division devait soutenir ces deux attaques. Le combat fut bientôt général sur toute la ligne.

Lorsque la droite des Autrichiens, engagée avec le général

<sup>1</sup> Depuis lieutenant géneral

Bon vers Tença, entendit le canon du côté de Saint-Georges. elle craignit, avec ralson, d'être coupée par la prise de cc faubourg; et son général ordonna un mouvement rétrograde dont le général Bon profita pour reprendre ses avantages et suivre avec vigueur ces troupes ébranlées. La 4º demi-brigade de ligne, qui s'était avancée la prentière, tua un grand nombre d'ennemis et fit beaucoup de prisonniers. Pendant que cecl se passait, le général Victor culbutait les troupes qui couvraient Saint-Georges, et entrait dans ce faubourg pèle-mèle avec elles. Cette circonstance donna lieu à un beau fait d'armes. Un bataillon de la 18º fut chargé par deux escadrons de cavalerie autrichienne ; non-seulement les braves fantassins soutinrent avec beaucoup de résolution cette charge impétueuse, mais ils pressèrent à leur tour les cavaliers avec tant de vigueur, que tous ceux de ces derniers qui ne furent pas tués ou blessés mirent bas les armes et se rendirent prisonniers.

La droite des Autrichieus, reculant devant le général Bon, attégnit le fiubourg de Saint-Georges; trouvant es poste déja occupé par les Français, elle se rejets sur la citadelle. Le géenfa Sabuguet, dont une partie de la divisions et rouvait entre ette même citadelie et Saint-Georges, fit tous ses efforts pour s'opposer au mouvement des Autrichieus; mais il ne pat y resistr complétement, parre qu'il n'avait point assez de monde, et que l'ennemi marchait sous la protection du feu des remparts et sous celle de acavalerie. Toutleois ses troupes ne runtrerent point dans la place sans éprouver des pertes considérables; plusieurs corps firent coupés et se rendirent prisonniers. Bonaparte, Instruit de la marche de l'aile droite autrichienne sur le général Sabuguet, d'etacha plusieurs seadonos pour soutenir ce dernler; mais ils n'arrivèrent que lorsque les dernières troupes de Wurmers rentraient dans la place.

Cette journée et la précédente coûtérent beaucoup de monde aux deux partis; les Autrichieus perdierel, le 15., environ 2,000 hommes tués ou blessés; un parell nombre de prisonniers (parmi lesqueis un régiment de culrasséres et un corps de hans), et vinjet-ient pièces de conon avec leurs caissons tous attelés. La perte des Français fut beaucoup moins considerable, comme on peut le présumer : cependant la journée du 11 avait età à leur dissavantage. On compta parmi les nombreux blesses de l'armée finaçaise les généraux l'étor, Saint-Hillier, Bertin, Murat, Meyer (ce dernier reçut un coup de feu en dégageant un soldat qu'un cuirassier autrichien allaite ture), le général Lanse, qui s'était particulièrement distingué dans les combats de Duc-Castelli et Saint-Georges, les colonels Leclere (du 10° de Assasurs à cheval ) et Payen (du 7° de hussards), tous deux blessées en chargeant l'ennemi, l'adjudant général Belliant'; les chés de batalion Tailland et Suchet', de la sté de ligne; les officiers d'état-major Charles et Sulkowsky, et une foule d'autres officiers de tout grade, méritèrent d'être citis avec decoge dans le rapport de Bonapart en Directoire, qui solicita en outre pour un grand nombre d'entre eux un grade su-préteur.\(^1\)

La dernière victoire remportée par l'armée française termina les opérations du général Bouaparte contre l'armée de Wurmser. Les postes de Saint-Georges et de la Favorite furent fortiflés avec tant de soin, qu'il devint désormais impossible aux Autrichiens de déboucher de ces côtés. Toutefois, et pour des motifs que nous déduirons plus has , le général en chef négligea d'occuper le Seraglio, ce qui laissa à Wurmser la faculté de s'étendre dans ce pays fertile, situé entre le Pô et le Mincio. Les forces ennemies rassemblées dans Mantoue étaient encore considérables : elles montaient de 25 à 30,000 hommes, dont eing de cavalerie. Cette dernière troupe était à la vérité plus embarrassante qu'utile dans une place à la vellle d'être assiégée, et sur le nombre total de la garnison il faut déduire les malades. qui augmentérent bientôt dans une proportion effrayante, par suite des fatigues éprouvées depuis la dernière marche, par les privations, et surtout par l'air vicié et pestilentiei qui s'exhale incessamment des marais fangeux au milieu desquels Mantouc est placée. Vers la fin de septembre, on ne comptait déjà plus

<sup>1</sup> Depois lieutenant général.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Depuis maréchal et pair de France, duc d'Albutera, etc., etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voici le nom de ces officiers: le colonel Leclerc, proposé pour général de brigade; la confirmation de leur grade pour les adjudants généraux Roize et Picard; le grade de chef de bataillou pour les capitaines Coindet et Rozet, de l'artillerie, Damour et Ducos, de l'état major général.

que 16,000 combattants; 9,000 malades encombraient les hopitaux et les maisons de la ville; le reste avait succombé.

Nous venous de dire que le général français avait négligé de faire occuper le Seraglio; il n'ignorait point les ressources que cette contrée offrait à Wurmser, ilbre d'y envoyer fourrager; mais son intention était d'attire le maréchal hors des mars de la forteresse, pour l'engager dans une nouvelle affaire où il espérait le battre encore, et par conséquent l'affablir. Le pont de fovernolo sur le Mincio avait été seulement occupé et re-tranché pour empécher l'ennemi de se porter de l'autre côté du fleuve. L'arméer française d'ailleurs, en raison des forces renfermées dans Mantoue, ne pouvait guére investir conveniblement cette place sur les deux vires du Mincio. Tels furent du moins les motifs qui furent allégués dans des rapports officiels.

Le 21 septembre, 1,500 hommes de cavalèrie sortirent de Mantoue et se porirerat d'Astellachio. Les grand'gardes françaises se replièrent, comme elles en avaient requ l'ordre, et l'ennem ne poussa pas plus loin. Le suriedendamin, 23, un corps de troupes, sous les ordres des genéraux Ott et Minckwitz, vint attaquer Governolo sur la rive du Mincio. Les Français etaient sur la gauche, et le pode a vait été convasiblement renforcé. Après une canonnade très-vive et plusieurs charges iguorreuses exécutées par l'infanterie républicaile, le slimpériaux furent hattus et repoussés, avec une perte d'à peu pris 1,000 hommes tues ou fuits prisonniers, et de cinq pièces de cono attelées, ainti que leurs caissons.

Vers ectte époque, le général Bonaparte quitts son comp devant Mantoue pour seradre à Milan, où l'appeliatint de nonveux soins à donner à l'affermissement des conquêtes de in république en Laile. Il remit le commandement superieur desdeux divisions destinées à continuer le blocus au général Kilmaine, et ectui-el garda les mêmes positions jusques au 29, esperant toujours que les Autrichiens renouvelleraient leurs sorties pour faire rentrer dans la place tout e qu'ils pourraient rémin d'approvisionnements. Mais cette attente fut déçue. Wurmser pénétra le dessein des Français; ses troupes restérent empiés à la Cantrieuse, en avant de la porte de Prodella, et à la chapelle qui se trouve devant la porte de Cerese. Le général Klimahe prit alors la résolution d'attaquer l'ennemi sur ces deux points; il y dirigea plusieurs colonnes, et l'ennemi évacua ses camps après une legere fusillade d'avant-garde.

Le 1er octobre, les Français s'avancerent jusque devant les portes de Pradella et de Cerese, et bloquèrent la citadelle. Un détachement de cavalerie, sorti la veille de la forteresse, se trouva cerné et fut obligé de se rendre prisonnier. Un autre détachement, qui avait réussi à passer le Pò à Borgoforte, pour faire des fourrages, se trouva pareillement coupe, et chercha à s'écha poer du côté de la Toscane. L'officier qui commandait ce détachement était porteur d'instructions du maréchai Wurmser pour exciter à l'insurrection les habitants du pays, et pour leur distribucr des armes, dont on avait charge les charlots qui devaient transporter le fourrage dans Mantoue. Mais loin de trouver l'appui qu'ils espéraient, ces cavaliers autrichiens, poursuivis par les gardes nationales de Reggio, et par les paysans armés à la hâte d'instruments offensifs, se réfugièrent dans le château de Monte-Chiarugolo, sur le territoire de Parme, Ils v furent cernés et obligés de se rendre par capitulation. Deux hommes de la garde nationale de Reggio furent tués dans cette action : « Ce sont, écrivait le général Bonaparte au Directoire, les premiers Italiens qui aient versé leur sang pour la llberté de leur pays. »

Les Français avaient mis le feu à des meules de folo réonice interleurs postes et la citadelle. Le 7 cotobre, le Autrichiens firent une sortie, dans le dessein d'eulever le fourrage qui pouvalt rester encore. Ils a vanocèrent par la route qui mène de citadelle à Souve, ci attuquerent le chiteau de Prada, défendu par 300 hommes de la 69° demi-brigade, sous le commandament du chef de batalillo Dislons. Les Français se battirent avec leur intrépüté ordinaire. Un bataillon de la 11° demilrigade de ligne vint, avec une piece de canno, a us evours du poste attaqué, et força la colonne ennemie de se retirer jusque sur les glacis de la citadelle. 20° Autrichiens furent fais prisonniers: le capitaine Magne, de la 69°, en prit dix-sept à lui seul.

Pendant la nuit du 18, les Autrichiens tentérent sur les re-

tranchements de Saint-Georges une escalade qui échoun complétement. Le rate du mois se passa sans aucun événement remarquahle. La garnison, rebutée de l'inutilité dessa tentatives, et affaiblie par les madades, qui augmentalent en raison des privations de tout genre et de l'air contaigleux, n'osa rien entreprendre. A la fin d'ectobre, on commença à tuer les chevaux pour fair des distributions de visible.

Taudis que le vieux marchal s'affligeait de se voir ainsi reme dans une ploce ou les soldats de son armée, prissaient en détail, sans honneur et sans gloire, la cour de Vienne, e.acou ragée d'allieurs par le de teniers succès du prince Charles en Chiengen, s'occupait avec la plus grande activité Organiere une troisième armée pour délivrer Wurmaer et réablir ess affaires na l'allie. Les moments étaient pressants; Mantoue pouvit succomber. Le Tyrol, faiblement défendu, ne présentait pas une parière assez imposante pour empéder une invasion dans les États héréditaires. Le plus actif, le plus entreprenant des généraux français auxil obserur la gioir des capitales les plus expérimentés de l'Antriche. Que de motifs pour cette puissance de norter toute son attention du coté de l'Italie!

Les événements de la guerre nous raméuent naturellement en Allemagne, avant de continuer le récit des opérations de Bonaparte; mais nous croyons devoir exposer les affaires intérieures de l'Italie qui se rattachent à l'histoire de cette campagne, et donner quelques détails sur la conduite politique et administrative du général l'anaçais dans cette contrée.

Dans la situation où Bonaparte se trouvait place avec son armée, enfoncé dans lovrd de l'Italie, placé devant une fortresse imposante et défendue par une nombreuse garnison, c'etait peu pour ce général d'avoir défait successivement deux armées ennemies dans tant de combats glorieux et extraordinaires; il faliait encore consolider le résultat de ces exploits, et conserver dans le pays conquis une influence durable. Il était beau sans doute pour le jeune capitaine d'avoir atteint, dans une seule et première campagne, les plus hautes renommées militaires; mais ce geure de gloire ne suffisait pas seul à Bonaparte. Nourri de la lecture des grands hommes de Plutarque, it voulait, ainsi que les héros de la Gréce et de Rome, étre à la rivoulait, ainsi que les héros de la Gréce et de Rome, étre à la

fois guerrier et homine d'Etat. Le système républicain, etabilichez la nation dont il dirigieni une des armées, sembiat l'encourager à s'écarter de la route que suivent les généraux qui se renferment ex-clusivement dans le rôle d'agents militaires. Les sons consults romatins quittaient tour à tour le sinat et l'armée pour combattre les ennemis et concourir à l'établissement des lois de la république. Périclés, Phocion, Aratus, Philopemen avaient nei de généraux, masgiertas, leigistantes. Dej à l'autorité du Directoire n'était plus assez importante, aux yeux du vainqueur de Beaulieu et de Wurmser, pour le distraire des tides ambitleuses qui commençalent à fermenter sourdement dans cette Ne exaltée.

Toutefois le Directoire secondant merveilleusement les dispositions d'asprit de son général. Ses instructions portaient de favoriser par tous les moyens possibles le développement des germes de l'esprit national chet les pueples des contrés occupées par l'armée française. Déja celul de la Lombardie avait acé concevoir l'espoir de recouver son indépendance et de secourle joug de la maison d'Autriche, dont le gouvernement ribrait point en rapport avec les meurs et le caractère de la nation; et l'on se rendar facilement compté de cette tendance des Lombards vers l'affranchissement, si l'on considère leur situation durant deux siécles sous le gouvernement turbulent de leurs dues, et pendant les envahissements et la domination des Prancis, des Expagnoset de des Allemants, qui ne s'éclarit tous occupés que de leurs Intérêts personnels sans faire aucune espèce d'attention à l'amélioration du sort du peuple cooqué d'attention à l'amélioration du sort du peuple cooqué d'attention à l'amélioration du sort du peuple couqué d'attention à l'amélioration du sort du peuple couqué.

Bonaparte, rendu à Milan, donna donc ses soins à l'exécution de projétes na harmonie avec les instructions du Directoire. Il fomenta l'esprit d'insurrection déjà allumé chez les Lombards, et il se flatta que l'inecendi e gagnerait biantòl les autres peuples de l'Italie. Le n'étel, sel deux vives du 70 ne tardereut pas à partager les mêmes sentiments. Il faut avouer, ecpendant, que les habitants des villes étalent beaucoup mieux disposés que ceux des campagnes, retenus encore par le respect féodal et par la superstition.

C'était une opinion assez généralement accréditée, que l'Italie serait presque toujours le tombeau des Français, et cette opinion se fondait, comme nous l'avons dit, sur l'expérience des invasions precedentes, sous les regnes de Charles VIII, de Louis XII et de Francois Ier, Elle acquérait, chez certains esprits, plus de probabilités encore par l'augmentation des causes d'antipathie qui avaient si puissamment secondé l'expulsion des armées françaises aux époques que nous venons de elter. Comment croire, en effet, qu'une nation enoemie de la religion et de la noblesse put se flatter de maintenir sa domination dans un pays ou les nobles exerçaient encore une si grande influence? Nous avons dit que Bonaparte était pourri de la lecture de Plutarque et d'autres anciens; mais déjà celle de Machiavel ne lui était pas moins familière, à cette époque de sa vie. Il puisa dans les livres du politique florentin les principes qui pouvaient le conduire à son but présent, et l'on verra par la suite qu'il ne borna pas a ee seul essai l'application d'une doctrine qui lui donna l'empire.

Bonaparte sentait bien que, pour régénérer l'Italie, Il fallait à ee pays une forme de gouvernement qui sût ailler la force à la libéralité; mais, indépendamment des difficultés locales qui se présentaient, il devait encore éprouver des contrariétés sans cesse renaissantes de la part des commissaires envoyés par le Directoire. Ce dernier voulait pour lui seul la gloire de cette grande révolution, et se flattait de l'accomplir à sa manière, d'après ses propres principes et les institutions en vigueur dans la France. Ne point mécontenter le Directoire, et en même temps éviter de heurter trop ouvertement les préjugés nationaux, telle était l'opération que le jeune guerrier sut conduire avec une habileté dont bien peu d'hommes d'État eussent été susceptibles. Composant avec les anciennes institutions, à l'exception de celles qui tenaient au régime féodal, il ne mèla point à une régénération politique des entreprises irréligieuses, et glissa avec beaucoup d'adresse sur les réformes du clergé, afin de ne point s'attirer la haine de la classe ignorante sur laquelle les pratiques de la religion dans tous ses détails exercent une influence si puissante. Il se borna à proclamer l'abolition des dimes et de quelques autres droits ecclésiastiques faciles à représenter comme des abus. En établissant le principe de l'égalité des personnes et la soppression des droits féodaux, il n'exclut aucun noble des fonctions civiles et administratives, et leur donna même l'espoir fondé de conserver dans le nouvel Etat la considération et le respect dont ils étaient si jaloux, en y ajoutant l'influence politique dont le savait privés le gouvernement autrichien. Ce qui prouve la sagesse des meurse prices par le genéral français, c'est que la révolution italienne se fit sans secousse violente et ne fut suive d'aucune réaction.

Dans leur élan vers l'indépendance, les Lombards montraient des intentions franches et pleines de dévouement pour les Français, qu'ils regardaient comme des libérateurs. Bonaparte en reçut, dès son arrivée à Milan, après les dernières affaires devant Mantoue, la preuve la moins équivoque. Les Milanais présentèrent à l'administration provisoire une demande par laquelle Ils sollicitaient la faveur de former une légion active et de l'envoyer de suite rejoindre ceux de leurs compatriotes qui avaient déjà été admis dans l'armée française. L'administration, en transmettant cette pétition au général en chef, lui disait : « Nous venons de recevoir un écrit signé d'un grand nombre de patriotes, dans lequel ces braves citoyens demancent la formation d'une légion lombarde pour l'unir à la giorieuse armée républicaine, marcher ensemble contre le commun ennemi, et désendre alnsi notre liberté et notre indépendance..... L'administration espère, citoyen général, que vous voudrez bien seconder le désir d'un peuple qui veut être libre. et que vous ne vous opposerez pas à ce qu'il soit armé pour désendre la patrie et comhattre des ennemis qui sont aussi les vôtres. » Bonaparte accueillit la demande des Milanais. Par cette marque de confiance qu'il leur donnait, il augmenta l'énergie et l'enthouslasme de ces Italiens, qui devinrent bientôt les émules de la valeur française et partagérent plus tard la gloire et les dangers des guerriers qui avaient fondé leur indépendance.

En affermissant ainsi une révolution avantageuse aux succès des armes françaises, Bomaparte ne négligeait point les sciences et les arts; et c'est dans leur terre classique qu'il se plut à leur accorder cette haute protection qu'il affecta par la suite dans le pays dout il envaluit l'autorité suprême. On connaît déjà l'accueil fait à l'astronome Oriani dans le utalisà dural de Mi-

TABLE - 1. 1

13

inn', a son retour dans la capitale de la Lombardie; le général français redoulh d'efforts et de caresses pour séduire tous ceut qui cultivaient avec suces les sciences, les arts et les lettres : des pensions accordées, des gratifications distribuées aux bommes ies plus recommandables dans oes différentes classes, prouvèrent que Bonaparte savait découvrir le mértle partout où il se trouvait. L'instruction publique, ce moyen puissant d'influencer l'opinion des peugles regénérés, reçet des améliorations sentibles en subissant une nouvelle organisation. Enfin, le jeune vainqueur ports sur toutes les branches de l'administration un coup d'œll exercé qui ne devait pas moins étonner que ses victoires. Il avait à cette écoque une seu loss de vindr-sept ans.

D'un autre côté, la conduite modérée de l'armée française ne contribuait pas peu à changer les diapositions fédeuses d'un peuple qui, de tout temps, s'était montré l'ennemi des françers annexés par la guerre sur son terriboire. Cette partie de la population qui avait d'abord manifesté des sentiments de haine contre les vainqueurs, fiait par s'habiture à un ordre de choses qui lui assumit l'exercice des droits de citoyen, droits qu'elle n'avait point connus jusqu'aiors. Bonaparte n'eut bientôt plus qu'à tirer parti des mouvements insurrectionnels qui s'organisèrent de tous les côtés.

Le duché de Modène fut, des États voisias, celui qui, le prier, suivit l'exemplé e la Lombardie. On a vu que le duc Hercule III, souverain du pays, avait pris la fuite à l'appreche de Tarmée française, tout en trultant de la paix avec la ripublique aux conditions les plus dures. Cet abandon, dans des moments de danger que le due refensit ainsi de partager avec eux, avait inspiré aux Modènais un mépris profend pour expriere. Ce sentiment, qui s'augmentait encore par le souverair des 'exactions arbitraires sexrecisse ureux par les agents du souverain, cocasiona hientôt une fermentation sourde, symptôme précureur d'une révoite œuverte. Lorsque les habitants du duché surent que les Français étaient disposés à protéger l'insurrection, elle ac tarda point à éclater. Le 26 noût, la ville de lleggio, patrie de l'Articles, arbora le d'arpeau aux trois couleurs : ses étoyens chas-riotes, arbora le d'arpeau aux trois couleurs : ses étoyens chas-

<sup>1</sup> Poyes forme 111, page 318.

serent les troupes du duc de Modène qui y tenaient garnison, nommèrent une administration municipale, et se mirent sous la protection de l'armée française, à laquelle ils envoyèrent des députés.

Par l'une des clauses de l'armistice conclu précédemment ave le pape, S. S. avuit cédé la république française les légations de Bologne et de Perrare. Bonaparte avait conilé le gouvernenement de ces deux provinces à un conseil provisoire chargé de préparer une constitution en harmonie avec les mours et les usages su pays. Cet abandon du droit de conquête, pour rendre le peuple à son indépendance, avait attaché les cœurse de la mijorité des habitants des deux légations à la cause de la liberté. Lorsqu'ils apparient le mouvement qui venait d'avoir lieu fac Reggio, ilse avoyèrent une députation aux citoyens de cette ville pour les féliciter sur leurs généreux efforts et pour leur offiru na poul.

Sur ces entrefaites, le conseil de régence, qui administrait le duché de Modène, effrayé, non sans motifs, de l'Insurrection des habitants de Reggio, fit des préparatifs de défense, et ordonns la réparation des fortifications de Modène, en attendant qu'il se vit en état de châtter les révoltés. Nous avons dit que ces derniers avalent réclamé la protection francaise.

Present pour prétexte les travaux faits aux fortifications de Modiese, en violation de la neutralité promise par le due dans son traité, legénéral français envoya des troupes sur cette ville : elles y entrèrent sans difficulté le 3 octobre. Le conseil de régence fut cassé, et ses membres, Montecueulli, Sesginelli, Cuodrini, Cumpoli et Rondini, arrelés et conduits à Tortone. In comité de gouvernement fut nommé pour les remplacer. Sa mission fut d'administrer provisoirement le duché au nom de la république. Les commissaires Canuti, Mediet, Valdrigni, Cavedoni, Testi, Cavéthoil et Luosi prétèrent serment de inédité au puelle français.

Aussitot après son installation, le comité de Modeue fit passer aux habitants des légations de Bologne et Ferrare l'invitation d'envoyer des députés à Modène, à l'effet de se concerter avec ces derniers sur les moyens de consolider la révolution qui venait de s'opérer. Les députitions current lieu; et, dans une assemblée générale qui se tint queiques jours après leur arrivee, l'union des quatre provinces de Modène, Reggio, Ferrare et Bologne fut déclarée solennellement permanente et Indissoluble. L'assemblée décréta, en outre, l'organisation d'une garde nationale sedentaire dans toutes les villes confédérées, la création d'une légien active, composée de cinq cohortes : l'établissement d'une junte, ou commission militaire de cinq membres; enfin, l'envoi d'une députation à Milan, capitale des villes libres au delà du Pô, pour y resserrer les nœuds de l'amitié et de la fraternité, etc. Le comité du gouvernement, établi par les Francais, rendit en même temps une ordonnance par laquelle toute espèce de juridiction féodale était abolie : les officiers du régime ducal, de tout genre et de tout grade, conservés jusqu'à nouvel ordre, en attendant les informations prises sur leur conduite on feur moralité: tous les drolts féodaux percus ou à percevoir réunis, jusqu'à nouvel ordre, à la caisse nationale; les priviléges odieux de chasse et de pêche soumis à l'examen du comité. qui promit de satisfaire dans peu à l'impatience générale de les voir supprimés; les biens ailodiaux conservés aux feudataires en propriété absolue : enfin , tout ce qui regarde l'abolition instantanée des fiefs et de toute juridiction féodale, étendu aux Inféodations faites à titre onéreux. Le gouvernement provisoire s'empressa aussi de nommer des commisaires pour la rédaction d'un plan de constitution des quatre provinces confédérées.

Toutes est innovations, faites au nom de la liberté, exaltèrent toutes les têtes, et peu-étre autien-etles produit is mêmes exés et les mêmes désorders qui avaient signalé les commencents de la révolution française, si Bonaparte n'eût veillé au maintien de l'order et de la tranquillité publique. Nous en ci-terous un exemple, à l'occasion de la plantation d'un arbre de la liberté à Bongace.

Des habitants de cette ville, à leur refour de Modene, ou ils édiante transportés pur assister sux seinces du comitéde gouvernement, se livrérent à plusieurs excés, et firent, dans queques malsons, une réquisition devin, afin, dissient-lls, que le peuple pit boire en l'honneur de l'abre de la liberté. Bonaparte, instruit de cette conduite ignoble et sendaleuse, blisma hautement les hommes qui s'en eticient rendus coupples, et fit publier, A cette occasion, une proclamation dans laquelle il exprimait son affiletion a la vue des excès auxquels s'étaient il vrés quelques mauvais sujets qui déshonoraient l'enthousisame des bons citoyens, et sa résolution ferme de conserver une sage liberté.

« Un peuple, disait le général républicain, qui se livre à des exés est holigue de la liberté : un peuple vrainent libre est celui qui respete le se presonnes et les propriétés. L'anarchie même la guerre intestine et toute les calamités pabliques. Je nuis l'ennemi de la tyronnie, mais avant tout l'ennemi juri des scélerats, des brigades qui les commandent lorsqu'ils pillent. Je ferà flasiller ceux qui, rouversanta Tordre social, sont avis pour l'opprobre et le malhem de leurs concluyers.... Peuple de Bologue, voulez-vous que la république française vous priéte; voulez-vous que l'armée française vous estime et s'honore de votre bonheur; voulez-vous que l'armée française vous estime et s'honore de votre bonheur; voulez-vous que l'armée française vous estime et s'honore de strette de la comment de la comme

Cette proclamation produisit l'effet qu'on devait en attendre. Les misérables qui avaient osé entrer à main armée dans les maisons des particuliers furent arrêtés par ordre de l'administration et condamnés aux galères. Toutefois le gouvernement voulut que l'arbre de la liberté ne cessât point d'être regardé avec respect et enthousiasme : « L'arbre de la liberté, déclarait-il, est ie signe de ce sentiment noble et anguste que nons donne la nature, que le despotisme avait si longtemps endormi dans nos eœurs, et que, après cinq siècles entiers, l'invincible nation française a réveillé parmi nous. L'audacleux qui oserait l'outrager d'action ou de paroles est déclaré coupable de lèse-nation et sera puni de mort. Cependant que les eitoyens se gardent d'attribuer à cet arbre l'idee fausse du désordre et de la licence. Il représente la liberté, l'égalité civile qui nons met tons également sous l'autorité et la protection de la lol. Celui qui osera troubler la tranquillité et l'ordre publics, insulter le gouvernement et les autorités constituées, sera sur-le-champ fusillé pour l'exemple de tous, »

Afin de mettre ces menaces à exécution, on accéléra l'organisation d'une garde civique provisoire tirée des corporations des arts et métiers, et destinée à faire la police dans la ville. Les religieux étrangers recurent l'ordre de sortir des quatre villes confédérées, dans l'espace de trois jours; la caisse de leur communauté dut leur fournir les moyens nécessaires pour s'éloigner ; il fat enjoint aux supérieurs de veiller à ce que les moines qui s'éloignaient aussi n'emportassent ni argenterie, ni meubles, ni livres appartenant aux monastères. Quant aux supérieurs eux-mêmes qui se trouvaient dans le cas de l'ordonnance, ainsi que les procureurs, les syndics et autres agents comptables, ils ne pureut partir qu'après avoir rendu des comptes en règle. Le départ des curés, vicaires, pères de l'Oratoire, moines infirmiers et hospitaliers, etc., fut suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les supérieurs devaient en outre présenter, sous hult jours, l'aetlf et le passif de leur communauté, etc.

Ce fut à Reggio que fut convoquée l'assemblée chargée de discutre les initérês des villes de Modee, Bologne, Ferrare et Reggio. Le résultat de ses délibérations fut la réunion des deux duchés et des deux légations en un seul East, sous la désomination de République et padant. La détermitation de cette espèce de congrès fut notifiée en ces termes aux quatre peuples confédérés :

« La motion ayant été faite au congrès de former des quater peuples une république une et ludivisible sous tous les rapports, de manière que les quatre peuples ne fassent plus qu'une seule notion, une seule famille, pour tous les effets tant passés qu'u veuir, sans en excepter aucun', le congrès étant allé aux voir par peuple, tous l'ont accepté. » La même notification fut adressée au général Bonaparte, avec des remerciments pour la haute protection qu'il avant bien vouid necorder à l'assemblée, en envoyant son aide de camp Marmont pour assister a toutes les délibérations. Bonaparte répondit à l'hommage des fondateurs de la nouvelle république par le letter suivante :

 l'ai appris avec le plus vif Intérêt que les républiques cispadanes se sont réunies en une seule, et que, prenant pour symbole un faisceau, elles sont déjà convaincues que leur force consiste dans l'unité et l'indivisibilité. La malheureuse Italie est depuis longtemps effacée du tableau des puissances de l'Europe. Si les Italiens de nos jours sont dignes de recouvrer leurs drolts et de se donner un gouvernement libre, on verra leur patrie figurer avec gloire parmi les puissances de la terre. N'oubliez pas cependant que les lois sont nulles sans la force. Vos premiers regards doivent se fixer sur votre organisation militaire. La nature vous a tout donné : et , après la concorde et la sagesse que l'on remarque dans vos délibérations, il ne vous manque, pour parvenir au but, que d'avoir des bataillons aguerris et animés du saint enthousiasme de la patrie. Vous vous trouvez dans une situation plus heureuse que le peuple francais : vous pouvez parvenir à la liberté sans seconsses révolutionnalres. Les malheurs qui ont affligé la France avant l'établissement de sa constitution seront inconnus parmi vous; l'unité qui lie les diverses parties de la république cispadane sera le modèle constamment suivi de l'union qui régnera entre toutes les classes de ses citoyens; et les fruits de la correspondance de vos principes et de vos sentiments, soutenue par votre courage, seront la république, la liberté et le bonheur. »

Pendant que les duchés de Modène et de Reggio, les légations de Bologne et de Ferrare brisaient ainsi les liens qui les attachaient à leurs anciens gouvernements, en se constituant république cispadane, l'administration provisoire de la Lombardie, ou duché de Milan, avait elle-même terminé ses opérations. A l'Imitation de leurs voisins, les Lombards adoptèrent définitivement le gouvernement républicain; et l'État, ainsi régénéré, prit le nom de République transpadane. Les bases de cette nouvelle constitution étaient, à quelque légère différence près, les mêmes que celle de la cispadane. Bonaparte, qui déjà peut-être avait ie dessein de les réunir en une seule, mais qui n'osait point achever cette grande entreprise, dan la crainte de voir son ouvrage détruit à la paix, si par hasard la restitution du duché de Milan devenait une des conditions du traité (il ne pouvait se flatter encore d'influencer les déterminations futures du Directoire); Bonaparte, disons-nous, voulut du moins préparer les moyens qui pouvaient un jour amener la réunion des deux Etats. Il arrêta que l'uniforme des troupes organisées dans les deux républiques serait le

méme. En établissant ainsi une espèce de confraternité entre les soldats des deux pays, il espérait qu'ils s'habitueraient aux mémes intérêts, et qu'ils éprouveraient le besoin commun de se réunir pour soutenir une indépendance achetée par les mêmes périls.

Ainsi Bonaparte, après avoir commencé à eprouver que des armées bien dirigées savent se maintenir dans un pays conquis, achevait, pour ainsi dire, eette démonstration d'une manière non moins adroite qu'honorable, en ménageant avec art les incrèts des peuples cavabis. L'Italie put espérer de voir, au milieu du fracas des armes, renaître les jours de son antique grandeur et de sa puissance. Elle se trouvait déjà l'aillée de ceux qui, occupant son territoire, aurnient pu l'asservir.

C'était en effet une idée grande et féconde en résultats avantageux pour la république française, que celle de créer en Italie des États libres, intéressés à rester toujours amis de la nation qui leur avait procuré l'indépendance. Dans la situation présente de l'Europe, l'amitié certaine de l'Italie était d'une bien plus haute importance que sa conquête. En rendant les Italiens à la liberté, en les laissant maltres de s'imposer de nouvelles lois, en les entourant de tous les prestiges séducteurs d'une révolution dégagée des scènes sanguinaires et terribles aul accompagnent presone toujours les mouvements insurrectionnels, les Français se délivraient de l'embarras de tenir des garnisons sur les derrières de lenr armée, et se voyaient même secondes par ceux qui, dans tout autre ordre de choses, se seraient montrés en ennemis. L'Autriche perdait par là toutes les ressources qu'elle aurait pu tirer de ce pays dans cette iutte opiniâtre, où, malgré tous ses revers, elle ne paraissait pas encore désespérer du succès. Enfin, quelles que fussent à l'avenir les chances d'une guerre non encore terminée, les Français, en révolutionnant l'Italie, se ménagealent de précieux auxiliaires, et la république dut s'applaudir de posséder un général qui ne montrait pas moins de talents pour lui concilier l'affection des peuples que pour commander ses armées.

Tandis que ceci se passalt dans l'Intérieur de l'Italie conquise, la république de Gênes était elle-même dans une sourde fermentation, causée par la différence d'opinions entre la classe du peuple proprement dit et celle des nobles qui composaient le gouvernement de cet État. Les premiers avantages obtenus par les Français en Italie avaient comme obligé le sénat à fermer le port de Gênes aux Anglais. Cette mesure était d'ailieurs ia représaille des actes d'hostillté commis, en 1793, par le pavillon britannique. Le gouvernement français avait exigé du sénat génois, après la pacification des troubles dans les fiefs impériaux ', le renvoi du comte de Girola, ministre accrédité de la cour d'Autriche, et soupconné d'avoir été le motenr secret des troubles qui avaient amené la catastrophe d'Arquata. Cependant l'envoyé du cabinet britannique, Dracke, ne cessait de répandre dans la ville de Gênes et dans les environs les nonvelies les plus absurdes et les pins extraordinaires. Tantôt la garnison de Mantoue avait fait une sortie générale, remporté nne victoire signalée et tailléen pièces la meilleure partie de l'armée française : tantôt Bonaparte avait été cerné par une armée formidable descendue tont à coup du Tyrol, et forcé à mettre has les armes et à se rendre prisonnier avec toutes ses troupes. Lorsque ces bruits avalent été reconnus faux, ou qu'ils ne prodnisaient pas l'effet désiré, l'ingénieux agent changeait de tactique; et afin d'épouvanter le peuple génois et de l'exciter à un soulèvement contre les Français, on signalait l'approche d'nne flotte de cette nation sur les côtes de Gênes , et on lui supposait l'intention de bombarder le port et la viile : c'étaient, en un mot, les mêmes movens et les mêmes intrigues qu'on avait employés précédemment ponr insurger la population crédnle des fiefs impériaux.

Mais les Génois, plus célairés que les paysans d'Arquata e des fleds, montaient nie froide indifférence pour toutes les ridicules nouvelles débitées par Dracke et ses adhérents, soit avec emphase, soit avec nue terreur simulée. Gouvernée par un séuat non moins ombringeux que céni de Venise, eetle république de commerçants n'avait point envisagé avec effroi les principes révolutionaires français, et ne parissait point étol-guée de les accueillir si l'occasion se présentait. Il faut en excepter la classe des nobles, qui composata teut le gouver-

<sup>1</sup> Foyes tome III, page 340 et suivantes.

nement, montrait des dispositions toutes contraires: A tassi le sienta génoie, malgré ses démonstrations apparentes, favorisaitil en secret les mesées de Dracke et des autres agents étrangers. Un en fallait rien moins que l'entière dédatte du marchail Wurmser pour empécher ce gouvernement d'éclaire et de montrer publiquement sa partialité pour les ennemis de la France.

Désespéré de n'avoir pu ontraîner le peuple génois dans quelque démarehe imprudente, Dracke se réfugia dans les ficis impériaux, auprès du comte de Girola; celui-ci, après avoir inutilement protesté contre le refus du sénat de communiquer avec lui, s'était occupé à renouer de nouvelles intrigues, et se voyalt à la veille d'opérer un second soulèvement dans les fiefs. Celui de Santa-Margarita, situé dans la vallée de la Scrivia, avait, sur une hauteur, un château susceptible de défense : ce fut le point de réunion que choisit le comte Girola. Il y rassemblait les prisonniers de guerre qui s'échappaient et quelques déserteurs. De là on les envoyalt dans le Tyrol par Sestri di Levante et Salo, retraite de la duchesse de Parme. Ces hommes trouvaient en ce dernier endroit des armes et des munitions que la ville de Génes fournissait en secret, Le maréchal, prévenu de ces rassemblements, avait envoyé un officier pour les diriger.

Cette conduite du comte Girola ne pouvalt pas reater loagtemps enveloppée des volles du mystère. Le ministre de France à Génes, Paypoult, en fut instruit et informa le général Bonaparte de ce qui se passait. Cellu-c'i donna l'ordre au commadant de Tortone d'envoyer des détachements à Santa-Margarita et dans les autres fiérs. Le château qu'halétait Girola fut cerné; mais eet agent autrichien, l'Anglais Dracke et les nonmies Sisto Quaglia, Ballestrieri, Picarro, Malaspina, seigneur de Santa-Margarita, et le prêtre Coirazza, reussirent à s'echapre. Les Français s'emparèrent tost armes, des monitions, et

<sup>1 -</sup> Il y a, dit Montesquieu, deux sources principales de désordres dans les Elats aristocratiques: l'inégalité extrême entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, et la même inégalité entre les différents membres du corps qui gouverne. de ces deux inégalités résultent des liaines et des jalouises, etc. -

emmenèrent en otage tous ceux qui ne purent justifier de la légitimité de lenr séjonr dans le château.

Cette dernière expédițion rétablit la tranquillité dans le pays, Les barbets seuls continuaient toujours leurs assassinats et leurs ravages dans la partie montueuse du Montferrat. Ces miserables, dont l'origine remonte aux guerres de religion, faisaient do vol et du meurtre leur profession habituelle. Ils attendaient dans les défilés les estafettes, les courriers francais, et les tuaient à coups de fusil. Le général d'artillerie Dujard, officier de mérite, avait été récemment assassiné de cette manière. Cet événement fâcheux engagea Bonaparte à porter son attention sur ces brigands. Le général de division Garnier, qui commandait le comté de Nice, et principalement les gorges de Tende, recut l'ordre de redonbler de surveillance et d'efforts pour mettre nu terme aux excursions des barbets. Le général Garnier se mit lui-même à la tête d'une colonne mobile, parcourut les montagnes et les endroits les plus escarpés et les plus dangereux, dispersa la plus grande partie de ces assassins, et tua même, dans une rencontre qui eut lieu audessus de Roccabigliera, deux de lenrs principaux chefs, pommés Ferrone et Contino; mais l'entière destruction des barbets était une chose presque impossible dans un pays si rempli d'accidents de terrain et si bien connu de cenx qui l'exploitaient. Il aurait fallu tomber spr tous à la fois et dans le même moment, ce qui ne pouvait avoir lleu, tant à cause de la difficuité des communications qu'en ralson du petit nombre de troppes que Garnier avait à sa disposition. Les mesures prises par ce général ne produisirent donc d'autre effet que d'éloigner pour quelque temps les barbets de ce théâtre habituel de leurs brigaudages. Ils revinrent bientôt en nombre et recommencèrent à piller et à tuer les voyageurs. Au surplus, les barbets sont un fléau endémique dans les États piémontais, dont il sera tonjours difficile de pouvoir garantir les troupes chargées d'agir dans les gorges des Alpes maritimes.

Depuis l'armistice consenti au quartier général de Brescia, le 5 jain, entre Bonaparte et le ministre napolitain, prince Belmonte-Pignatelli, la cour de Naples avait continué les négociations avec le Directoire pour la conclusion d'au traité de paix définitif. Ce traité fut signé a Paris, le 10 octobre, et les articles furent à peu près les mêmes que ceux de l'armistice, et que uous avons déjà rapportés.

La reprise de l'île de Corse, la creation des deux républiques cispadane et transpadane, et les autres soins donnés par Bonaparte aux affaires intérieures de l'Italie, remplirent l'intervalle qui s'écoula depuis les derniers combats autour de Mantoue jusques à la mémorable bataille d'Arcole. L'armée française resta pendant deux mois occupée en partie au blocus de Mantoue, et le reste fut distribué en observation sur l'Adige et sur la Brenta. A cette époque, des maladies endémiques du caractère le plus fâcheux firent de grands ravages dans l'armee française, les hôpitaux s'encombrerent; une mort lente moissonnait incessamment les braves que le hasard des batailles avait épargnés. Les troupes républicaines s'affaiblirent dans une proportion presque aussi effravante que celles de la garuison de Mantoue, et cependant le Directoire négligeait l'envoi des renforts qui étaient si nécessaires à l'armée pour se porter en avant.

Le général Alvinzy arrive en Italie avec une troisième armée autrichienne; situation embarrassante du général Bonaparte; affaires de la Brenta et de Caldiero. - Nous avons déjà dit que les succès remportés en Ailemagne par le prince Charles sur les généraux Jourdan et Moreau n'avaient pas fait perdre de vue au cabinet autrichien les affaires d'Italie, ni fait négliger le soin de réparer les désastres éprouvés par ses armées sur cet autre théâtre de la guerre. Les batailles de Lonato et de Castiglione ; les revers de Roveredo, Bassano et Saint-Georges ; la presque destruction de l'armée de Wurmser; ic blocus de ce marécbal dans Mantoue avec des débris que la misère et les maladies affaiblissaient de plus en plus, toutes ces causes réunics avaient démontré à l'Autriche la nécessité de tenter un grand et dernier effort, pour reconquérir ce que les mauvaises combinaisons de ses généraux et la fortunc extraordinaire du général français lui avaient fait perdre en Italie.

De nombreuses recrues tirées des États héréditaires, et des bataillons organisés dans les Provinces-Illyriennes, dont on connait l'esprit militaire, se rassembiaient déjà sur les frontières du Tyrol, et les victoires de l'archidue ne contribuèrent pas peu à réviller dans les sujes de l'empreur l'enthouslasme et l'élan qu'avait refroidis la malbeureuse issue de la dernière tentative. Le conseil de la guerre décida que la division qui avait cé jusques alors chargés de couvrier et de défende le Vorniberg seruit dirigées sur l'Adige. Ce renfort de troupes aquerries, boint à plusieure surtres régiments très de l'inhérieur, permit aux Autrichieus ête reprendre l'offensive vers la fin d'octobre. Les recures funct incorporés dans les cadres et exercies avec la plus grande activité. Les généraux cherchèrent à persuader aux soidais que le salut de l'Autriche dépendant d'eux, et qu'ils ne pouvaient pas faire moiss que leurs dignes camarades, qui venaient de chasser les Français de l'Allemagne.

Mais si la confiance et l'attachement que les sujets de l'empereur d'Autriche montraient en cette circonstance solennelle à leur souverain avaient mis celui-ci à même de créer tout à coup une troisième armée pour opérer en Italie, il ne lui était pas aussi facile de trouver un général propre à la commander et à lutter avec avantage contre Bonaparte. Les talents de ce dernier s'étaient manifestés avec une rapidité si extraordinaire; ils avalent procuré à la France des résultats si inespérés, et fait enrouver aux armées autrichiennes des désastres si grands. que la cour de Vienne se trouva fort embarrassée dans le choix du chef qu'elle voulait opposer au général vainqueur. Les armées autrichiennes ne présentaient pas un capitaine dont la réputation pût être comparée a celle du général Bonaparte, déjà si bien établie. Le prince Charles était peut-être te seul que la voix de l'Allemagne proclamât l'émule du général français; mais la présence de ce prince était encore nécessaire sur le Rhin, et l'on devait craindre qu'en l'éloignant du théâtre où il venait de s'iliustrer on ne rendit aux Français la victoire qui leur échappait. Cette considération empêcha l'empercur de songer à son frère pour le mettre à la tête de l'armée d'Italie.

Le choix tomba enfin sur le feld-maréchal Alvinzy, qui s'était distingué dans les campagnes de 1794 et 1795. Ce général, d'origine hongroise, était d'une bravoure éprouvée; mais son experience des combots ne lul avait pau donne l'Iustuct des grandes operations a lle uvais principes de l'art qui constituent l'habile capitaine. Propre à conduire une division , i in avait point les talents nécessires à la direction d'une grande armée, et ne pouvait, sulvant l'expension d'un critique jisdicieux, « o popose, an génie qui commande la victoire, que la volonté de vaincre, avec la valeur requise pour rendre la lutte sanghante et la chute bonorable. »

Ce fut à lut que l'empereur confia le commandement des 4,000 hommer rassemblés dans le Tyrol, pour marcher une troisième fois, dans la mème campagne, contre le vainqueur de Beaulise et de Weirmers. Le colone l'évelvher, précédemment employé comme chef d'éat-major du marcétal Wurmers, train nonmé en la même qualité apprès d'Alvianz, Cet Giffier avait acquis quelque réputation sur les bords du Rhin, aux lignes de Mavener.

Tandis que l'Autriche, victorieuse en Allemagne, vovait une nouvelle armée prête à venger ses défaites en Italie. Bonaparte se tronvalt dans la position la plus critique. En se jetant dans Mantoue, le maréchal Wurmser avalt tellement renforcé la garnison de cette place, qu'il devait inspirer de légitimes inquiétudes au général français, maintenant surtout qu'un nouvel ennemi, dont la renommée grossissait encore les forces, menacait de se précipiter du Tyrol et du Frioul pour écraser son armée. Bonaparte avait à craindre qu'en marchant pour s'opposer aux progrès de ces irruptions, le vieux maréchal, sortant de Mantoue, no secondât les efforts d'Alvinzy et ne cherchât à se réunir à ce dernier. D'un autre côté, le bruit de la retraite des deux armées françaises en Allemagne et des revers essayés par Jourdan s'était répandu en Italie; ces événements, qui relevalent les espérances de l'Autriche, ranimaient aussi l'audace de ceux des États d'Italie qui avaient été contraints de dissimuler leur haine contre les Français. Le fier sénat de Venise, qui naguère s'était humilié devant le Directoire, encouragé maintenant par les échecs que venait d'éprouver ce gouvernement, ne se bornait plus à

<sup>4</sup> Jomini.

livrer passage sux troupes autichiennes; il ouvrait pour elles ses arsenaux et ses mmpasins: il texettait, sous main, l'agression des habitants des villes et des campagnes envers les Français qui s'y trouvalent répandus. Une sorte d'illusion, qui devait lui ette bein funeste, montrait déjà au gouvernement venitien Bonaparte accablé, vaineu, ou blen près de l'étre. La même erreur agitait le ruyaume de Naples et les États de l'Église, impatients de trouver l'occasion favorable pour rompre les traités qui les Ilaient envers la république française.

Il faut ajouter à cette situation des choses en Italie l'affibilissement de l'armés victorieuse, par les fatigues de taut de combats livrés, de batailles gagnées, de marches exécutées avec une si mérvellieuse rapidité, et par les maladies contagicuses, ee fléau ordinaire des armées après une campagne pénible. Un mois de séjour autour de la place de Mantouer, sur le terrain marécagenx qui l'avoisine, avait enlevé à la république plus de soldats qu'elle n'en avait perdu sur le champ de bataille; et malgiel 'artivée de quelques bataillons détachés de l'intérieur, l'armée d'Italie, au commencement d'octobre, ne comptati pas pilos de 36 x 8,000 hommes.

Bonaparte n'avait point attendu l'arrivée de la troisième armés untriehiene pour demander au Directiore de finte de nouveaux efforts pour augmenter son armée; mais soit par l'effet d'une confiance blen honorable pour les braves qui avaient comhattu jusques aiors si glorieusement, soit par l'effet de cette incurie que nous avons déjà reprochée au Directoire républicain, e gouvernement à avait prété qu'une attention médiorre aux justes réclamations de son général. Absorbé tout cutier par célle qu'il donnait aux affaires d'Allemagne, il ne pressentait point que c'était de l'armée d'Italie que dépendaient desormais la pair ve le trismiphe des armes républicaines.

Cependant le général Hoche, ainsi que nous l'avons rapporté dans son lieu, avait rétabil la tranquillité dans les départements de l'ouest, en dissipant tous les débris de l'armée entholique et royale et les bandes particulières. Près de 60,000 hommes de troupes aguerries, disciplinées et remplies de l'euthousisme qui animati leur digne chef, étatient rendus disdisponibles par la soumission totale des pays insurgés. Toutefois le Directoire, occupé d'une expédition martime que le général Hoche méditait coutre l'Angleterre, ne consentit qu'avec quelque répugnance, et sur la demande même de Hoche, empresse de contribuer, au moins par ses avis, au succès des armes de la république à l'extérieur, à faire partir le général Rey, avec un détachement, pour l'armée d'Italier, mais ce détachement, aussi bien qu'une division de l'armée de Sambreet-Meuse, aux ordres du général Bernadotte, ha rivrievent point assez tôt pour diminuer la crainte des dangers qui mennçaient l'armée franceise d'une ruine totale.

Réduit pour le moment aux forces qui lui restaient . Bonaparte ne parut point étonné. A défaut des secours qu'il avait demandés à son gouvernement, il chercha des ressources dans son genie, et il les trouva. Politique autant que guerrier, ec général pensa que, dans la position où il était, ce qu'il avait le plus à craindre était l'inimitié des peuples conquis; et que, au contraire, ce qui pouvait contribuer à le sauver était le dévouement qu'il saurait leur inspirer. Tel avait été le motif qui l'engagen à protèger de tout son pouvoir l'insurrection du duché de Modène et l'établissement du régime républicain en Lombardie, dans les États de Modene et les légations de Bologne et de Ferrare. Tout le temps qu' avait été employé par l'Autriche à former sa nouvelle armée, Bonaparte l'avait passé a parcourir les possessions de cette puissance en Italie, à se concilier l'attachement des peuples des cités et des campagnes, à fomenter parmi eux l'esprit d'indépendance, à lier leurs destinées à celle de son armée, en leur donnant des institutions libérales. Du moment où il ent fondé les deux républiques transpadane et cispadane, quand il les eut amenées à ce point d'enthousiasme qui leur fit organiser des bataillons pour la défense de la liberté, il put se persuader qu'il ne lui était pas Impossible de garder ses conquêtes, et l'espoir de nouveaux trlomphes dut sourire à son cœur avide de renommée. Il se voyait un refuge, en cas de défaite : et son active imagination calculait déja les moyens de reprendre une vigoureuse offensive, si les forces reunies d'Alvinzy et de Wurmser l'obligeaient à se retirer sur la ligne du Mincio.

L'armée d'Italic occupait, au mois d'octobre, les positions suivantes:

Le corps de blocus de Mantoue, commandé par le général Kilmaine, ayant sous ses ordres les genéraux de division Ballenagne et Chabot, se composait des brigades des généraux se Bertin, la Salcette, Sandoz et Lebiey, formant un total de 3,340 hommes, distribusé dans les postes de Saint-Georges, Pradella, la Favorite, etc.

La division Augereau, composée des brigades des généraux Verdier, Bon et Robert, et forte de 8,000 hommes, était en ligne sur l'Adige.

Masséna, avec les brigades des généraux Joubert, Ménard et Rampon, se trouvait sur la Brenta, vers Bassano et Trévise, en observation du corps principal d'Alvinzy. Cette division française comptait à peu près 9,000 hommes.

Le général Vaubois avait sous ses ordres les généraux Guyeux, Fiorelia et Gardanne, et gardait les débouchés du Tyrol avec un peu plus de 10,000 hommes.

Le général Macquard était à Brescia avec une reserve d'Infanterie de 2,000 et quelques hommes.

Le général Beauregard se trouvait également aux environs de Brescia avec la réserve de cavalerie, forte de 16 à 1,700 hommes.

Telles étaient les forces que Bonaparte avait à opposer aux féld-maréchaux Wurmser et Alvinay'. On peut estimer les forces autréchiennes à 60,000 hommes; et cependant, plein de conflance dans les bonnes dispositions de ses troupes, le général français résolut d'attendre tranquillement Alvinary et de continuer à resserrer Wurmser dans Mantoue. Mais, toujours

ITALIE. - 7. 1.

<sup>11</sup> est Impossible de montrer plos de mavraise foi que l'historien colones fraisma. A l'ac roite, l'armés française compisti, à cette desque, nézante mille homme dans ses range, dont quieze mille son ser la Brenta, vingt-clien mille tornat Mantone, et dux mille dans les granicos de la Cambactie et des Légations. Si l'urbanife noss empéche de qualière cette assertion de les Légations. Si l'urbanife noss empéche de qualière cette assertion de les Légations. Si l'urbanife noss empéche de qualière cette assertion de les Légations. Si l'urbanife noss empéche de qualitére de la confision et de l'actività magistà, au moits noss sersi-chi permis de d'un que of officier, vind, sans doute, servi d'une lunctie qui vrait la propriété de genule et de nuplière les objets.

soigneux de prendre tous ses avantages, il fit augmenter les défenses de Peschiera et de Legnano en première ligne, et de Pizzighettone en seconde; on ajouta aux retranchements déjà commencés au fanbourg de Saint-Georges.

La ligne occupée par l'armée française, quoigne très-étendue et paraissant au premier aspect un peu déconsue, était toutefois établie convenablement : il ne faut la considérer que comme ligne d'avertissement : chaque division suffisait pour le moment à la défense du point qui lui était confié, et le général en chef se trouvait tonjours à même de réunir une masse imposante lorsque l'ennemi développerait son plan d'attaque et indiquerait le point de ses efforts principaux. La position de la division Augereau à Vérone et sur l'Adige, ainsi que l'ordre donné à Masséna de ne point s'engager et de se reployer sur Vicence à l'approche des Autrichiens, démontrent ce calcul. Il doit être évident qu'en portant toutes ses forces sur Roveredo, ce général eut donné à Alvinzy la facilité d'opérer sa jonction avec Wurmser; et que si, au contraire, il eût réunl l'armée française à Vicence, cette jonction des Antrichiens pouvait s'opérer sans obstacle par Rivoli. Les événements vont prouver la justesse des combinaisons de Bonaparte.

On se rappelle que, après la désastreus journée de Roverolo, le général Davidowich é était retiré, avec ets dérès de son corps, vers Botzen, dans le Tyrol, et que, après l'affaire de Bassano, Quasdanowich s'était jeté sur Gorizia, dans le Frioul. Ce htdans exte dernière ville qu' Alvinza jolgenit l'armée autrichienne pour en prendre le commandement. Il divissa la partie des troupes antrichiennes qui se trouviariet dans le Frioul en deux colonnes, dont il coufia la conduite aux généraux Quasdanowich et Provera.

Le plan d'opérations du nouveau général en chef flut à peu près calqué sur celui que Warmer avait suivi lorsqu'il descendit des moutagnes du Tyrol, dans l'espoir d'envelopper l'armée française. S'avancer sur Bassano, y passer la Brenta, marcher sur Vérone, tandis que bardóweth, partant de Neumarche et de Botzen, repousserait les Français de Treate et de flovredo, emporterait les positions de Rivoli, et se réunirait avec le corps du Frioul sur le bas Adige, pour marcher ensemble sur Mantoue : telles furent les dispositions qu'arrêta le feldmaréchal autrichien.

Le corps du Frioul que commandait Alvinzy en personne. se trouvant le plus éloigné de la ligne française, commença le premier son mouvement. Le 29 octobre, il passa la rivière, ou plutôt le torrent du Tagliamento, et la Piave les 1er et 2 novembre. Le 3, la séparation des colonnes de Quasdanowich et de Provera eut lieu. Elles étaient fortes chacune de douze bataillons, et s'avancèrent par des chemins différents sur la Brenta, où elles arrivèrent le 4. Celle de Provera, qui avait marché sur la gauche, vint prendre position à Fontaniva, après avoir traversé Cittadelia; et une avant-garde, sous les ordres du général Liptay, fut portée à Carmignano, de l'autre côté de la Brenta. Quasdanowich s'arrêta en avant et à gauche de Bassano. Un bataillon fut envoyé à Castigliano, village situé sur la Brenta, entre Cittadella et Bassano, pour établir la communication entre les deux colonnes. Le général Mitrowskl, commandant une des brigades de la seconde colonne, se porta au château de la Scala, et poussa des partis vers Primolano pour observer les débouchés de la vallée de la Brenta. Alvinzy ilt séjourner ses troupes dans les ponitions que nous venous d'indiquer, afin de les remettre de la fatigue qu'elles avaient essuvée en traversant les montagnes et des torrents débordés. Le genéral autrichien attendait aussi des nouvelles de Davidowich.

On no sera point étonné de voir l'actif et vigilant Masséna placé, comme nous l'avons dit, en observation sur la Brenta, laisser les Autrèbienes établir tranquillement sur la rive gauche de cette rivière sans les inquiéter, si l'on se rappelle que ce général avait pour lastruction de ne point s'engages eriensement. A la vue des premières avant-gardes autrèbiennes, Masséna s'était donc replié e la sur Vicence, et le 4 sur Monte-bello. Augereau s'avança alors des bords de l'Adige pour soutenir la division. Masséna. Alnsì, par un mouvement trèsfacile, le gros de l'armée française se trovauit readiel, le gros de l'armée française se trovauit readiel.

Sur ces entrefaites Bonaparte, qui avait deviné le plan du général autrichien, envoya au général Vaubois l'ordre de s'opposer au mouvement du général Davidowich pour joindre Alvinzy

15.

par les gorges de la Brenta, son intention étant d'attaquer, avec les deux divisions Masséan et Augereau, le corps du feld-maréchal, de chercher à le battre, et de se jeter ensuite sur Davidowich avec toutes ses forces. Mais les événements forcèrent le général en chef d'apporter quelques modifications h nn projet aussi blen combiné.

Les instructions du général Vaubois portaient qu'il attaquerait les avant-postes autrichiens au delà de Trente, et qu'il férait ses efforts pour faire abandonner à l'ennemi ses positions entre le Lavis et la Brenta, afin d'en imposer à Davidowich, et de le déterminer à rester sur la défensive. Mais la crainte d'être aocabhé par des forces supérieures dans la vallée de l'Adige, et de compromettre ses communications avec Roveredo, Rivoil et les gorges de la Breata, détermina Yaubois à partager sa division en deux colonnes; mesure plus dangereuse enoore que celle qu'il craiquait de prendre en attaquant, comme il ett été convenable de le faire, l'extrême gauche des Autrichiens na Fesonatano.

Le général de brigade Guyeux marcha donc, d'après Fordre de Valubis, su Sa-Michele, en avant de Lavis, emporta ce village à la baionnette, fit 300 prisonniers, et brûla le post que l'ennemi avalt jeté sur l'Adige. Pura faite d'ierenón à cette brusque attaque, Davidowich fit marcher du village de Cembra une colonne sur Segnanno. Vanbois, instruit de ce mouvement, envoya la brigade Fiorella à la rencentre de l'ennemi. Fiorella marcha sur Segonzano, en négligeant de diosuquer les Autrichiens des hauteurs de Béelde dent il avanit d'à s'emparer avant d'attaquer, comme li le fit, le chiteau de Segonzano. En effet, pendant que la 5º dembrigade de ligne enfonçait les portes du château, le général Wukassowich, descondant tout à coup de Beloke, se leta sur la colonne française avec impétuosité, la repossas milgrés a vive résistance, et la culbuta dans un vario, où elle éprouva une perte considérable.

Pendant que ceel se passait, Davidowich, parti de Neumarek avec le gros de ses troupes, s'était avancé pour soutenir les postes attaqués; il se réunit, en face de Bedole, aux batallions . de Wokassowich, et vint s'établir en avant de la Pizza, en s'étendant sur les hauteurs de Sevignano, de manière à déborder le general Vaubois, et à forcer ce dernier à prendre la position des châteaux de la Pietra et de Besenetto, qui domine le défide de Caliano, où passe la routo de Trente à Roveredo. Dans cette position, la gauche de la division française s'appuyait à l'Adige, la droite à des montagnes escarpées, et le centre était covert par un ruisseam fort encaise.

Le genéral Vaubois avait assez bien réparé l'échec qu'il venait d'essuyer, pour que Bonaparte pôt sulvre l'exécution de son plan. Davidowich se trouvant ainsi étôgine des débouchés de la Brenta, il devenait facile d'arriver sur ses derrières. Ainsi la fortune, que semblait alors matiriers Bonaparte, le secondait aussi bien que l'eussent pu faire les combinaisons les mieux calculées.

Bien résolu à attaquer Alvinzy, le général en chef dirigea, le 6 novembre, la division Masséna sur Cittadella, et marchaavec celle d'Augereau sur Bassano. Masséna rencontra l'avantgarde, commandée par le général Liptay, entre Carmignano et Ospital di Brenta, et commenca à s'engager avec elle. Mais Alvinzy, informé de la marche des troupes françaises, venalt d'ordonner au général Proyera de passer avec le reste de sa colonne sur la rive droite de la Brenta, et de s'avancer sur Ospital, pour soutenir le général Liptay. De son côté, Quasdanowich avait recu l'ordre d'envoyer deux détachements par Marostica et le Nove, pour prendre en flanc et à revers la division Masséna et la pousser sur Provera. Ce mouvement, bien combiné, aurait sans doute réussi, si les troupes de Quasdanowieh, déjà en marche, n'eussent pas rencontré à le Nove la division Augereau, se portant sur Bassano. Les Français assaillirent si vigoureusement la colonne ennemie, qu'ils ne luidonnèrent pas le temps de se former en bataille. Repoussés de le Nove, les Autrichiens furent renforcés par le détachement du prince de Hohenzollern, qui prenait cette direction pour l'exécution du mouvement ordonné par Alvinzy. Ces troupes réunies reprirent l'offensive, et pénétrèrent de nouveau dans le Nove. Les troupes d'Augereau réattaquèrent le village, et après un combat opiniatre s'en emparerent de nouveau, en faisant éprouver une perte assez considérable à leurs adversaires. Ceux-ri se rettrèrent sur le gros de la division Quasdanowich.

dans in belie position qui, des montagues Sette-Communi, s'étend par Marcolisca jusques à Punta. Atfaqué de nouveau par les Français, Quasdanowich sut se maintenir jusques à la muit anna perdre du terrain. Mais Frovera, pressé vivement par la division Masséna tout entirer, fut rejet par elle sur la rive gauche de la Brenta. Le pont de Fontaniva fut détruit par ordre du géofari autrichien.

Toutefois, cette journée meurtrière pour les deux partis n'avait pas eu de résultat décisif : la perte un peu plus considérable des Autrichiens se trouvait compensée par la blessure grave que venait de recevoir le général français Lanusse, qui fut fait prisonnier. De pareiis engagements, souvent renouvelés, eussent bientôt mis Bonaparte hors d'état d'agir avec la vigueur qui lui était si nécessaire dans sa position. Sous un autre rapport, la division Vaubois pouvait se trouver compromise sur l'Adige. Ces considérations puissantes déterminérent Bonaparte à concentrer ses troupes sur un point où il pût être à même de secourir Vaubois sur l'Adige et Kilmaine devant Mantoue. En se rapprochant de Vérone, il atteignait ce but, tandis que les troupes d'Alvinzy restaient divisées, tant par l'effet des positions occupées par l'armée française que par les obstacles de terrain qui se trouvaient entre les corps ennemis. L'armée française pouvait être facilement réunie pour une action décisive, tandis que l'ennemi n'avait pas le même avantage. Bonaparte s'était convaincu, par l'issue du combat de la veille, qu'il lui serait bien difficile de s'emparer de Bassapo et des débouchés de la Brenta, opération indispensable pour l'exécution du premier projet conçu, auquel donc il était conséquemment fort sage de renoncer.

Les divisions Augeneus et Masséan récrognadreent dons sur vérence, oèt les parviarent dans la journée du 7. Cemouvement de l'armée française, dont nous avons suffisamment exposi les motifs, domai lier au feld-marietal Alvinary de s'attribuer la victoire, qu'il ext soin de représentre comme très-importante. Cette jactance déplacée de la part du nouveau général en the ac commencement de la camagane, pu ses reit qu'à aggraver les reproches qu'il merita par la suite pour son inexpérience et ses mauvisies combinations. Le champ de labatile n'étalt-il pas resté d'ailleurs aux généraux Masséna et Augereau, et le feld-maréchal regardait-il comme un avantage la retraite de Provera sur la rive gauche de la Brenta?

Cependant le général Davidowich était entré dans la ville de Trente, le a novembre, a la suisi d'un combat asse vijf e ayant, jeté un post sur l'Adige, il avait cavoyé le général Ocskay sur Nomi par la rive droite, tandis que Wukassowich s'avages par la rive ganche jusques à la tête du défilé de Caliano, et que le général Laudon manuevrait également sur la rive droite. Le 6 novembre, les Autrichiens esseyevent de forcer le passage et d'assaillir les châteaux de la Pietra et de Besenetto; mais int éprouvèrent une vigueureus résistance et perdirent beaucoup de monde dans plusieurs attaques successives : la nuit mit fin à cez combate soindittes.

Le lendemain 7, Davidowich renouvela ses attaques avec un plus grand acharrement, et renforça la brigade de Wukassawich de celles du général Sporck et du prince de Reuss. Sur la rive droite, le ginéral Ocskay ît établir près de Nomi, et en face de la chaussée de Trente à Roveredo, des batteries d'artil-lerle qui foudroyaient les Français dans leurs positions de la supériorité du nombre des assailiants ne pouvait être d'aucun avantage pour ce deralers. Il est facile de remarquer que Davidowich aurait tiré un meilleur parti des troupes dont il avait renforcé Wukassowich, en les dirigeant par le val de Leno sur Roveredo, pour couper le général Vauboix, ou même en le envoyant sur Tortole par le val de la Sarca.

Toutrôis, soit que cette idée ne fût pas venue au général autrichen, soit qu'il se flattât de la réssistée de se atlaques, sans calculer la perte d'hommes qu'elles pouvaient entrainer, deux heurse de l'appets midl. Javidovich tents une attaque fortement soutenue sur le château de Besmettle. Harnasé de faiguese et accablé par le mombre, le bataliton qui défendait ce poste ne put résister, et se resulti prisonnier vers ion péanes du soir. Pendant es temps le château de la Pietra, le Vogelberg et Caliano étaient également assaillis. La Pietra fut oœupée vers six heures; mais le batalilon qui avait d'abord évenue se poste revisit avec du renfort et en chassa les Autrichiens. Les efforts de ceux-ci se renouveièrent, et ie combat fut sanglant et opiniâtre, sans que l'avantage se prononcât d'un côté ou de l'autre. Ii en fut de même des attaques du Vogelberg et do Callano, Ces postes, pris et repris plusieurs fols, étaient encore au pouvoir des Français iorsqu'un événement où la trahison eut sans doute une grande part décida du succès en faveur des Autrichiens. Une terreur panique s'empare tout à coup d'une grande partie de ces guerriers français si habitués à valnere : on entend de plusieurs côtés le fatal Sauve qui pout !. les soldats iettent leurs armes pour fuir plus vite. Le village de Callano est abandonné en un instant, et les Autrichiens, surpris de la facilité avec laquelle on les laisse pénètrer une seconde fois, s'en emparent. Cependant trois bataillons frais arrivant de Mori et de Roveredo rencontrent les fuvards. et, sans perdre de temps à les rallier, s'avancent sur Caliano, d'où ils chassent l'ennemi et le contiennent jusques à la nuit.

Le demier accident, et la crainte d'être tourné en faisant une résistance plus prolongée, determinérent le général Vaubois à évaceure ses positions à la faveur des téchères. Le leademain, a sovembre. Davidowich édoculed dans la plaine de Roveredo, et fit camper ses troupes en avant de cette ville. La division Vaubois fit sa retraite sur la position formidable de la Corona de de Rivoli, dési litustre par la belle détense que le genéral Massena y avait opposée, quelques mois auparavant, aux troupes nombreuses de marchela l'Warmes.

Alviary, persuade que Bonaparte fuyat devant lui, s'était sà a spousaite, le 7 novembre au malin, et avit marché sur Vienee. Le général Provera avait, fait rétabilir le pont de Fontaniva, et s'était porté sur Seadia-èrer. Le la, les Autri-chiens entrivent à Viennee, où ils ne trouvèrent nuenne trouge française, et le 9 lis comperent à Montebello. Alviary apprit dans eette dernière position les succès obtenus par Davidowich, ce qui lui fit prendre la resolution de se porter sur Villa-Nova, pour y attendre que les postes de la Corona et de Rivoli fias-sent emportés, et que Davidowich se fitt avancé vers Bussengou Compara. L'intention du feld-marchale itati alors de passer l'Adige, de se réunir à son lleutenant et de marcher avec lui sur Mantoue. Il fit en conscipence des démonstrations

sur plusieurs points à la fois, pour donner le change à Bonaparte sur ses desseins, et ordonna qu'on fit un grand rassemblement d'échelles pour escalader Vérone, où il s'attendait à éprouver une grande résistance, en supposant qu'il jugeât convenable de s'emparre de cette ville.

Bonaparte connaissait tout le danger de sa position, et son génie andacieux avalt déjà calculé les moyens d'en sortir. Il fallait empêcher la réunion de Davidowich avec Alvinzy, ou se résoudre à perdre l'Italie. Dans ce dernier cas même, une retraite prématurée n'était guère moins dangereuse qu'une défaite, surtout avec des soldats comme les Français, que les mesures timides découragent peut-être autant que les revers, où leur amour-propre trouve quelquefois des compensations dans l'idée qu'ils ont fait leur devoir. D'ailleurs la situation centrale de Vérone mettait toujonrs le général français à même de diriger ses mouvements sur l'une ou l'autre ligne ennemie, avec plus de rapidité qu'Alvinzy. La jonction des deux corps autrichiens ne ponyait avoir lieu que par les gorges de la Brenta, ce qui demandait un monvement en arrière très-long à effectuer, ou bien en accabiant l'armée française, opération peut-être encore plus difficile que la première, ayant en tête un général comme Bonaparte et des troupes anssi exercées et aussi déterminées que celles que commandaient Masséna, Augereau, et tous les chefs illustres que nous avons délà signalės.

En apprenant in marche d'Alvinzy sur Villa-Nova, Bonaparte fit partir, le 11 novembre, à tots beures de l'apprés-midi, ses troupes de Vérone, et les diriges sur Caldiero. L'avant-garde de la division Augrena renoutre les premitres troupes ennemies aux villages de San-Michele et San-Martino, et les reposses. Cette première searmonche fait pour les deux partis un avertissement des se prépares au combat. La première ligne des Autrichiens et trouvait établie dans une position favorable : la ganche à appayuit à Caldiero et à la chaussée de Vérone; la droite, placée sur le mont Olivetto, en couronnaît les sommités, et cocquait e village de Coloponia. L'accès de cette position présentait d'assez grandes difficultés. Le corps de bataille, qui catità à Villa-Nova, avait requ l'ordre de marcher en avant

aussitôt que l'attaque faite par l'avant-garde d'Augereau cut manifesté l'intention qu'avalent les Français de combattre le lendemain.

Le 12 novembre, à la pointe du jour, les divisions Augereus et Masséna commencierent leur mouvement. Cette d'entiler, se déployant sur la gauche, devait attaquer la droite de l'ennemi, dont le genéral Augereus se prépara à attaquer la leig gauche. Le village de Caldiero fat d'abernd emporte par les troupes d'Augereus, qui firent deux cents pérsonniers. Masséna gagna le flance droit des Autrichlens par Lavagno et Illasi; et il avait déjà pris chun gleices de canon, jorsque le corps de réserve, parti de Villa-Nova, arriva sur le champ de bataille. Alviany fit porter a l'instant le giéreis Schubritz avec eind bataille. Alviany fit porter a l'instant le giéreis Schubritz avec eind bataille. Alviany fit contre la droite d'Augereua avec dustre batailles, tandis que le centre de la ligne autrichieme était renforcé par un parcil nombre de trouse de l'augereua avec de masséna, et Provern marcha de la ligne autrichieme était renforcé par un parcil nombre de trouse de l'augereua avec de l'augereua vec montre de l'augereua vec de l'augereua vec montre de l'augereua vec montre de l'augereua vec de masséna, et l'ordere de la ligne autrichieme était renforcé par un parcil nombre de trouse de l'augereua vec de l'augereua vec de l'augereua vec de masséna, et l'ordere de la ligne autrichieme était renforcé par un parcil nombre de trouse de l'augereua vec de l'augereu avec d'augereu avec d'augereu avec d'augereu avec d'augereu avec d'augereu avec d'augereu avec d'a

Ce renfort deviat apporter de granda changements dans les révisiblas de l'attapue. Le temps viat ajouter aux contrariéés qu'éprouvait dejà Bonaparte, Le veut du nord soufflait avec violence, et la pluie, qui tombait à fiois, se changea en grévidere, et la pluie, qui tombait à fiois, se changea en grégie qu'éparte de la contrait de la comparte de la que les solidats français recrevaient dans la figure. Ceux-ci, glacés par le froid et futigués de leur marche, luttaient avec peine contre tous les olstales. Masseia nut forcé e céder le terrain qu'il venait de gagner, et sa retraite ne se fit point sans quelque désonche. Bonaparte s'en aperçat, et fit marcher la 13º demi-brigade ', tenue jusques alors en réserve. La bonne contennne de cette brave troupe et son feu bien nourri arreièrent l'enneme. Les deux paris se connonérent encore long-temps dans leurs premières positions; mais, vers le soir, les Français sa retirtirent sous les murs de Vérone.

Un général moins calme et moins résolu que Bonaparte se fût peut-être laissé intimider par le résultat désavantageux de cette journée de Caldiero. La position de l'armée française était en effet inquiétante; le général Vaubols pouvait être forcé

C'est sans doute pour rappeier la giorieuse conduite de cette dernière demi-brigade, que Bonaparte fit écrire sur son drapeau : La soixantequinzième arrive et bat l'ennemi.

n way

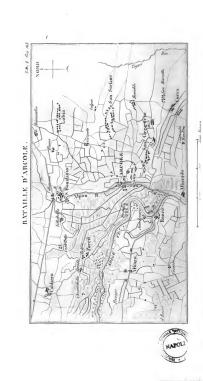

dans les positions de la Corona et de Rivoli, et, dans ce dernier cas, il ne aerait plus resté d'espoir à Bonaparte de rétablir les affaires. Les Autrichiens, passant l'Adige sur-le-champ, auraient marché sur Mantoue. Le coup d'eil exercé du général français vint le tirer de ce pas difficile.

Nous allons dire, dans le paragraphe suivant, quelles frent les suited de in resolution hardle et avante que prit Roangarte; avec quel bonheur et quelle gloire II sut prouver à
l'Europe étonnee qu'il n'est point d'obstacles que le génie milatiare ne puisse vainere, quand il a pour exécuter ses dispositions des hommes aussi dévoués et aussi Intrépides que les soldans de l'armée d'Italie.

Bataille d'Arcole ; combats de la Corona, de Campara, etc. - On a vu que Bonaparte, après la tentative infructueuse faite sur le feld-maréchal Aivinzy, était revenu sous les murs de Vérone. On devait supposer que, profitaut de leur demisuccès, les Autrichiens se seraient portés rapidement sur les bords de l'Adige, dont ils étaient à une si petite distance, pour passer cette rivière, s'avancer rapidement sur Mantoue et délivrer le maréchal Wurmser; mais, par suite de cette temporisation si familière aux généraux de cette nation, Alvinzy employa les journées du 13 et du 14 novembre en délibérations avec son chef d'état-major Weirother, et les généraux Proyera et Ouasdanowich; et ce ne fut qu'après quarante-huit heures de réflexion qu'il arrêta que douze bataillons seraient employés à l'attaque de Vérone pendant la nuit du 15 au 16, et que douze autres bataiilons iraient tenter le passage de l'Adige à Zevio. Cette dernière entreprise, contraire à tous les principes de la guerre, démontre l'Inhabileté du prétendu vainqueur des Français dans la journée du 6. Pouvait-il ne pas apercevoir le danger que courait cette portion de ses forces sur la rive droite de l'Adige, presque au milieu de l'armée française; et n'était-ce pas l'exposer gratuitement, pour ainsi dire, à être battue et détruite?

Les troupes autrichiennes commencèrent leur mouvement dans la journée du 14, et s'avancèrent sur Vérone. Le général Mitrowski, qui avait été détaché avec sa brigade dans la valiée de la Brenta, recut l'ordre de revenir sur ses pas, afin de garnir le ours de l'Adige conjointement avec le détachement commandé par le colonel Brigido. Les échelles qui avaient éte réunies pour l'escalade de Vérone furent transportées à in suite de la colonne des douze bataillous chargés de l'expédition. Déjà les Autrichiens ossient concevoir l'esport de forcer les Français dans la ville; mais Bonaparte avait déja pris la résotution qui devait déjoure les combinaisons de son adversaire, la scule qui pût éviter à l'armée française une retraite désas-

Le général Vaubois avait recu l'ordre de tenir dans l'excellente position de la Corona, jusques à la dernière extrémité; et calculant le nombre d'hommes nécessaires pour continuer le blocus de Mantoue, le général en chef pensa qu'il pouvait en détacher 3,000 qui furent destinés à la garde de Vérone. Kilmaine reçut en conséquence l'ordre de les diriger sur cette dernière ville. Les divisions Augereau et Masséna repasserent l'Adige à Vérone dans la nuit du 13 au 14, et marchèrent sur Ronco. L'Intention de Bonaparte était de venir tomber, par Villa-Nova ou San-Bonifacio, sur les derrières d'Alvinzy, et lui enlever ses parcs, ses magasins et sa seule communication. Lorsque la tête des deux divisions eut paru dans Ronco, un pont fut jeté sur l'Adige. Augereau passa le premier avec sa division, composée des deux batailions des 5° et 12° demi-brigades légères, des 4°, 12°, 40° et 51° de ligne, du 9e régiment de dragons, et son avant-garde se porta de suite sur Arcole. Plusieurs bataillons croates et hongrois, sous les ordres du colonel Brigido, se trouvaient détachés sur ce point et à Albaredo pour surveiller le cours de l'Adige. La 12º demi-brigade de ligne fut laissée à la garde du pont, pendant que la division Masséna défilait. Celle-ci était formée des 11° et 18° légères, des 14°, 18°, 32° et 75° de ligne, des 5° et 15° régiments de dragons, 10° de chasseurs et 7° de hussards; elle se dirigea sur Porcil, laissant la 75° de ligne dans le bols, à droîte du pont, pour servir de réserve au besoin.

La division de cavalerie de réserve, composée des détachements du 1<sup>ee</sup> de hussards, 22<sup>e</sup>, 24<sup>e</sup> et 25<sup>e</sup> de chasseurs, 8<sup>e</sup>, 18<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> de dragons, 1<sup>ee</sup> et 5<sup>e</sup> de cavalerie, formant un total de 16 à 1,700 enevaux, resta en bataille sur la rive droite de l'Adige, prête à passer, si le cas l'exigeait.

Avant de rendre compte de la bataille qui va suivre, il est nécessaire que nous domnions quelques détails sur la nature du terrain où s'est passée l'une des actions les plus mémorables de cette campagne des Français en Italie.

Le village d'Arcole est situé au milleu d'un marsis d'une técnduc et d'une profondeur que les Français à vavaient pas encore hien reconnues. Ce marsis est coupé dans tous les sens par des canaux et des ruisseaux qui en rendant les abords dan-gereux et le parcours extrémement diffiélle. Le principal de cer usisseaux est l'Alpon, espèce de torrent qui coule des montagnes de Sette-Communi. Son ceurs, d'abord rapide, se ralentit aux approches du terrain marécegeux qu'il parcourt en lentit aux approches du terrain marécegeux qu'il parcourt en expentant, avant de se jeter dans l'Adige, entre Arole et Albaredo : ce terrain se trouve plus bas que la rivière et le unisseau; aussi est-il impraticable, même nété, excepté dans certains espaces où se trouvent des hameaux et quelques fermes.

Cependant, pour faciliter les communications, les habitants de cette contric aquatique out étre jundeurs digues on chaussies. Les principales, ou plutôt les scules qui puissent être considérées comme chemins de communication publique, sont celle qui même de finono à d'urbie sur Arcole, et de la San-Bonifacco, et une autre qui, partant également de Rouco, passe à gauche, et même à Porcil et Caldiero, où del joint la route de Vérone à Vicence. La digue qui conduit à Arcole est couple par l'Albon, que l'on passes ur un pont en bois assez citroit et élevé, aboutissant à qualques maisons que l'esnemi avaite qui forcetton de crénete.

Au moment où l'infanterie légère d'Angereau se présents sur ce point, il n'y avait, comme nous l'avons déjà dit, vaivans déjà dit, vaivans de l'adit, vaivans de l'adige, de l'adige, il paraltrait que delques-ment des troupes rappétes de la vallée de la Brenta arrivèrent assez à temps pour renforcer le colonel Brigido, dont les Croates annéent still, au surpicus, pour soutenir une première attaque, qui ne pouvait s'exécuter que par les pelotons de la tête des colonnes. Il y avait du canon an pont d'Arcole, qui était en outre harricadé. Ces précautions prises, pour ainsi dire, au hasard, et qui prouvent cependant la prévoyance et l'activité du commandant autrichien, devinrent un lacident majeur, car c'est à elles que le maréchal Alvinzy dut l'avantage d'éviter une plus grande défaite.

On n'a point connu le motif qui détermina Bonaparte à choisir le pont de Ronco préférablement à celui d'Alharedo pour passer l'Adige, afin d'éviter les marais dont nous venons de parier, et la défense de l'Alpon, Ouciques officiers ont prétendu que le général français, trouvant les chances d'un combat de chaussée plus égales, en raison de l'infériorité namérique de ses propres troupes, avait cherché cette difficulté; d'autres ont avancé que la crainte de faire un mouvement trop long, qui cut instruit Aivinzy de son dessein et qui l'eut engagé à brusquer son attaque de Vérone, amena Bonaparte à prendre la vole la pius courte ponr exécuter son pian; enfin, des écrivains qui raisonnent d'après le caractère aujourd'hui bien connu de cet homme extraordinaire, ont dit que, méprisant trop les obstacles, Bonaparte crut que ses soldats parviendraient plus facilement à Arcole, sauf à faire le sacrifice de guelquesuns de ces braves. C'était le 15 au matin que les divisions Angereau et Masséna avaient passé l'Adige à Ronco, Sur ces entrefaites, Alvinzy accélérait ses préparatifs pour l'attaque nocturne projetée contre Vérone, où le général Kilmaine était arrivé avec les 3,000 hommes tirés du corps de biocus de Mantoue. Le quartier général autrichien était à Gombion, couvert, du côté de Porcii, par le régiment de Spleny. Les coups de canon que le feid-maréchal entendit d'abord derrière iui n'excitèrent que faiblement son attention; mais, lorsque le colonel Brigido lui eut fait le rapport de ce qui se passait sur Arcole, il connut tout le danger qu'il courait, et il envoya surie-champ le régiment de Spieny au-devant des troupes qui s'avançaient sur Porcii.

Alvinzy, en apprenant que l'armée française se trouvait vers Ronco, au lieu d'attaquer Vérone comme c'était son premier dessein, ou de passer l'Adige à Zevio, changen de dispositions, fit marcher à la hâte des renforts sur Arcole, et exécuter à son armée nn changement de front en arrière. Provera fut envoyé avec six bataillons sur Porcil; quatorze bataillons et seize escadrons se dirigèrent sur San-Bonifaclo et Arcoie, et les pares de l'armée rétrogradèrent sur Montebello.

Cependant la division Augereau était aux prises avec l'ennemi. La tête de colonne qui s'était avancée sur le pont de la chaussée d'Arcole éprouva la plus grande résistance et pe put pas parvenir à déboucher. Les troupes qui tenaient le village se battirent avec une opinistreté digne d'éloges. Il était urgent pour les Français de forcer le nont avant l'arrivée des renforts qu'Aivinzy ne pouvait pas manquer de diriger sur le point d'attaque. Le succès dépendait de l'un de ces élans d'enthonsiasme et d'intrépidité qui avaient délà donné la victoire aux soldats de l'armée d'Italie. Les généraux le sentirent bien , et, sachant aussi qu'en pareille circonstance l'exemple était le seul ordre à donner, tons se précipitèrent à la tête de la colonne pour essayer de franchir le pont à travers la grêie de balies et de mitraille qui partait de l'extrémité opposée. Mais cette fois la fortune trabit leur noble courage, et jenr dévouement fut inutile. L'intrépide Lannes, encore souffrant d'une blessure qu'il avait recue naguère au pont de Governolo, fut atteint de denx coups de feu. Les généraux Verdier. Bon et Verne furent mis hors de combat. Les grenadiers éponvantés recuiaient; Angerean prit na drapean, s'élanca jusque sur la moitié du pont, appelant à lui tons les braves, et restant quelques minutes exposé an feu le pius destructeur. Efforts impuissants! les décharges étaient si vives et si bien nourrles, que les peiotons qui se succédaient étaient écrasés lorsqu'ils arrivaient à portée.

Bonaparte, paraissant tout à coup environné de son étainmôjor à la têté de la coionne, encourigeait les soldait : o N'étervous donc pius des guerriers de Lodi? leur dissid-il; qu'est devenue cette întrépidité dont vous avez donné tant de preuve? à Toutefois, avant de se perter aussi à la têté des assailiants, le général en chef s'étant aperçu qu'il était impossible de déployer sur un espace aussi resserré que la dique d'Arcole, avait détaché le général Guyeux, avec as brigade, vers Albaredo, avec l'ordre d'y passer l'Adige sur le bac qui s'y toravait, et de tourner Arcole, s'il ine parensait pas à l'emporter de front.

La présence du général en chef et le souvenir de la gloire de Lodi avaient ranimé l'enthousiasme des soldats; et , voulant mettre à profit leur nouvelle ardeur et le temps si court et si précieux qui lui restait, Bonaparte ordonna une nouvelle tentative sur le pont malencontreux. Les grenadiers avalent demandé eux-mêmes à recommencer le combat. Bonaparte descend de cheval, se met à la tête de ces braves, tenant un nouveau drapeau à la main, à l'exemple d'Augereau, et s'élance sur le pont. suivi, pressé par tous ceux que l'étroit espace peut contenir. Le général Lannes, malgré ses deux blessures, apprenant que le général en chef est à la tête des combattants, monte à cheval, parce qu'il ne peut se soutenir à pled ; et, blessé une troisième fois, il est presque aussitôt renversé. On peut concevoir le ravage que fit le feu de l'ennemi dans cette masse serrée où tous les coups portaient. Le général Vignolle fut également blessé, et Muron, aide de camp du général en chef, fut tué roide à ses côtés. Si Bonaparte ne fut pas lui-même atteint, il le dut au dévouement de l'adjudant général Belliard et de quelques officiers d'état-major qui se placerent devant lui pour le couvrir contre les tirailleurs ennemis, et firent ensuite filer queiques grenadiers dans le même but, Enfin la division française fit un mouvement rétrogade. Bonaparte, entraîné par les grenadiers qui abandonnaient le pont, était remonté à cheval à sa sortie, lorsque une décharge à mitraille écrase tous ceux qui l'entouraient; le cheval, effrayé, se jette dans le marais avec son cavalier. Les Autrichiens poursuivaient les troupes en retraite sur la digue. Ils eurent bientôt dépassé le général en chef de plus de cinquante pas. S'ils avaient su qu'ils tenaient, pour ainsi dire, à leur disposition l'homme qui devait un jour remuer route l'Europe, et mettre l'empire d'Autriche à deux doigts de sa perte, sans doute ils eussent tenté de plus grands efforts pour s'en rendre maîtres; mais l'adjudant général Belliard avait vu le danger que courait Bonaparte. Encourageant les grenadiers qui fermaient la marche de la colonne, il leur fit faire volte-face, et les Autrichiens furent repoussés avec vigueur. Pendant ce temps, le général en chef s'était tiré du marais où 11 était tombé. Il vint joindre la colonne; et, renoncant désormals à forcer le pont, il résolut d'attendre le résultat de l'attaque du général Guyeux.

Pendant que la droite de l'armée française échousit ainsi dans son entreprise, maigré bus les générous efforts fiaits pois esconder les préglés de son chét, la division Massian, plus heureuse, avait attaqué la colonne de Proven, qui débouchait de Bionde, et l'avait colonte au dela de ce village. Marchant ensuite sur Porcil, elle s'en suspara après avoir chassé les troopes qui s'y trouvaient, et leur avoir fait quelques chataines, de prisonniers.

Le général Guyena vault réusai à passe l'Adige près d'Albarció, sous la protection de quelques pièces d'artillerie, avait reposasé les timilieurs ennemis, et a'étalt avancé sur Arcola pour attaquer ce village par la gauche, pendant que la colonne d'Augereau l'Attaqueit par le pont. Mais, tandis que celu-le effectuait sa-retraite; le général Guyenz-emporta le village. Ceux qui le défendainte se rétrecent momentament sur le gros des troupes réunies vers San-Bonifacio. Les quatorze bafaillons et les seine ciendrons envoyés par Alvinay s'claiment formés, ainsi que les troupes que le général Mittrovisida arat de fas sous son commandement, entre ce village de San-Bonifacio et San-Stefme.

Le jour commençait à baisser, Les Autrichiens s'étalent ebraniés pour reprendre Arcole avant la nuit. Le général franenis ingea avec raison qu'il serait dangereux de garder la position hasardeuse où il se trouvait. Il n'ignoralt point la force de l'ennemi qu'il avait devant lui, et qu'engagée sur des digues étroites, ayant l'Adige à dos, l'armée française pouvait être culbutée dans les marais de l'Aipon sans espoir de salut. Bonaparte ordonna done sa retraite sur la rive droite de l'Adige, et fit former les troupes à droite et à gauche du village de Ronco : ce mouvement s'opéra pendant la nuit. La 12° de ligne, laissée par Augereau à la garde du pont, et la 75°, par Massena dans les bois à droite, restèrent dans ces positions, à l'effet d'observer la rive gauche et de conserver le passage de la rivière. Les Autrichiens se maintinrent dans la position que nous avons indiquée, derrière Arcole : et Povera, avant rallié ses bataillons derrière un canal, entre Porcil et Caldiero , des avant-gardes occupèrent Arcole et Porcil.

On vient de voir que le projet de Bonaparte était déjoué

de sauver ses parcs et ses communications, le général français, avait aussi fait changer les opérations de son adversaire : Vérone était garantie, et sa jonction avec Davidowich était an moins retardée. Cétait beaucoup d'avoir obtenu ces résultats: mais ce n'était point encore assez pour Bonaparte; il fallait vainere ou perdre ses conquêtes. Il résolut de livrer le lendemainune nouvelle bataille, et espéra des chances plus heureuses. Convaince comme il l'était des difficultés du terrain de la veille, on peut supposer que Bonaparte aurait du faire descendreson pont de bateaux pour passer l'Adige vers Albaredo, puisque le général Guyeux avait réussi dans ce mouvement, et attaquet ensuite les Autrichlens sur Bonifacio. Il n'en fit rien, et persista dans son projet de marcher encore sur Porcil et Arcole. Un homme d'un coup d'œil aussi exercé que ce général dut avoir sans doute, pour en agir ainsi, des motifs qu'il est difficile depénétrer quand on ne connaît pas toutes les circonstances où ilse trouvait : et nous 'imiterons la réserve des gens du métier, qui se sont abstenns de porter un jugement hasardé sur une matière anssi délicate dans un temps où la franchise de leurs opinions n'entrainait aucune conséquence fâcheuse pour eux.

Le 16 novembre, à la pointe du jour, les divisions françaises passèrent sur la rive gauche de l'Adige, dans le même ordre: que la veille. A peine étaient-elles débonchées; qu'elles rencontrerent les avant-gardes canemies dejà sorties de Porcil etd'Arcole, dans l'intention d'attaquer le pont de Ronco. Dans le même temps. Alvinzy faisait avancer une partie de la cavalerie. sur Albaredo, pour défendre le passage dont la marche du général Gnyeux avait fait sentir toute l'importance. La division Massena attaqua la colonne de Provera, la rejeta sur Poreil, avecperte de '7 à 800 prisonniers, six canons et trois drapeaux. La: 75º demi-brigade, conduite par le général Robert, attaqua les Autrichiens sur la chaussée du centre, et les culbuta dans les: marais. Angereau repoussa également l'avant-garde ennemie: partie d'Arcole, sur ce village. Mais, parvenus au pont, les Francais virent se renouveler la sangtante scène de la veille. Arcole se trouvait alors défendu par le gros des troupes d'Alvinsy, et es

general dutt à leur tête. Augerein essayivantementel frachte de terrible passage; il éprouva une perte d'autant plus fâcheuse, que l'expérience surait de le convainere de l'instillée de sa tentative, et que les benves sacrifiés aiusi de pouvaient facilement se remplacer. Sept généraux ou officiers supérieurs furent encore blessés dans ette occasion.

Bonaparte avait cependant senti la nécessité de chercher ailleurs un passage moins difficile. Il pensa qu'il pourrait réussit à traverser l'Alpon vers son embouchure, et se porta lui-même de ce côte pour ordonner la construction d'un pont de fascines sur ce ruisseau. Il avait ordonne à la garnison de Legnago d'inquiéter l'ennemi; et l'adjudant général Vial \* devait remonter l'Adige avec une demi-brigade, pour chercher un passage à l'effet de tourner la gauche des Autrichiens. Cet officier, s'étant jeté à l'eau jusqu'au cou pour reconnaître lui-même un gue; n'en trouva point; et Bonaparte, éprouvant également que In rapidité du courant de l'Alpon empêchait l'établissement du pont de fascines, ordonna qu'on en construisit un de chevalets. L'ennemi avait d'ailleurs garni la rive opposée de nombreux tirailleurs, qui faisaient un feu très-vif. Plusieurs officiers de l'état-major général furent tués ou blessés en accélérant le travail. Le capitaine Elliot, aide de camp du général en chef. fut au nombre des premiers.

Sur oss entrefaites le marcénal Alviary, dans l'intention de se debarrasser par un nouvement offensif des attaques rétierées d'Augreran, it naircher son centre de Bonifacto pour le portie per le partie sur la rive droite de l'Alpon et sur les digues qui longent le courte de ce ruisseu. "Mais Bonaparte prévint ce mouvement, qui pouvait être fort dangereux, en falsant avancer quiter pièces d'arrillerie dont le reu contait les Autrichiens."

Il était presque mit, et les choses se frouvaient encoire dans le même état que la veille. Bounparto erut devoir faire reprendre à ses troupes les positions de la moit précedent sur la rive droite de l'Adige; la 12 demi-brigade fut ensore commise la la garde du pont de Ronco. Les Autrichess, de leur côte, rentrerent dans leur position derrière Arcole.

Mort lieutenant general:

La journée du lendermain devait éclairer le ténimphe ou la déalite de l'armée française. Benaparte, enfin premande que succès de l'attaque dépendait de la construction du pout à l'embouchure de l'Alpon, y fit travailler, touts la suit; et le 17, à la pointe du Jour, commesque le troisième act de cette terrible butte. Un fisheux accident faillit mettre un obstacle insurmonable au protet du cérèrel ffancieis.

An moment méme ob ses divisions s'ébraulaient pour passe l'Adige, un des hataux qui formaient le pout de l'onco s'entague dans l'eur. Les duirichiens s'avançuient dors pour attaquer le 13° dem l-brigade, reside de l'autre côté de la riviere, Mais jarlittleré funquies était d'isposés aux la rivé droits, et son feu hiedirigis, preuant l'eunemi en écharge, produisit le plus grand éflet. Cette canonande permit de raccommoder le pout. Les divisions passèrent, et les Autrichiens, comme le Jour précédent, furent repossès, sur Arcole et Porcil.

Massian n'avitt pris, avec lei que la 18' demi-brigade de llance, pour marcher à gancles ur Porcell. L'ereste delle division resta en intermédialre pour seconder l'effort principal qui latituresta en intermédialre pour seconder l'effort principal qui latitugée par le général Gardanne, fut Jeteé dans le, hois qui est al, droite de la diagne, la 18' bégrese mit en latitull perès du pour, pour appuyer la 12' de llene, toujourscharges de la défense dues mem pout la 12' foi bajece, au centre d'evant le oud d'Arrolle.

Le genéral Augreau, dont la division devalt passer l'Alpon ur le post de chevalète construit pendunt la uil, requit ordra d'attendre l'arrivée des deux batallions de la garaison de Leguago, desfinés, comme nous l'avens di, A journer et à prêndre a revers la gauche des Autrichieus ; il devalt se les ravoc exte truupe, et avoir pour socifiens les 1,600 chevaux qui compesaient la réserve de gavilère.

Le général Robert, à la tête de la 125, avait vivement sauit l'avant-ganha autrichieme jouques an terrible pour d'Arcale; mais des treuges fraiches et nombreuses, aortant de ce village pour noutenir la colsione poursaivie, ramenèrent la demi-baga gade finnçaise am pas de course, et celle-d', viint d'acreller reluge et grotection derrière la division. Augreran. Il était à crainnier que le reteur subté, etc d'élourique de ja-75 ne semblé l'alarme et la confusion parmi les troupes en marche, et par conséquent un peu flottantes ; et déjà quelques pelotons, lachant effectivement picd, se repliaient jusque sur le pont de Ranco. Les Autrichiens, témoins de ce qui se passait et n'éprouvant pas la résistance accoutumée, n'en marchaient qu'avec plus d'ardeur et d'assurance, comptant presque sur un succès complet, torsqu'on vit l'heureux effet des sages dispositions du général en chef, qui semblait avoir prévu l'événement. Les ennemis s'avancaient vers l'Adige, lorsque la 18º marcha droit à eux, en les attaquant de front sur la digne, pendant que le général Gardanne, sortant du bois de droite, les prenait en flanc, Bientôt le général Masséna, revenant au pas de charge de Porcil. tombe sur la queue de la colonne autrichienne. Cette dernière attaque, et celle que fait la 32°, deviennent décisives. Pressés sur trois points à la fois, les Autrichiens sont culbutés en partie dans le marais à gauche, et y restent enfoncés dans la bourbe, peadant que la fusillade en fait périr un grand nombre. Plus de 3,000 prisonniers restent au pouvoir des Français.

Cette action brillante de la division Masséna, si bien calculée par le général en chef, et qui assurait la gauche et le centre de l'armée, ainsi que le pont sur l'Adige, n'avait point ralenti le mouvement de la droite, formée par la division Augereau, qui avait enfin jeté son pont de chevalets sur l'Alpon, et passait ee rulsseau. Le combat ne tarda point à s'engager sur ce point, où le maréchal Alvinzy avait fait filer des secours. Le flanc droit des Autrichiens était couvert par un marais : Bonaparte. n'ayant point assez de forces disponibles pour le tourner, se servit d'un stratagème que lui suggérèrent son expérience et sa perspicacité. Il se rappela que, dans certaines circonstances, l'arrivée subite d'un corps, quelle que soit d'ailleurs sa force réelle, sur le flanc d'une troupe qui n'est point préparée à ce mouvement, étonne presque toujours, et commence par ébranler, au premier abord, le morai du soldat, déjà fort occupé de l'ennemi qu'il a devant lui. En consequence le lieutenant Hercule, de la compagnie des guides à cheval du général en chef', recut l'ordre de descendre l'Adige avec 25 chevaux , de

<sup>\*</sup> A cette époque, les généraux en chef des armées républicaines avaient

tourner rajdetieent, et sané tire aperça, le manib qui aevait dappul à l'emaint, et de tombre ure deriner avec impétiosile, en faisant sonner la charge per plusieurs trompeties ala fois. Le lucciannt des guides, exécuts as mission avec une citérité qui lui valurent les doggs de son pérafia. Se présence imprévue su dels du marsis casas un monent d'hésitatajes de la commentation de la com

Rassuré sur ce point , Bonaparte se reporta du côté d'Arcole.

Par son ordre, le général Masséna dirigea une seconde fols sur Porcil une de ses brigades, sontenue de quelques escadrons. pour en chasser les Autrichiens et cogyrir les communications des ponts, et se mit à la tête de ses deux autres brigades pour se porter au centre sur Arcole; afin de se lier avec les autres troupes de l'armée. Des que le mouvement de retraite des Autrichiens fut bien prononcé, Masséna, débouché par Arcole, les poursuivit dans la direction de San-Bonifacio, et vint ensuite se lier par sa droite à la division Augereau. Le jour était avancé; l'armée s'établit pour passer la nuit, la gauche en avant du village d'Arcole, la droite à celui de San-Gregorio. L'armée autrichienne : contrainte dans cette dernière journée d'abandonner le champ de bataille, après avoir éprouvé des pertes considérables, était plus que fatiguée d'une lutte aussi longue et aussi opiniatre. Alvinzy ne pouvait plus espèrer de forcer les Français dans un terrain dont les accidents étaient si favorables à la défensive. D'un autre côté, il n'avait point reçu de nouvelles des attaques de Davidowich sur Vaubois. Ces considérations réunles déterminèrent le général autrichien à faire une compagnie de guides à cheval qui leur servaient d'escorte et d'ordonances, et qui gardaient et accompagnaient leurs équipages et ceux de seur distinguished the same of the or had the constitution of

prendre à ses troupes la direction de Montebello, et ce mouvement commença à s'exécuter le 18 novembre au matin.

La batallie d'Arcole est une des plus mémorables qu'on puissa; titre dans l'histoire de nos guerres, et pent-être la plus longue; puisqu'elle dura roris jours consecutifs sur le même terrain. Les deux partis y combattirent avec une gôtre presque de gales mais Bonapart y donna des preuves bien remarquables de la supériorité de son génée militaire; les généraux, de leux hauts, vaillance et de leur dévousment; et les soldats français, de leux intrépidité et de cette confiance qui les empéha de désespèren de la victoire avec de pareils chefs.

La perte des Autrichiens a été estimé, de s. à 10,000 hommes, tets, blessés on distu prisonniere, Celle des François, qui ne fut jamula bien connue, a été beaucoup exagérée par ceux qui l'ont, calculier d'après le nombre des officiers généraux turés ou blesés, et qui n'ont pas réfléchique ces chefs avalent presque fous été vétimes de four héroique devourement sur le pont d'Arcole, forsqu'il a égassait de juyer de reemple pour faire affronte oux-soldats une mort presque certaine. Outre les généraux que nous avons déjà nommés, le général Robert fut dancreusement blessé le 17, forsqu'il difficant la 75° sur Arcole; le général Gordanne le fut aussi dans la même pouvrée, «o dévoutenne du bois ét it s'était embusqué avec la 18° demi-hrigade; l'adjudant gés netal Vaudélin fut tué.

C'est dans le nuit du 17 au 18 qu'ent lieu le fait sulvant, que rious allons raporter d'après des documents positifs; Bona-parte, tonjours infuigable; parcourait son camp, sous ya vertement fort simple et qui ne déceluit point le général en chef, à l'effect d'examiler par lui-même si les fittiques de trois journess aussi péribles n'avaient rien fait perdre oux soldats de leur ras, pect pour la discipline et de leur vigilance sur les mouvements de l'ennemi. Il trouve une sentinelle endormée, jui eniève avec précoution, et asn l'éveller, son fusit, et fait la faction à su place. Le soldat ou vre les yeux quelque temps après; se voyant désurmé, et récommaisant son général, il s'écrie; il e suis perdal. et assure-tol, jui dit Bonaparte avec douceurs; apres fant de fatigues, il peut être permis a un hervat de que toi de succomber aus sommels; mais une autre fois choiss miseus, pot temps.

Le dessein du maréchal Alvinzy, en se refirant sur Monte bello, était de marcher jusques à Vicence, et de chercher à se lier avec son lleutenant Davidowich par les gorges de la Brenta. Bonaparte, soupconnant ce mouvement, résolut d'en prévenir le résultat en se portant lui-même sur le corps autrichien de la vallée de l'Adige, et de l'accabler comme il avait fait du corps d'Alvinzy dans les champs d'Arcole. Le général français doutait si pen de l'issue de son projet à cet égard qu'en transmettant an Directoire, à la date du 19 novembre ; le rapport de la dernière bataille, it disait affirmativement : « Demain , j'attaque la division Davidowich; je la battrai si elle veut m'attendre, et je la poursulvrai jusque dans le Tyrol. l'attendrai alors la reddition de Mantone, qui ne peut pas tarder plus de quinze and the state of the state of

Cependant, dans le temps même où les divisions Augereau et Massena combattaient avec succès dans les marais d'Arcole, te général Vaubois , pressé par un ennemf nombreux , éprouvait un échec signalé sur les bords du lac de Guarda, et il devenalt urgent de le réparer pour assurer les opérations ultérieures de l'armée d'Italie.

Dès le 10 novembre , Davidowich était en mesure d'attaquer avec toutes ses forces la division Vaubois dans les nouvelles positions de la Corona et de Rivoll , où ce dernier général s'était retiré après le combat de Callano; mals, par mie lenteur bien préjudiciable aux intérêts de l'armée autrichienne, comme ou va le voir, ce ne fut qu'au bout de six jours, le 16 novembre. que ce général mit ses troupes en mouvement pour marcher sur les positions francaises. Ce jour-la, les Autrichiens éprouverent une résistance aut ne leur permit point de faire de progress mais, le lendemain 17, ils renouvelerent leur attaque avec plus d'ensemble. Les brigades des généraux Landon et du prince de Reuss débouchèrent dans la vallée de Caprino; le général Wukassowich s'avança par la route de Trente à Verone sur la Chiusa, tandis qu'une autre colonne passait l'Adige vers Croara pour venir attaquer le plateau de Rivoli. Les Français recurent les assaillants avec feur bravoure accoutumée, compensèrent longtemps, par leur fermeté; le désavantage du nombre ; mais, guand ils se virent menaces d'être tournes ils abandonnèrent

les retranchements de Nerrara et de la Corona pour se retirendans ceux de Rivoll. Bientôt le général Vaubois es vit conteniat, par l'effet des mancavers de l'ensemi, d'opère sa retraîte sur Campara; loutefois il ne la fit point assez promptement pour empéche les Autriches, qui avaient continué de pousser leurs alles en avant, de se jeter sur l'arrière-garde, qui fait enlibétée. Le genéral Foreilla demeura prisonnier, avec 7 à soo hommes de sa brigade.

Nous devons faire remarquer ici le grave inconvénient de la lenteur du général Davidowich à attaquer les Français. S'il eut exécuté, le 13 ou le 14 novembre, les mouvements qu'on vient de voir , le succès cût été décisif , puisque alors la communication des deux corps de l'armée autrichienne eût été bien établie. Dans la situation actuelle des choses, le dernier avantage remporté ne, servait plus qu'à compromettre la division victoricuse. Ne pouvant encore connaître la défaite d'Alvinzy à Arcole, Davidowich marcha, le 18, sur Castelnovo et Pacengo, et poussa même des partis jusques aux environs de Vérone. Le général Vaubois continua sa retraite jusque derrière le Mincio, en passant par Compara et Peschiera. Davidowich resta denx jours dans sa position de Castelnovo et de Pacengo, attendant des nouvelles du corps d'armée d'Alvinzy, tandis que Bonaparte se disposait à fui apprendre lui-même l'issue des opérations du feld-maréchal.

Le général en chef, promptement informé des événements de la veille à la Corona et à Rivoli, prit, dis le, i.s., ses mesures pour marcher sans délai, avec ses troujes rennies sur Davide-wich, et se contenta de faire suivre Alvinay sur la route de Vicence par quedque evalueire. Le général Massean repass I Adige au pont de Ronco, et marcha vers. Villafranca, pour se recuire à la division du genéral Vauboles, que Bomparte faissil, prévenir de son dessein, en lui ordonnant de à vancer par Boeghetto sur le même point. Les deux divisions devaluent attaque de front Davidowich, tandis qu'Augereau se porternit de Vérgones sur Sam-Annec et la valle de Polnten, pour gegrer les hauteurs de Santa-Anna, et descendre dans la vallec de l'Adige vers Delco ou Corodino, à l'effet de couper, la retraile au genéral autychien.

E excution dese plan parfaitement combiné entrainait la perte de la división Davidovich; mais ambheruscennet ce guieril avait appris la retraite d'Alvinzy dans la journée du 19; et, sentant tout le danger de sa position, il chait déjà en marche pour regagner les montagnes, lorsque les divisions Massena et Vaurbois s'ébrantèrent pour l'attàquer. Toutefois les Français atteignient l'arriere garde autréchenne à Compara. Les regionness d'Ehrabach et de Latternamu furent en partie détruits, et surfant le premier, dont un batallion entier fut coupé et contraînt de mettre bas lesarmes. Un autre deiachement de 3 à 400 hommes, espérant se sauver en traversaut l'Adige, fut presque entièrement over.

Le général Jouhert continuals poursuite de l'ennent jusque à Panhocore i très de la Corona. Le groud sed sirédions Vasbois et Masséna s'arrêta à Castelnovo, Angereau s'était empare des hauteors de Santa-Anan, après en avoir débusque quelques troupes quisé y trouvainet le leuravoir fait pres de 200 prisonniersy descendu ensuite daus la vallée de l'Aulge, li brûta deur cuiquipasse de pour, i et vint occuper la position de Dolce.

Voyant que Davidowich ailait lui échapper par une retraite précipitée, et craignant que le mouvement opéré par l'armée française n'engageat le maréchal Alvinzy à tenter quelque entreprise sur Vérone. Bonaparte revint promptement sur ses pas : sa perspicacité lui avait fait effectivement découvrir la véritable intention de son adversaire. Ceini-ci avait été informé de son côté des succès obtenus par Davidowich sur le général Vaubois dans la journée du 17; et, s'étant aperçu qu'il n'était suivi sur Vicence que par des détachements, il craignit, avec raisou, que sa droite (Davidowich) ne fut bientôt accablée par les efforts réunis des trois divisions françaises. Pour parer à cet événement, il avait envoyé quelques bataillons dans la montagne de Malara; et s'était avancé jusques à Villanova ; mais Bonaparte allait déjà déboucher de Vérone. Alors Alvinzy, convaincu que l'extrême activité de Bonaparte déjouait toutes ses combinaisons , prit le parti de rester sur la Brenta. La saison était avancée dans cette contrée montagneuse; et , l'armée autrichienne ayant besoin de prendre quelque repos après tant de fatigues eprouvées, Alvinzy la plaça dans des cautonnements, la gauche vers Padoue, la droite vers Trente, se liant avec la division Davidowich, le centre aux environs de Bassano, où s'établit le quartier général.

Ainsi, par le défaut d'ensemble dans les opérations, et pour s'être obstiné à manœuvrer sur pne ligne trop étendue. Alviozv avait vo s'évanonir toutes les espérances qu'il avait concues en prenant le commandement de la troisième armée autrichienne, et n'avait point rempli l'attente de son gouvernement. D'un autre côté; Wurmser, renfermé dans Mantoue, n'avait fait aucun effort en temps utile pour seconder les troupes qui se battalent pour le délivrer. Il avait hien été convenn entre les deux feldmaréchaux qu'une sortie de la garnison de Mantoue aurait lleu vers l'époque où Alvinzy attaqueralt la ligne française; mais cette opération de Wurmser ne s'effectua que le 23 novembre. quand toutes les troupes d'Alvinzy étaient en pleine retraite. et que le général Kilmaine, dont la présence n'était plus utile à Vérone, était déjà de retour devant Mantoue, avec les 3,000 hommes qu'il avait distraits du corps de blocus. A trois heures du matin, Wurmser sortit de la place de Mantoue, à la tête d'une forte colonne d'infanterle et de cavalerie, et assaillit les Français, qui déjà se trouvaient sur leurs gardes. Après un comhat assez vif, où les Autrichiens perdirent 200 hommes faits prisonniers, un obusier et deux pièces de canon, le maréchal rentra dans la forteresse, avec la conviction qu'il n'était plus temps d'opérer un mouvement séparé et désormais inutila" -

La nouvelle de la victoire d'Arcole et des derniers évenments qui l'avaient suivie fut portée à Paris par le chef de hataillon Lemarcois, aide de camp du genèral en chef Donaparte, il était chargé de présenter au Directoire quatre d'arapeaux enlevés à la colonne autrichienne al complétement écrasée sur la chaussée d'Arcole le 17.

Le gouvernement et les clioyens accuelilirent avec enthousiasme ces nouveaux trophées de la valeur française; et, sur la proposition du Directoire, le corps [eigstait] décrête a que les drapeaux républicains, portés à la bataille d'Arcole contre les hataillons ennemis par les généraux Bonaparte et Augreuu, leux seraient donnés a titre de récompense par la nation. a »

## ANNEE 1707. - AN WARM ON THE SERVICE

Affaires interieures de l'Italie; l'armée autrichienne reprend l'offensive; bataille de Rivoli; combats d'Anghiari et de la Favorite, etc. - Deux mois s'étalent presque écoulés depuis la bataille d'Arcole, et le succès de cette triple journée. acheté par une perte trop grande pour une armée faible, n'avait. en nour résultat positif que la retraite des Autrichiens dans la vallée de la Brenta, à quelques marches de distance de la forteresse de Mantoue, but principal des efforts du général Alvinzy. La situation de Bonaparte n'étalt guère moins critique qu'avant d'avoir forcé son adversaire à s'appuyer aux montagnes du Frioni et du Tyroi; et si les fatigues et la saison avaient amené momentanément un repos nécessaire, les chances à venir n'étaient pas tont à fait les mêmes pour les deux armées, En effet, tandis que le général autrichien recevait de son gonvernement tous les secours que sa position exigeait, Bonaparte était laissé, pour ainsi dire, dans l'abandon par le sien, peu empressé de lui envoyer des renforts qui pussent le mettre à même de continuer ses opérations en les rendant aussi décisives que brillantes.

Le Directoire s'était specialement occupé d'une expédition paritime, dont le plan, fortement conçu à la vérité, était soumis tontéfois aux chances d'une exécution bien hasnéeuse, comme on a pu s'en convaincre par le réeit que nous avous, fait de la tontairé, sar l'Irlande.

D'un autre côté, la haute renommée et le gépie entreprenant de l'homme qui commendalt à des troupes aussi valilantes ef aussi devouées que celles de l'armée d'Italie, haspirant peut-dre une jatouse luquictude an gouvernoment républicant, cellulei avait pu concevior l'idée de chercher à tiere parti des deruières victoires de celte armée, pour négocier avec l'Autriche une paix qui pui tui lu premetire la rémine des partis dans l'inévieur, et de consolider su propre existence. C'esta de moira dans ce but apparent que le général Clariste avait, étéenvoje à l'armée d'Italie, vers la fin de 179e. Les négo-

Jon supposa, dans le temps, que cet agent du Directoire républicain



ciations, faiblement entances, furent rompues au moment où les succès du prince Charles en Allemagne relevèrent les prétentions du cabinet autrichien.

Ainsi, tandis que le marchal Alviazy organisait oux vesants du Tyrol tes moyens d'une nouvelle attaque, l'armée française, négligée par son gouvernement, ne rocevait dans ses rangs que queiques lotalilous fournis par le patriotisme erconnaissantée deux républiques cispodance et transpadane: cette faible compensatien des pertes dernièrement éprouvées sufficielles que général Bonaparte pour lui haire éviere la péril dont il était menacé? On en jugera par l'esquisse que nous allous présenter de la situation des oboes en Italie à la fin de 1794.

Nons avons déjà dit que les tentatives faites par l'Autriche pour délivrer Mantoue et recouvrer ses possessions en Italie avaient été appuyées par des manœuvres secrètes, tendant à entraîner dans de nouvelles hostilités contre les Français les États de Venise, de Rome et de Naples, qui n'étaient retenus que par des traités imposés par la force ou par la erainte. La cour de Naples , plus éloignée du danger commun . ne parut pas disposée à vouloir se déclarer d'abord : mais Venise et Rome n'avaient pas même attendu les premières opérations d'Alvinzy pour démoutrer leur bonne volonté. Différents actes, assez imprudemment arrachés au cabinet du-Vatican : apprirent à Bonaparte qu'il devait peu compter sur la foi d'un pontife faible, sans cesse influencé par les événements et par les bommes qui se disputaient sa confiance, ne sachant se fixer à aucun parti, et le jouet continuel de l'amhitiou et de l'intrigue. Toujours dirigée par cette politique cauteleuse, qui fait, comme nous l'avons déjà dit, depuis tant de siècles, la force de son gouvernement. Venise n'avait négligé aucun moyen d'être utile à la cause de l'Autriche : on sait que le sénat de cette république avait ouvert au général

avail la mission secrèto de surveiller Bonaparie, et qu'il était mène muni des pouvoirs nécessaires pour le remplacer, s'il croyal pouvoir effectuer cette opération édicate sans courir de grande risques. Lites, jusqu'à présent, a's justifié cette supposition, sur laquelle, au surplus, il n'y a pas en de récrimination. autrichien ses arsenoux et ses magnains. En agissant ainsi, le gouvernement veultien ne prévoyait pas qu'il préparait se ruine, et que ses États devlendralent dans peu la prole de cette même puissance dont il embrassait si chaleureusement les intérêts.

Toutefois ces dispositions de Rome et de Veuise avsient été un des obstacles qui avaient mepété le général français de tirer un plus grand parti de la victoire d'Arcole et de ses auccès sur Davidovich. En se portant à la pourratie des Autichiens, il avait creaint de s'éloigner trop de Mantone, et surtout de donner le temps aux puissances mulintentionnées de l'italie de se jeter tout a coup sur ses derrières et de compromettre ses communications. La conduite bostile des Venitiens força blente Bonaparte à se mettre en mesur de châtier ja sérénissime république, pour faire cesser, ou moins pendant quelque temps, l'inquiétand qu'elle pouvait lui donner.

Indépendamment des secours fournis secrètement aux Autrichiens, le gouvernement vénitien avait permis l'organisation de différentes bandes de partisans chargées d'intercepter les communications françaises de l'Adda à l'Adige : les hords de la première de ces rivières en étaient infestés, et ne pouvaient plus être. parcourus sans une escorte assez forte pour résister à leurs attaques. Un grand nombre de soldats marchant isolément dans cette contrée étalent massacrès par ces brigands , dont le château de Bergame, en assez bon état de défense, était le repaire, Bonaparte chargen le général Baraguey-d'Hilliers de s'emparer de cette espèce de fort, où les Vénitiens paraissaient disposés à résister. Il fallut combattre : le succès, quoique disputé, ne fut pas longtemps indécis. Les partisans furent presque tous passés au fil de l'épée. Le château et la ville de Bergame recurent, le 27 octobre 1796, une garnison française; les bords de l'Adda furent nettoyes, et il devint plus facile de s'opposer aux incursions des bandits.

Sur ces entrefaltes, Bonaparte s'étalt rendu à Bologue pour y préparer une démonstration qui pût faire cesser les intrigues et les armements cachés qu'il n'ignorait pas être faits dans les Étals de l'Église. La conduite du successeur de saint Pierreravait, fait comaître un général francais qu'il suffissit de diriger sur. Rome use faible colonne, pour que les espérances conques par le sacré cólique se changeassent en de vives alarmes. En conséquence y cris le milieu de décembre, Bonaparte tira de la Lombardie et des différentes divisions de l'armée quelques détachements dont la réunion formals, un corps de 2 à 3,606 hommes, suffisant pour rempir l'objet proposé.

Cette colonne allait entrer sur le territoire papal, lorsque Bonaparte apprit que l'armée autrhèhienne reprenait l'offensive. Il Il sentit alors que les présence « Vérone detait Insiègensable; et il remit, comme il l'avait déjà fait dans une circonstance à peu prise pareille, l'exécution de ses desseins à un temps plus opnortun.

En effet, le marchal Alvinzy, reoforcé par de nouvelles troupes, allais sent ten en mische pour attaquer l'armée franciale. Des betaillons détachés de l'Allemagne, des corps de milice organisés à Viceace, des Croales et plusieurs compagnies de classeurs tyroliens faislatent monter l'armée autrichienne a plus de 45,000 hommes, sons compler les troupes renfermées áres Wermer fans Mantone.

An 1" janvier 1797, les divisions framçaises étalent encore à peu près dans les positions où elles se trouvatent après la bataille d'Arcole. Quelques corps avaient sesiement été jées en vanut-garde, afin d'éclairer le cours de l'Adige et de surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces précautions étaient nécessaires pour que Bonaparte et le temps de nassembler ses frives lorsqu'il connaîtrait le point sur lequel son adversaire vanials terir.

Le général Serrarier commandait alors le corps de blocus de Mantoue, fort da peu près 10,000 hommes et composé de deux divisions aux ordres des généraux Dumas (Alexandre) et Dallemagne, dont les quartiers généraux étaient à Marmirolo et à Pradella. Les troupes étaient réparties à Golto, Prada, San-Antonio, la Favorite, Marmirolo, Cerese, Pradella et Chiesa-Nova, et commandées par les généraux de hrigade Davin, Miolilè, Montléan, Service et Collaud de la Salecte.

Le général Augereau avait son quartier général à Vérone, et ses brigades, commandées par les généraux Guyeux, Point, Verdier et Walther, occupaient Vérone, Legnago, Castagnaro, Rovigo, Anghiari, Rouco, Zevio et Bevilacqua. La force de cette division était de 8,000 et quelques cents hommes.

La division Massóna, dont les généraux de brigade étaient Rampon, Brune et Menard, occupatt San-Michele, Bussoleugo, la citadelle de Vérone, etc., et présentait un total de 3,500 horames. Le général Massóna avait son quartier général à Vérone.

Le général Joubert commandaît une division formée des brigades des généraux Vial, Mayer, Lebley et Sandez, et cantounce à Caprino, Pazzone, la Corona, Rivoll, Castillo, San-Martino, Bussolengo. Sa force était de 9,800 et quelques hommes.

Une réserve commandée par le général Rey occupair Desenzano, Breccia, Peschiera, Lonate et Salo. A l'exception de la 58 demi-brigade, forte à elle seule de 2,800 hommes, les autres troopes de cette réserve n'étaient que des détachements formant garnison dans les postes que nous renons d'indiquer, et le total s'étevait à 4,150 hommes.

Éclairé par l'expérience des combats précédents, le maréchal Alvinzy avait voulu éviter, dans sa première agression, de placer le lae de Garda entre ses colonnes; mais, fidèle encore au funcste système de morcellements, il avait commis upe faute à peu près pareille à celle de Wurmser, lorsque, marchant de Bassano sur Vérone, il avait dirigé le général Davidowich par Trente sor Roveredo, mettant ainsi entre ses deux corps une chalne de montagnes difficiles, et laissant des positions centrales à son adversaire. Maintenant qu'il connaissait le vice de cette dernière combinaison, le général autrichien résolut de porter le gros de ses troupes entre l'Adige et le lac de Garda, afin d'occuper l'armée française vers Rivoli, tandis que le général Provera, filant avec un corps de 8 à 9,000 hommes, chercherait à gagner Mantone par Padoue et Legnago. Ce plan, sans présenter d'abord des inconvénients aussi graves, n'était guère moins mal calculé que les précédents. En effet, en admettant que le gros de l'armée autrichienne, conduit par Alvinzy lui-même, battit les Français à Rivoll, Mantone se trouvait dégagée de fait, et le mouvement de Provera sur cette ville était superflu; dans le cas contraire, Provera se trouvait pris

entre l'armée victoriense et le corps de blocus, et si len suppose encore qu'il parvint à se faire jour, force à se jeter dans le phice, su présence, est augmenté les cenbarras de la garnison sus résultat n'antageux pour les opérations. Ces considérations cénaperient au géorèra en che autrichien.

L'armée d'Alvinzy commença son mouvement le 7 janvier. Le centre partit de Bassano, traversa les gorges de la Brenta pour se reunir à la droite, vers Roveredo, et descendre ensuite avec elle la vallée de l'Adige. La gauche , commandee par Provera', partit de Padoue, et s'avança le 8 janvier vers la rivière de Fratta. Son avant-garde, aux ordres du comte de Hohenzollera e rencontra vers Bevilacqua un corps avancé de la division Augereau, commande par l'adjudant général Duphot, et eut, avec ce dernier', un engagement assez vif, à la suite duquel les Français se retirérent sur San-Zenone, et de la sur Legnago. Duphot combattit avec une grande resolution et fut . bien secondé par ses troupes, mais il n'atteignit point Legnago sans avoir éprouvé quelque perte. Toutefois sa courageuse resistance à des troupes supérieures donna le temps au genéral Augereau de faire de bonnes dispositions pour recevoir les Autrichiens sur les bords de l'Adige. ... > \*

Nous avons dit plus haut que Bonaparte était à Bolagne quand il recreti la nouvelle de cette atteque, is to janvier. Il doma sur-les champ l'ordre à 2,000 hommes de la coloure qu'il avait formée pour marcher sur Rome de se portre a marches forces aissecouris de la division Augereuv, let lui-même partit de suite pour se rendre a son quartier general de Vérope. Il s'acréla quictures breves clez le gaéral Servirier devant. Mantoue, pour ordouner les dispositions à prevaler dans le cus où les troupes d'Afringre à vanceraient vers fai place. Il arriva le 12 à Vérone, point central de res positions et pivot des mouvements de l'armée.

Sur es entrefaltes, Prevera avait continue sa morche, vera l'Avait de la continue sa morche, vera l'Avait de la continue sa roccido, et à avançait avec trendes; batillois sur Ala, pour accobler la division Joulert. Une colonne, de six batallions et de quelques chévaux, aux ordres du général Bayalitseh, avait débouché de Bassimo et menneait Verone, Le 12 mêmes.

à six heures du matin, ectte demière colonne avait attaquie bes avant-postes finnapsia av sillage de San-Michele, distant de trois quarts de liten de Verone. Massèna était sort de la de trois quarts de liten de Verone. Massèna était sort de la fait quelques centaines à le prisonneires et pris trois pièces de canon. Le giorial Berne s'était particuleirement distingué, dans cette affaire, à la 19te des grenadiers de la 75 demi-niqué. Les désinis que nous resons de douner provent enom-bien la présence de Bonaparte était nécessaire sur la ligne finavenise.

Les attaques de Provera et de Bayalisch n'étaient que des démonstrations servant de préludes aux attaques plus serieuses préparées par Alvinzy contre la gauche de l'armée française dans la vallée de l'Adige, et dont le but était l'enlèvement de la division Joubert dans ses positions.

Attaquer le Monto-Baldo, suivre le chemin d'Incanale sur la rive droite de l'Adige, pour déboucher ensuite sur le plateau de Rivoll, tel était le projet du général autrichien. Croyant, ainst que nous venons de le dire, les divisions Augrerou et Masséna rétenues par les démonstrations. de Provera et de Bayallisch, le édid-marchal espérait à vavié a combattre que les seules troupes de Joubert; pent-être nousi compati-ti sur l'absence de Bonaparte, dont il avait conus sans doute le vyage à Bologne. Les événements vont démontrer l'erreur de ses cellents.

L'attaque avait été fixée au 12 janvier, et l'armée nutrichienne, réanie sur le haut Adieg, fut ditsiée en six cotonnes. La première à droite, commandée por le prince de Lasignane, et forte de six batalions, partant le 11 du village de Brentonico, à deux lieues et demie en deçà de Roveredo, devait tourner le revers recelhental du Monte-Baido, marchant par les hauteurs qui bordeuit le la de Gardia, daus le but die couper la retraite de Jouhert et de prendre sa ligne à revers : ce monrement était basende et dangereur

Le général Liptay, a la tête d'une seconde colonne de cinq hatailions, partant d'Avio, gravissait le col de Campione, et devait communiquer avec le prince de Lusignan par les crètes du Monte-Baldo. La troisième colonne, aux ordres du général Koblos, formée par six bataillons, après avoir quitté Belluno, attaquait de front la position de la Corroda par Ferrara, et sellait avec la deuxièmé colonne.

Les quatrième et cinquième colonues, e avançant au dela de Beituno par Rivalta, sous les ordres des généraux Oeshay et Quesdanowieh, étalemt composées, l'une de cinq bataillons, l'autre de neuf, et treize «seadrons dirigées par le prince de Reuss. Leur mouvement avait pour objet de longre in rive droite de l'Adige, et de déboucher sur Rivolt : elles devalent aussi soutenir, au besont, les rataques du Montre-Baldo.

La grande route de Trente à Vérone par Dolce, sur la rive gauche de l'Adige, devait être occupée et haiayée par la sixième colonna, commandée par le général Wukassowich, et forte de cha bataillons et un escadron.

Le 12 au matin, les colonnes de Liptay et de Koblos arriverent en face de l'avant-garde de Joubert, au village de la Ferrara, sur le Monte-Altaro; mais celle du price Lusignan, retardée dans sa marche par des chemins difficiles et obstrués par la neige, qui l'ombatt depuis le 10 cm abondance, no put occuper ce jour-sià le revers di Monte-Baldo.

Les troupes de Liptay et Kobios étaient assez nombreuses pour chasser les Français de leur position, s'il y avait eu plus d'accord entre ces deux généraux. Koblos attaqua le village de Ferrara; mais Liptay, ne voulant point transgresser l'ordre qu'il avait recu' de ne s'engager que quand il serait informé de la réussite du mouvement du prince Lusignan, Liptay, disons-nous, fit échouer la tentative de la troisième colonne, en refusant de prêter secours à son coilègue. Les canons des retranchements d'Oliverti et de Castelli foudroyèrent la tête de colonne de Koblos, qui n'avait pour artillerie que des pièces de montagne. Le général autrichien se vit alors contraint de tourper la montagne par les Dossi et la chapelle de Ferrara, La auit mit fin aux mouvements de l'ennemi; et les Français furent avertis de la présence d'une grande partie de ses forces par l'aspect des seux qui couronnèrent tout à coup les crêtes glacées du Monte-Baldo.

- Cependant le prince Lusignan, après, la marche la plus

pienible, avait reusal, eves le soir, a gaguer le gauche de Jouhert par le versant occidental du Monte Ballot, Informé de cette circonstance; le général français, bien que prépare à soutenir vigoureusement le choe de l'ennemi, jusca sigempat, qu'il ne lui convensit point de recevoir une attuquedans une telle position, et il ordonna la retraite, qui s'effectua avant le jour, dans le meilleur ordre et le silence le plus profund. Lies ponts sus l'Adige furent levés, et Jouhert fit pravenir le général en cief de ce qui so passait.

Lorsane les Autrichiens s'apercurent, à la faible lucitr des feux des Français, que ceux-ci s'étalent retires, ils voulurent les poursuivre; mais ils ne purent pas même entamer l'arriere-garde. Joubert s'établit d'abord le 13 vers midi, en arrière du vallon de Caprino, sur les hauteurs de Trombolaro, pour y attendre des nouvelles de Bonaparte. Mais cette position / tournée sur la droite et sur la gauche, était trop hasardée pour que la division put y séjourner plus longtemps; et, vers les dix heures du soir, le général se remit en marche pour gagner Compara, et de la Castel-Novo. Chemin faisant un officier d'état-major apporta à Joubert la nouvelle de la prochaine arrivée du général en chef, avec l'ordre de ce dernier de tenir ferme en avant du plateau de Rivoil. Jonbert fit aussitot marcher les 33°, 39°, 14° et 85° demi-brigades pour prendre position en avant de Rivoll, la droite sur la direction de la redoute du Monte-Castello, et la gauche au pied des hauteurs de Magone : une avant-garde occupait les hauteurs du hameau de Zoane, où passe un petit chemin qui conduit à Ceredolo. Les 4º et 22º légères, réparties dans les retranchements et en avant d'Orterin, avaient des postes entre Serpole et l'extrémité du Monte-Magone; la 17º légère s'éténdait Jusqu'à Zoane, Brenzone, Montaito, Beticelli; la 29º légère était placée en seconde ligne sur les hauteurs de Zoane : les avant-postes se tiraillérent toute la nuit.

Dans la sorce du 13 et après l'établissement de l'a division française sur les hauteurs de Trombolarion, Alvinay, suipposant au genéral Joubert l'intention de se défendre dans cette dernière position, avait ordonné de nouveurs mouvements pour enveloper des troupes l'encasies; de noive l'andrean

devait continuer à s'avancer le long du lac de Garda, afin de tournes la gauche des Français et de déboucher sur leurs derrières. Liptay, qui était alors vers Caprino, avait ordre de se lier avec la première colonne, au moyen de petits détachements prolongés à droite, tout en cooperant à l'attaque des hauteurs de Trombolaro. Ocskay retrograda par le ravin de Belluno pour gravir le Monte-Baldo et se réunir au général Kobles, chargé d'attaquer San-Martino et d'occuper la chapelle de San-Marco, sur la crète du Monte-Magone. Quardanowich, 'avec la cinquième colonne, dut déboucher par Osteria della Dugana, sur le flanc droit des Français, tandis que la sixième colonne, s'avancant par la rive gauche de l'Adige sur l'important défilé de la Chiusa, devalt s'en emparer, v établir des batteries, pour empécher les colonnes françaises aui en auraient le dessein de se retirer ou d'occuper des positions sar la rive opposée.

C'était dans l'après-midi du 13 que Bonaparte, arrivé la veille à Vérone avait recu la dépêche du général Joubert qui lui rendait compte du mouvement de l'ennemi et de ce qui s'était passé dans la journée du 12. Déjà il attendait avec impatience le moment où l'ennemi jui ferait connaître le véritable. point de son attaque, car les démonstrations de Provera et de Bayalitsch ne lui avalent point encore présenté les errements, nécessaires. Il jugea alors, par les détails que lui donnait Jouhert, que le gros de l'armée autrichlenne était sur Rivoil, S'Inquiétant peu des succès que les colonues de gauche de l'ennemi pourraient momentanément obtenir, presque certain même de revenir assez à temps pour leur faire payer cher des avantages qui devalent les affaiblir et les compromettre, Bouaparte ne balanca pas un seul instant dans la résolution de marcher droit sur Alvinzy; et il connaissait trop bien le terrain sur lequel il ailait combattre, pour ne pas espérer que toutes ies chances de succès fossent pour lui.

Asigureun dut rester dans sa position, avec ordre de se bornea harceler l'ennemi et de ne point s'engager sérieusement s'il, avant affaires à des forces trop considerables. La meilleure partie de la division Massena se mit en marche pour Rivoli, ne hissant sous Vérone qu'un détachement chargé d'observer le corps de Bayalisch, bettu la veille a San-Michele, et poursoir assez vivement pir le general Leelerc, qui fui avait fait aussi quelques prisonniers, indépendamment de ceux qu'avait faits le général Brune. Le général Rey reçut l'ordire de se porter, par une seule marche forcée, de Desenzano à Rivolt, par Peschéra, avectout ce qu'il avait de disposible de sa reserve.

Le genéral en chef partit bal-méme, dans la soirée du 12, de Vérone, pour se rendre également à Rivol), où il arriva à minant. Lonque le giarén Joubert la iest doinné connaissance de l'état des choises, et qu'il eut reconnu les positions de l'ennemi, il ordonna sur-le-champ un mouvement en avant; afin d'empehèr les Autrichiens de débonder- sur le plateau de Rivoll, seut point ou il fût permis à Alviny de reauir sex co-lonnes, de les déployer et de faire usage des treize exculoras qu'il viril avec lui. Alans done, sans attendre l'arrivé de Massena et de la réserve de Bey, Joubert eut ordre de reservers aposition, de déogre les avant-gardes ennemies, et autrout de reprendre le poste de San-Marco, point al essentiel, par où l'ennem ja souvait faire a rives son artillére et sex avalerie.

En consiquence le gineral Vial, à la téce des 4°, 1° et 2° de al-hérigade frégères, sonteunes par l'infinaterie de ligne, attaqua vivenneul l'avant-garde des Astrichtens, le 1 à avant le jour, et la força à se replier sur San-Gievanniu et Gambaron; et maûne temps la hérigade de gauche de la divisiou, composée de la 2° lègère, des 14° et 30° de 100, et 30° des 10° les postes cenneuis. Bomparte ciabilit son quartier genéral sur les hauteurs de Zonne; la 30° rest dans les roccuses d'obserbs, pour garder es point decisif. Les retranchements de Monte-Castello, le fort de Chiusa et le Monte-Roccu furnet grafes que des détachements de Monte-Castello, le fort de Chiusa et le Monte-Roccu furnet gardes que des détachements.

Pendant que ces dispositions préliminaires s'ex contaient, le céderal Maseina approchait de Rivol au vei es 23º et 75º denipringade de ligne, le 23º de chasseurs, le 15º de diregons et le 1º régiment de cavalerie. La 15º de ligne se dirigent au farda pour défendre ce découdre et arrêve la marche de l'énsiemi sur Peschien; le général Rey, avec la 51º, qu'il amensit de Desenzano, se trouvait dejà à la hauteur de Compara et de Calmissino. Les Autichiens, inquiets du mouvement extraordinaire des Prançais, se préparatieu aussi de Jeur côté; Quasdanowich avait proposition al incanaie, dans la valide de l'Adige; Alving avait son quartier genéral à bloics, et une brigade était placée en avant de ce village, Wukansowich, avec sa colonue, était, comme nous l'avons déja dit, sur la rive gauche de l'Adige; Lusignois ctait en marche pour déboucher sur le village de Pezzena; à la droite de la ligne autrichienne.

Bonaporte rouluit profiter de sa position centrale pour écriser d'abord, les troupes de Liptys, de Kohlos et d'Ocskay, qui formaisent le corps péneipal des Antirchiesas vers Caprino et San-Martino. Il avait jugé que la 30° de ligne suffisait pour confesir la rolonne de Quasdamowich, débouchant aur Osteria, d'autont mieux que ces troupes ennenies avaient à gravie une bautier garmie de reductes, dont les feux piongaeints sur le defilé par où il failait passer pour arriver sur le plateau de Rivois) et sui la gasche, la marche de la 18° sur Gard missaruit assez le général en chef pour ne pas lui faire craindre que la colonne du prince Lusignan ple nabever son movement sur les derrières de l'armée française avantique le général Rey, qui avançale par Orza, pe fit en mesare de l'attapuer avec avaninge. L'evénement va demostre la rectitude des combinaisons de Bonaparte.

Gependant le genéral Jonbert, après avoir fait repoussées avant-gardes antichiennes or Son-Givovanie d'Gambaron, par la brigade Yiel, so trauvait, vers les six heures du matin, craggé avec les giénéraux Koblos et Ocakay, ce deruier formant la gauche du perincipal corps ennemi. La brigade française de redrite défendait vigouressement les hanteurs de San-Arcro, que l'enameit a efforçait de reprendre. Joubert avant formé les 20 et 35 sus les hauteurs de Tromboisro et Zoro, à gasche ; et la 14 sur celtae de Rovina, au centre. Deja in hataition de cette dernière demi-brigade s'avançait pour emporter les village de San-Giosamni, lorsque la colonne de Liphy attaqua la gauche des Français avec des forces supérieures. La 35°, après des efforts bonorables, se voyant prise en flance à la faveur d'un ravin où les Autrichens s'étaient glisses, fut contrainté de faire un mouvement en arriere pour éviter d'être couple. Nê-

tant plus soutcine et voyant également ses flancs menacés . la 29' suivit le monvement de la 85°. La 14°, se trouvant debordee, fut obligée de soutenir à elle seule le choc de l'ennemi. Elle se jeta dans les haies et dans les maisons en avant de San-Giovanni, et, par son hérosque résistance, arrêta les Antrichiens assez de temps pour que Bonaparte, qui vit d'abord ce que le mouvement de Liptay pouvait entraîner de conséquences funestes, prit les mesures les plus propres à preyenir le mal. L'ennemi, en debouchant sur le plateau de Rivoli , cut favorisé le déploiement de la colonne de l'Adige ( celle de Quasdicnowich), et la gauche de Joubert aurait été prévenue à Rivoli et rejetée sur la rivière. Laissant le général Berthier, chef de l'état-major géneral, pour maintenir les positions du centre: Bonaparte se rendit précipitamment à la gauche. La 32º demisbrigade conduite par le général Rampon , après avoir marché toute la nuit, arrivait alors sur ce point : Bonaparte lui donna de suite l'ordre de charger. La vue de l'ennemi donne à cette intrépide demi-brigade un conrage surnaturel; elle à oublié les fatigues de sa marche de nuit : « Masséna , enfant gaté de In victoire, dit Bonaparte, dont nous ne croyons pas devoir changer les expressions, Massena s'élance à la tête des braves qui la composent : l'aspect de l'eunemi a redoublé leur ardem : ils se précipitent au pas de charge sur les bataillons autrichiens. et, soutenus par les 29° et 85° demi-brigades, qui se sont rallices derrière eux, ils culbutent leurs adversuires, reprennent les positions, et dégagent les flancs de la 14°. » Le genéral Berthier, resté avec cetto digne troupe, l'avait encouragée par ses discours et son exemple; Elle avait continue sa brillante resistance et couvrait le chemin qui conduit de Lubiara à Rivoli, le seul par lequel les troupes de la droite , fortement engagées, pouvaient se retirer. S'étant aperçue du mouvément retrograde de la gauche, cette alle droite commençait en effet à se replier à la hauteur du centre, et, pressée par l'ennemi, elle allait prendre le chemin dont nous venons de parler. On a vu plus haut qu'un bataillon de la 14° avait deja penétré dans le village de San-Giovanni, et s'était jeté dans les hoies qui sont entre ce vilinge et cejui de San-Martino. Berthier avait envoye un autre bataillon pour soutenir, le premier, et lui-même,

avec le troisieme, occupait une hauteur au centre. Ce dernier bataillon, se trouvant entouré par les troupes de Koblos et une partie de celles d'Ocskay ; 'en recut le choc avec la plus grande' intrépldité : il tint plus d'un quart d'heure dans cette position, sans que l'ennemi put l'en chasser. Des pièces de campagne étaient sur le front de sa ligne, et les Autrichleus redoublaient d'efforts pour enlever ces canons . dont le feu les abimatt. Déja quelques chevaux d'attelage avaient été saisis; lorsqu'un capitaine, dont le nom est malheureusement reste dans l'oubli; s'écria en s'adressant au premier rang du bataillon : + Quatorzième, laisserez-vous prendre vos pieces? a Le feu violent de l'ennemi empêchait les plus intrépides de s'avancer jusqu'a elles mais Berthier fit tirer avec tant de vivacité sur ceux des ennemis qui se disposaient à emmener les pieces , que ces derniers furent presque tous tues, ainsi que les chevaux : les canons restèrent au pouvoir des Français. C'était à ce moment même que la 32°, exécutant sa charge impétucuse, débarrassait les flanes de la 14°, et la tirait du péril dont elle était si instamment menacée. Le général Joubert, à la tête de la 33° demisbrigade, était passé en première ligne des tronpès de la droite; qui se retiralent en désordre, et avait protégé leur ralliement en résistant aux efforts de la colonne d'Ocskay.

La matinée s'avançait, et li était plus de neuf heures lorsque la colonne de l'extrême droite des Autrichiens (celle du prince Lusignan' parut vers le village de Pezzena, après avoir fruncht Sperane, le Monte-Gazo et le col de Lavalet. Un bataillon marchant sur Costerman flanquaît à droite le gros' de cette colonne, qui après avoir dépassé Pezzena, s'avancait, en longeant la rivière de Tasso; dans la direction, du village d'Affl, Jusqu'alors cette troupe n'ayant éprouvé aucun obstacle de la part des Français. Lusignan se flattait d'atteindre son but', quolque la 18º cut occupé; de son côte, le passage important de la Rocca-di-Garda. Mais Bonaparte, connaissant actuellement le véritable point des attaques d'Alvinzy, envoya, vers dix henres, au chef de cette demi-brigade, l'ordre de marcher avec deux de ses batuitlons contre le prince Lusignan. Les deux partis se rencontrerent vers Calcina, La 18º culbuta le bataillon des flanqueurs autrichiens, et se rabatut ensuite sur Rivoli.

Tandis que tout ceci se passaft au centre et à l'extrême cauche des Français, examinons les mouvements des cinquième et sixième colonnes autrichiennes dans la vallée de l'Adige; Celie de Quasdanowich avait attaqué les retranchements d'Osteria. La 39º demi-brigade, qui les défendait, opposait la résistance la plus vigourense; mais le général Wakassowich, continuant sa marche-sur la rive gauche de l'Adige, avait atteint Somano et disposé, suivant les instructions qu'il avait reçues, l'artiflerie destinée à foudroyer l'autre rive. Écrasée par cette artillerie en même temps qu'elle était pressée vigourcusement de front par la cinquième colonne, la 39º cèda les retranchements. Quasdanowich marchait directement sur le plateau de Rivoli, de la possession duquel dépendait tout le succès de la bataille. D'un autre côté, Ocskay, après avoir repoussé le genéral Vial , comme pous l'avons rapporté , prenaît le revers du Monte-Magoue au detà de San-Marco. Le moment était éminemment critique, et tont autre général qui aurait eu moins de sang-froid que Bonaparte, se serait bien difficilement tiré du pas où ceiul-ci se trouvait engagé; mais le coup d'œil inspirateur du général en chef iul suggéra sur-le-champ ce qu'il avait à faire.

Nous avons dit que le genéral Jouhert avait passé en prenière ligne de la brigade Vial, avec la 38 de ligne, pour donner à ces troupes le temps de se rallier, en artétant les progrès de in celonne d'Oestay. Bonspurte ordonna à Jouhert de faire faire un détachement de front à cette infanteire legère (4°, 17 et 27° demi-brigades), pour qu'elle marchât au soutien de la 39°, en même temps qu'il ordonna aux exendrons du général Ledere de se porter sur le même point; et comme sa ure active embrassait à la fois toutes les parties de sa ligne, sentant l'Inadifisance de la 15° demi-brigade pour S'opposer à la morche de Lusigona sur la gauche, il enveya la 75° ser les hauteurs de Fiffaro.

Un prompt succès fut le résultat de ces dispositions si bion calculées. La colomne de Quasdanowich débouchait à peine da ravin d'Osteria, et la tête seule, formée per les dragons dequertier général et par un bataillon de Gemmingen, était perveuue sur le plateau de Bivoli. Le reste chant encere de Bivoli. Le reste chant encere de masse dans le défile. les Autrichiens furent bientôt assaillis de toutes parts. L'infanterie légère du général Joubert les attaqua sur leur flanc droit, tandis que la cavalerie, conduite par le général Berthier, chargeait de front la tête de colonne ; et que la 39º la menacult sur sa gauche. Le combat devint sanglant, Joubert, ayant eu son cheval tue sous lui, s'éianca, un fusil à la main, à la tête des grenadiers, et acheva de répandre l'épouvante dans les rangs autrichiens, déjà ébranlés par une première charge, 'où s'étaient particulièrement distingnés le général Leclerc et le chef d'escadron Lasalle. La tête de colonne ainsi pressée abandonne le plateau et se rejette dans le défilé avec toute la confusion d'une déroute. Le général Quasdanowich fait de vains efforts pour réparer le désordre que cette ponssée met dans sa colonne. Ce désordre est d'autant pius grand, que la cavalerie et l'artillerie sont encombrées dans le ravin, où la route, quoique très-praticable, se trouve fort resserree. Les vainqueurs, continuant d'avancer, font un carnage épouvantable : nne partie de l'artillerie tombe entre leurs mains. Le capitaine-adjoint à l'état-major, Brémont, à la tête de quelques braves, prend quatre pièces de canon. Quasdanowich regagne avec peine les bords de l'Adige, et l'avantage remporté sur lui est un coup décisif qui assure la victoire aux Francais.

Tandis que ces événements se passaient sur le plateru de Rivoli et dans le vani d'Osteria, Masséna, avec la 52º deni-brigade et les troupes du général de brigade Sandoz (les 20º légre et 85º de l'igne); se maintenat glorieusement sur les hautents de Trombolaro. Les colonnes de Kobbos et d'Oschay, qui débouchante digit vers Matole, se trovaviant faind dépassées. Le général Joubert, après la défaits de Quasdanovieb, laissant à la cavalerie le soits de pourauirre les fuyards, était reverus, avec son infianterie logiere, sur le général Deskay, dont l'Infanterie et trovaut un peu rompee par l'effet de la marche qu'elle venait de faire dans un terrain coupé, d'abord sur la brigade Vial, et ensuite sur la 33º demi-brigade, qui etnit réside, comme on l'a vu, devant elle. D'un quitre coté, i et-giliant Bonaparte venait d'envoyer le chef d'escadron Lasalle, avec 150 chevaris, pour souterie et profègre le raillement des

Français sur la droite. La subité apparition de Joubert d'un côté et celle de Lasalle de l'autre, firent sur ces troupes dispersees une impression terrible. La terreur se communiqua rapidement de proche en proche, et redoubla lorsque, forcés de faire un mouvement rétrograde, les Autrichiens s'apercurent de la position de Massena en arriere de leur flanc droit. Ce dernier général, temoin de la confusion qui regnait dejà dans les rangs ennemis, descendit en toute hâte des hauteurs qu'il occupait, se jeta de son côte sur des troupes à demi vaincues et acheva lenr déronte. Tout s'enfuit jusqu'à San-Giovanni, et, malgre tous les efforts d'Alvinzy; accouru lui-meme pour rétablir l'ordre, il ne réussit à contenir les fuyards et à les rallier que derrière le Tasso. Le général Liptay, qui pouvait, par suite du mouvement que venait de faire Massena, porter quelque remède à cet état de choses en attaquant aver vigueur. eraignit pour la sureté de sa colonne, et retrograda sur Caprino. Les Français firent 800 prisouniers dans ectte derniere oceasion-

Tontefois, la fortune n'estat pas aussi favorable aux Frangias a l'extence granche et sur les derrières de leur armée. La colonne, du prince, Lustenan avait, débouché à gauche du sillage d'affl, et s'éstat avancés aux la 75 vers l'iffore. Celleci à éstat repliés; mais, avant de commencer sa retraite, alle avait charge, avec sa valeur ordinaire, la geache de la rodonse autrichiesne, et la avait fait quelques grisonaters. Les dessy batallions de la 18° al syant point tardé a rejoindre cette groupe; les deux demi-driègales se portécent yets librolli.

Lusgman, ac trouvant plus d'obstricles, continua su marche, genviè le Monte-Brighol, et s'avanque par le Monte-Brighol y les decrètres de l'armée française, comptant lui couper la rettate et la forcer à mettre bas les, armes Bonapera e sati che pulicique la colonne du genéral Rey devait hientôt arriver par Drzas, derrère, la colonne qui mençant inais l'armée, c'èl più grant que les deixi hetallions de la 18° g', un seul dois 13° sufficient point contenir. Lusignon, 11 les fit marcher à la reas contre dies cétentes, en même temps qu'une hutterie de pièces da 12, placés sur les hauteur de Campenne, prenait que cétairpe la droite de actet colonne renomie. Le gioreral Monutier, qui le droite de actet colonne renomie. Le gioreral Monutier, qui

ommandait les trois batallions français, en forma trois petites colonnes d'attaque, qu'il dirigen par Montidone, sur la grande coute et par le chemin de la Cosatta. Lusignan, qui s'était avance sans artillerle, fut écrase par le batterle de Campana et fut contraint de se replier sur le Monte-Brunist. Un bataillon. qui voulut tepir ferme à la croix de Pipolo, fut eulbute avec perte. Le general Rey deboucha d'Orza sur ces entrefaites avec la 57 demi-brigade, qu'il forma, maigre les tirallieurs de Lusignan, sur la rive droite du Tasso, Cette circonstance, favorisa singulièrement le mouvement du général Monnier. Bonaparte, instruit de la présence du général Rey sur le champ de bataille, ilt murcher le général Brune avec les doux autres bataillons de la 75°, pour joindre le général Monnier. Ces deux généraux attaquerent alors Lusignan de front dans sa position du Monte-Brunisi, pendant que Rey, traversant le Tasso avec la 57", chargeait à revers. Preasée de la maniere la plus vigoureuse, la colonne autrichienne fut en peu d'instants culbutée, mise en déroute; la plupart des suyards furent faits prisonniers. 12 à 1500 hommes , cherchant à se retirer sur Garda, rencontrérent dans les défiles une compaguie de la 18°, dont un bataillon gardait, comme nous l'avons dit, ce point important. Le capitaine Repérqui n'avait pas plus de 50 hommes avec lui, somma la colonne ennemie de mettre bas les armes, déclarant qu'il n'était lui-même que l'avant-garde d'une troupe bien plus nombreuse, La terreur des Autrichiens, et peut-être aussi la disposition du terrain qui ne leur permettait pas de s'assurer du nombre des Francais auxquels ils avaient affaire, les détermina à déposer

leurs armes et à se rendre présonniers.

La colonne de funsionnevien vasit été trop maltratice pour que ce géorda put conserver Péspoir d'entreprendre quelque nouvelle attaque, et su position actueile étant meme trop ha sarde, il se mit en marche pour se verierve, ne remondant l'Adige, sur Rivalia et sur Peri. Le centre des Autrichians se trouva, par ce mouvement, abandonné à see proptes forces decrirce le Tasso.

Assassiné par les guerilles dans la campagne de 1808, en Espagne; il était alors général de brighte. Bonaparte allait faire attaquer ce débris de l'armée autrichienne, lorsque, dans l'après-midi, il fut informé que le corps du général Provern avait passé l'Adige vers Anghiari et se dirigeait sur Mantoue. Préparé en quelque sorte à ce dernier événement, le géréral en chef calcula avec raison qu'en laissant la division Jouhert, soutenue par la reserve du général Rey, pour achever la défaite d'Alvinzy, il pouvait lai-même se porter, avec la rapidité de la foudre, sur cette colonne de Provera, et arriver assez à temps pour empêcher lo général autrichien de débioquer Mantoue, de ravitailler cette place, et de faire sortir la portion de la garnison qui n'était pas nécessaire à sa défense. En conséquence, il partit sur-le-champ avec la division Massena. Si l'on se rappelle que ces admirables troupes, ayant marché toute la nuit du 13 au 14, n'avaient point cessé de combattre toute la journée avec la plus grande vigueur, où trouver des expressions pour leur payer le tribut d'éloges qu'elles ont mérités pour leur gele infatigable ? Conduite par son digne chef, l'Illustre Masséna, cette division se dirige sur Roverbella ; emmenant avec elle 5,000 prisonnlers ; mais avant de faire le récit de la nouvelle opération de Bonaparte, non moins brillante que celle qu'on vient de lire, nous allons sulvre les mouvements de la division Joubert.

\*\*Le general en chef, avant de partir poir aller combattee Prevens, avant ordonné à Joudent de faire reposer ses troupes pendint quelques heures, et d'attaquer enssite Alvincy dans as postion vere Pazzone. En excettion de cet ordre, le gisent Visi, avec sa berigné d'infanteris légère (4º et 17º demi-brigades), longea les creies de Monte-Mapone pour tourier Fennemi. Les 30° et 20° de ligne, sous les ordres du péciral Bisragone, d'Hilliers, s'avanchernt sous Sans-Martino, tandis que 10° d'égère et à ns' de ligne, sous les ordres de l'aljudant général Vaux; devalent filer par les revers du Sjoute-Magons, pour accables la droite des Astricheires en retraite et la prévenir à la Corona. Une petite colonne, formée de deux bestillons de la 22º légère et d'un batallion de la 50°, fut dirigée par le Monte-Baldo sur Ferrarn, pour couper la rétraite à l'ennemi.

Cette retraite ne pouvait s'effectuer que par un chemin fort

étroit passant sur les hauteurs escarpées de la Corona. Le mouvement des colonnes des généraux Vial et Vaux ne laissait à Alvinzy d'autre parti à prendre que celui de se rendre avec les colonnes de Lintay, Koblos et Oeskay, ou à les laisser. se disperser ou se précipiter des montagnes, si le passage leur. étnit fermé, soit à la Corona, soit à Ferrara, Toutefois, les colonnes françaises que nous avons nommées plus haut / Viai et Vaux avaient un chemin pénible et long à parcourie pour atteindre leur but respectif; et le général Joubert devait craindre que l'ennemi, qui se trouvait, comme on l'a vu tout à l'heure, à Pazzone, avant une ligne plus courte et plus directe à sulvre, ne prévint ces mêmes colonnes. Mais Bonaparte, pensant à tout, avait, des la veille, envoyé le général Murat s'embarquer à Salo avec partie de la 12º demi-brigade d'infanterie légère, pour venir descendre à Torre, gagner ensuite Montagna et les crétes du Monte-Baldo.

Murat avait débarque le 16 au point Indiqué, vers le soir, continué su marche product la suit, et deut entré à mimit à Montagna; s'avançant ensuits jusqu'à la Possella, il 3 dit nieu autre de la troupe et la listea reposer, quelques boures. Le 16, d'la pointe du just, il était son Le créte du Monte-Baido, au lieu dit Pozza-Lagune. Il prit ensuite la direction de la Gronn par les Colones.

Onne cet Intervalle les troupes de Joubert avaient erquari le combat. Cement a vait commencé su setraite de fort house beaner mais il fot attingué par le colonne de Barrgury-d'Illiders', qui citira dans Sam-Marrino, prit deux pièces et quedques certaintes de prisonajers. Dipl in colonne du groine à l'al saivait les creites de Monte-Magone depais ciaq fracrès du matin, et s'etit avances autust que l'obscertite, la lassitud de sa sodate et le difficulté du terrain avaient par le lui permettre. La co-toinne de canche (celte de Vaux) a'avançat aussi par le Monte-filado sur Pravassar, ou etfe s'ella seva-ce la troupe de Morat, piendant que le genéral Vais a'approchait de Spaine et de al Corona. Le genéral Vais d'approchait de Spaine et de la Corona. Le genéral Vais le vais d'approchait de Spaine et de la Corona Le genéral Vais Les vais l'approchait de Spaine et de disconné de Barrgey-d'Hillers, suivait l'éconne de ne loi domait point de reliebre. Les Autréchiers ains pressés se retiraient en grand d'acordre c'aprepare heatilons, voulant gapuer la route n'agrand d'acordre d'actives les testilons, voulant gapuer la route n'agrand d'acordre c'aprepare heatilons, voulant gapuer la route n'agrand d'acordre c'aprepare heatilons, voulant gapuer la route n'agrand d'acordre c'aprepare heatilons, voulant gapuer la route n'agrand d'acordre d'active les testions, voulant gapuer la route n'agrand d'acordre d'active les testions, voulant gapuer la route n'agrand d'acordre d'active les testions.

qui conduit à lifealle se précipiterent des hauteurs on des revieres estripés qui longent in vallée de l'Adjec de plus prime inquêre voulet s'échapper par Pravasar et de soutier qu'un notime l'Escalier de la Madona, ranis ce délié était déja occupe pur les Français s'es Autrichiens ne purent le perce et virent s'y entisser comme dans un gouffre, au nombre de agén hommes qui mirent ba les armés et se conditent, à dispersion des Français s'empièrerent de plusieure certaines de chevant d'offichere et de begages, qui n'avaint pas peu contribué à le condition de la colonne emental.

Nous atlons uninterant parler de la marche du giuseni Provers sun Mantons, et fixe l'Intentina de nos lecteurs, suche bevatir on le génie de Bonapurte va développer de nouvelles combinistons.

On a varque l'adjudant genéral Duphot, attaque a Beulasqua par l'avant-garde de Provera, sédait cettré avec quiclque perie sur l-Egange. De général attrichée, après ca avantage, a àvarque sur l'Adjige pour en tenter le plassage. On ne connait pas bese les moillé qui le firent séguirnes trois jours sur la gande de ce fieuvé sans le traverser. Il scent difficile de croir qu'un mouvement qui devait resier nonna une Francis, celoi d'Adrinty, fit à e cause du retard indisceptible Provera, qui sursist attendu sinsi que son général en chef ché tresis dans son au

treprise sur Jouhert pour commencer la sienne, Il vaut mieux peuser que la réunion des moyens de passage entraina cette père de temps ; et adus de dendre cas, l'impéroyance du genéral en chef autrichieu ou de son chef d'état-major est, kien remarquible, puisque Lon suit que l'armec, avait de nombessa cepingues de ponte à ris suite qui pouvaient être mis a le discipingues de ponte à ris suite qui pouvaient être mis a le dis-

position de la collenne marchant sur Mantone.

Qual qu'il es soit, er ne fut que le 21 an soit e que le géneral.

Proviera se miten devoire de passer l'Adige vers le village d'Angénéque bategie. à Nicheosha afin de donner le change jury

Financia; et porta quelques troupes à Donnigo, pour éberrer,

tes pootes qui a trouvaient vers Romoz. Lus geltie avant gande

naverse d'abbre la trètere, d'empart d'Aughtel, sifu de por
prèse plus poutent que que que que que que de province de la contraction d'abbre la trètere, d'empart d'Aughtel, sifu de pro
tempe plus opaticellon de pourit, aque des retravailles de saite, et

avec besucoup d'activité pendant toute la noit. Le détachement français qui occupat le village d'Ampliari avant l'Attaque des Autrichiens appartenait à la brigale du ginéral Guyeux, qui encourat des recours de ses postes menées, et volut disputer le passage avec 12 à 1,800 hommes qu'il avait réunis; mais il ne put que tirrellier avec l'ennemi, trop nombreux pour lui. Il fut même obligé de céder après l'achèvement du pont, et de se retiere vers nonc. Provers a sem int en marche avec toute sa colonne sur Cerca. Le 14, au soir, il atteignit Nogara, où il fit bivouanter ses trouses.

Ce passage de l'Adige par les Antrichiens avait donné l'éveil an général Augereau, qui rassembla sur-le-chanya ses forces, espérant attaquer Provera vers Anghlari. Mais on vieut de voir que le général ennemi, ne songeant qu'à agoner Mantoue, avait dépli flé: augereau ne put atteindre que l'arrière-grande; il fit aussitôt ses dispositions d'attaque sur trois colonnes. Celle de ganché était commandée par le général Point, la droite par le général lannes, et les généraux Guyeux et Bon, arrivant de Ancoso, deviaten prendre l'annemi à revers. Le succés fut d'autant plus complet, que Provera ne fit rien pour soutenir son artière-garde, qui fut complétement dévutie. On lip prit 2,000 hommes et quatorire pièces de canon; le pont sur l'Adige fut bridé. Le gros de la colonne continua su marche sur Mantoue pur Castellaro et Salati-Googes, devant lequel et les rivals et s.

Les 9°, 18° de dragons, et 25° régiment de chasseurs à chevais d'étaient particulierment distingués dans l'action avec l'arrière-garde de Provera. Le combat avait d'abord commencé considére de l'action de l'a

STALLE: - T. I.

dant quelques' minutes le spectacle de l'un de ces combats dont on ili l'agréable description dans le Tasse, pour nous servir des propres expressions de Bonaparte dans son rapport an Directoire. Le commandant des hussards fut grièvement blessé de deux coups de sabre, et Duvivier continua de charger à la tête de ses dragons.

Provera, en arrivant devant Saint-Georges, espéralt trouvercette position dégarnele et pouvoir enter assez facilement dans Mantoue. Il connaissait bien peu l'active prévoyance du général de l'armée d'Italie. Lorsque les grandes opérations que méditait Bonaparte l'eurent forcé à diminuer sensiblement la force des troupes employées au blocus, il avait donné l'ordre d'augmenter encore les retranchements déjà existants de ce poute, et surtout de faire élever des ouvrages fermés, pour arrêter les sorties de la grarinson. Le chef de hatalilon du génie, Samson, avait été chargé de l'exécution de ces travaux, et s'en était nequitté avec l'intelligence et l'exactitude qui distinguent presque tous les officiers français de cette arme. Indépendamment des ouvrages construits du cété de la ville, d'autres travaux avaient été entrepris et achevés pour mettre ce faubourg fortifié à l'abri de tout surprise de la part d'un corps de secour

Sommé par Provera de se rendre, Miollis, dont la brigade dédadit ce poste intéressant, répondit avec la fermée convenable, et repoussa toutes les tentatives qui furent faites pour s'emparer des retranchements. Provera ne se crut point en mesure de tenter un assaut général contre des ouvrages susceptibles d'une home défense.

Tandis que le général autrichien cherchail les moyens de franchir l'obstacle qu'il arretait, Bonaparte, de son côté, meditait la destruction compiète de cette colonne ennemie. En se rendant à Rovceblelo, après avoir quitté le 14 au soir la division Joubert, il avait envoyé l'ordre au général Victor de conduire la 57° demi-brigade, qui se trouvait aux environs de Vérone, à Villa-Franca. Le quartier général s'établit à Roverbello le 15 au soir, et le général en chef cut blentôt sous sa main les 18°, 32° et 73° demi-brigades de la division Massena, le 10° régiment de cavalerie, et cette même 5° amenée par le général Victor. Informe, par deux dépéches successives, de la présence de Provera devant Saint-Georges et de la résistance de Miollis, Bonaparte put calculer les moyens d'attaquer avec un succès complet son imprudent adversaire. Le général Dumas (Alexandre) était placé avec la réserve du blocus à San-Antonio, et empéchalt toute sortie de la citadelle. Le général Serrurier, avec 1,500 bommes, gardait le poste de la Favorite.

Dans la mit du 15 au 10, le giorieral Victor, avec les 18' et 47', s'avança des avvicous de Roverbello, dans la direction de la Favorite, pour attaquere Provera, que Bonaparte, avec beaucoup de sagacité, suppossit a voir marché sur ce point, rebuté, comme il devait l'ètre, par l'imutilité de sa tentative sur Saint-Georges. Le reste des troupes de Masséna (les 32' et 176' demi-brigades) marchiait en réserve pour se porter au point ou l'emnemi dirigerait ses efforts. D'un autre côté, la division Augreaux, après son engagement avec l'arrière-ganda de Provera, ayant suivi de près in colonne de ce dernier, allatt débou-che par Castelhora sur Saint-Georges et l'attaquer en queue.

Il n'était pas facile pour le général autrichien d'échapper à des dispositions aussi bien cominées. Toutefois, voyant ses efforts contre. Saint-Georges paraiysés par la résistance de Mollis, Provera avait trouv le moyen de communiquer, dans la nuit du 16, avec Wurmens, et die combiner avec es marchal une attaque sur la l'avoir de sur Mottella, qu'il ne croyait pas aussi bien gardée, et où, surtout, li ne a'standait gieve à trouver le général Bonaparte avec les mêmes troupes qui avaient triomphé le 14, à qu'ingue lieuse de la , a Rivoll.

A cinq heures du matin, le 16, les Autrichleins attinquieren la Favorite et San-Antonio. Le vieux marchal, qui s'était mis à la tête des troupes sorties de Mantoue, parvint josqu'au dernier de ces postes. Attaqué bruquement et avec beaucoup de vigueux, jegément Dumas céda et les railler à deux lataillens que Bonaparte fit marcher à son secours, et avec lesquels il resustat ao cunteir l'ennemir; mais les général Serruires, soutenu par la 57 demi-brigade de la brigade du genéral Victor, se maintaint dans la Favorite, et repoissa toutes les attaques. Wurmser, qui s'était rahattu sur ce poste, fut contraint de rentre avec perté cains la citadell'.

Débarrassée de cette agression, la brigade Victor marcha sur

Provera. La 57° renversa tout ce qui se trouvait devant elle, pendant que le général Victor faisait tourner la gauche des Autrichiens par la 18e. La colonne ennemie, qui croyait n'avoir affaire qu'aux seules troupes du siège, surprise de cette attaque impétueuse, se mlt en désordre, et quelques bataillons mirent has les armes. Pendant ce temps, le général Miollis, sorti de Saint-Georges à la tête de quelques batalllons, vint augmenter ia confusion et la terreur de l'ennemi ; tout à coup, Rampon, à la tête des 32° et 75°, arrivant au pas de charge, complete l'investissement de la colonne. Envéloppé de toutes parts, sans communications avec Mantoue, et détà pressé par la division Augereau, qui s'était avancée de Castellaro, l'infortuné Proyera sollicite une capitulation, et se rend prisonnler avec 5,000 hommes, reste des 8,000 qu'il avait avant son passage de l'Adige. C'était pour la seconde fois, dans l'espace de neuf mois, que ce général éprouvait l'humiliante disgrâce de déposer ses armes aux pieds du même valnqueur '.

Le prince Charles commande l'armée autrichiemne en Italis; ouverture de la campagne de 1791; combats sur le Tagliamento, à Gradirea, a Tarvis, etc. — Si les derniers revers égrouves par l'Autriche en Italie avaient relevé les espérances du Directoire républicain, d'un autre côte les succès du prince Charles inspirient trop de conflance au cubilest de Vienne pour que l'empereur crit deoir cécle à des considérations puillanines, eu traitant avec un gouvernement dont les prétentions ul paraissaient aussi exagérices qu'injustes. Le geinéral Clarke échoua daus la mission dont il était chargé, et les Anglais reusirent à persuader l'Autriche qu'il était de son intérât, comme de Phoneur de ses armes, de continuer une guerre entreprise pour le maintien des droits des souverains et pour le salut de l'Europee.

Ainsi, tandis que Bonaparte imposait au pape le traité de Toientino, les Autrichiens réunissaient dans les montagnes du Tyrol des forces capables de tenter une nouvelle agression en Italie. Après les siéges de Kehl et dela tête du pont d'Huningue,

<sup>&#</sup>x27;Il laut se rappeler la capitulation du château de Cossaria, le 14 avril 1796.





l'élité des troupes d'Allemagne avait été dirigée vers l'Italie, et l'archiduc Charles fut désigné pour commandre la nouvelle armée. Ce prince venait de donner les preuves d'un talent distingué, et sa présence, en relevant le courage des troupes ennemies sur ce thétire des exploits de Bonaparte, offrait en même temps à cé dernièr un adversaire digne de lui.

Le général français avait apprécé le mérite de l'archiduc par sa conduite dans la campagne d'Allemagne, quand il eut marché sur l'armée de Sambre-ct-Meuse. Les mouvements stratégiques de l'armée autrichienne dans cette dernière circonstance firent sentir au vainqueur de Wurmser et d'Alvinzy qu'il ne fallait pas perfèr un moment pour prévenir les desseins du prince. Rassuré du côté de Rome par le traité de Tolentino, il ne lui rea-tait pius qu'à régier les affaires des républiques cispadane et transpadane, à renforcer son armée avec des troupes organisées dans ses nouveaux États, et à se rendre ensaite dans cétui de Venke, pour y prépare l'ouverture de la campagne.

Le contact des nouvelles républiques avec le territoire, dit de terre ferme, de Venise, devalt nécessairement inspirer au gouvernement oligarchique de ce dernier État la crainte de voir se propager avec plus de force et de rapidité que jamais les principes révolutionnaires qui devaient amener sa subversion. Cette considération avait peut-être contribué, plus que toute antre, à la partialité manifestée en faveur des Autrichiens. D'un autre côté, Bonaparte avait besoin de mettre le pays qu'il venait de rendre à l'Indépendance en mesure d'offrir un secours puissant et efficace à la république française contre la monarchie autrichienne; et ce moyen lui était offert par l'incorporation de la terre ferme vénitienne à la république cispadane. L'occupation des vilies et piaces de Brescia, Bergame, Salo, Peschlera, Vérone et Legnago, par l'armée française, était déia un grand pas de fait pour l'accompilssement des desselns du général français; mais il convenait à ce dernier d'employer de préférence les détours de la politique pour arriver à son but. Il se borna donc, avant l'ouverture de la campagne, à exciter sourdement ies sujets vénitiens à l'insurrection, sous le prétexte des griefs qu'ils avalent à exercer contre leur gouvernement. Des sociétés dites patriotiques, dans lesquelles on voyait figurer des Fraucais, se formerent dans quelques-unes des villes de terre ferme, en notamment à Bressia et Bergune: elles avaient pour objet de préparer les esprits à la révolution que l'on méditait. L'adjudant général Landreux était l'artisan de ces machinations secrètes, et dirigient les sociétés. Bonaparte, ayant reconnu dans est officier les moyens propres à jouer un rôle pue convenable peut-étre à la franchise et à la loyauté guerrière, espérait que les intrigues de cet agent paralyseralent les mauvaises dispositions du sokant vivillem envers la république franquese, pendant qu'il trait lui-même combattre l'armée autrichienne commandée par le voince Charles.

La suspension des hostilités sur le Rhin avait permis au Directoire de faire enlin passer à l'armée d'Italle les secours que Bonaparte attendait depuis si longtemps. Deux divisions, tirées des armées de Sambre-te-Meuve et de Rhin-et-Moselle, présentant ensemble un effectif de 18,000 homines, étalent en marche pour l'Italle. L'archiduc, dans ses Mémoires, prétend que ce corps d'armée traversa les Alpes, dans le fort de l'hiver, à l'insu des Autrichiens. La marche de l'armée de réserve sur la vallée d'Aoste, en 1800, et dont les Autrichiens i neurant également aucune connaissance, rendrait croyaible l'assertion du prince, si d'allieur la véraité de ce guerrier loyal pouvait être suspectée. Des troupes tirées de la Hollande et de l'intérienr de la France

On avait de justes misons de croire que la campagne de 1197 s'ouvrinit simultanément sur les deux points dont nous venons de parler. Cependant un intervalle assez long sépara les opérations de l'armée d'Italie et celles des anmées sur le hâlh. Sous n'entercons dans aucun détail sur les causes de cet intervalle extraordinaire : elles n'ont jamais été bien connues, et tout ce que nous pourrions dire ne s'appuyant que sur des conjectures que la suite de notre récit infirmerait peut-être, les faits parieront mieux que nos prasionements.

Le prince Charles prit le commandement de l'armée autrichlenne d'Italie dans le courant de février, avant que tous les renforts tirés des bords du Rbin et de l'intérieur des États héréditaires fussent arrivés à leur destination.

Telle était, à la fin de février, la position de l'armée ennemie :

Le gros des troupes était sur le Tagliamento; l'alid drolle, sons les ordres des ginéraux Kerpen et Laudon, était placée derrière le Lavis et la Nos, pour défendre l'entrée du Tyrol. La brigade du prince Lusigana couvrait l'intervaile existant entre ces deux masses principales, par une position derrière le Cordevole, dans les environs de Feitre. L'avant-parde du corps principal, commandée par le contact de Hohenzollern, était sur la Piave : elle avait ordre de ne rien eugager et de se replier sur le Tagliamento, si eile était attaquée en force supérieure.

Vers la même époque (fin de février), Bonapartea vast réuni quatre divisions de son armée dans la Marcha Trèvisane. Massina à Bassano, le général Guyeux (qui remplaçait provisoirement le général Augereau, envoyé à Paris) occupalt Trèvise; le général Serruire, Castel-France; la division Bernadotte, qui commenqui à arriver, devait être placée à Padoue. Le corps d'armée destiné à agir dans le Frioul était fort d'a pen pris 37,000 hommes, non comptis une réserve de cavalerie que commandait le général Dauçua.

Le général Joubert, avec sa division et celles des généraux Delmas et Baraquey-d'Hilliers, fut chargé des opérations contre les généraux Kerpen et Laudon, dans le Tyrol: ce corps, formant l'alle gauche de l'armée, était de 21,000 hommes, dout 5,000 environ restérent dans le Véronais et le Mantouan.

La division Victor, forte de 7,500 hommes, resta dans la Marche d'Ancône, et le général Kilmaine, avec à peu près G,000 hommes, dut garder la Lombardie et les frontières de Gênes et du Plémont.

Les forces de l'archiduc auraient été à peu près égales a celles de Bonaparte, à les rendres tirés de l'armés imperiale du Bhin ensent rejoint celle d'Italie; mais ils ne devalent arriver que vers le moss d'avril. Les tompes françales», déjà ressemblées, étalent done aupérieures par leur nombre et leur composition. Toutefois, cea avantages étaient en queique sorte compensies par ceux que le Tyroit et les dispositions de la république de Venise offraient au prince pour souteni une guerre defensive. Les diet, Bonaparte avait de grands obstacles à surnonter pour l'exécution de ses desseins. Il hui fallait franchir les longs définée des Aiges Noriques et Juliennes, en nissants ura sa guenche le

Tyrol, dont les habitants, alors leves en masse, menaçaient de couper ses communications; et sur sa droite, il avait à redouter ies entreprises hostiles des Vénitiens. Déjà 10,000 Esciavons rassemblés à Venise, sous le prétexte de couvrir cette capitale, n'attendaient que le signal pour se lier, par Vérone, aux corps autrichiens du Tyrol.

Quelques combats peu importants avaient eu lieu, avant cette epoque, sur le Lavis et sur la Plave, entre les avant-postes français et les débris de l'armée autrichienne, qui se reformait dans le Tyrol et le Frioul. Le 22 février, les troupes de la division Augercau avaient culbuté l'ennemi en avant de Lavadina . et ie général Walther l'avait poursul vi jusque sur la Plave. L'adjudant général Duphot et le chef de brigade du 23° de chasseurs à cheval, Barthélemy, avaient été blessés dans cette affaire. Le 23, le général Murat avait fait quelques centaines de prisonniers sur les chasseurs tyroliens dans la position retranchée de Fai; et. d'un autre côté, le général Belliard, obligé de quitter Bedoie, où l'ennemi l'avait attaqué en force supérieure, reprit sa revanche et fit eprouver une perte assez considérable aux Autrichiens en morts et prisonniers : dans ce même temps, l'adjudant général Kellermann passait la Piave et culbutait un régiment de hussards ennemis. Le 2 mars, le général Beiliard avait attaqué quelques troupes en position à Monte di Sover, ieur avait pris un drapeau et un convoi de bœufs.

Le 10 mars, la division Masséna marcha sur Feltre, L'ennemi, à son approche, évacua la ligne du Cordevole et se porta sur Belluno, tandis que le général Serrurier venait occuper Asolo. Ce mouvement de la gauche du corps d'armée, destiné à agir dans le Frioul, avait pour but de gagner les montagnes, afin de tourner le flanc droit de la ligne autrichienne lorsque les autres divisions l'attaqueraient de front. Le 12 mars, à la pointe du jour, la division Serrurier passa la Piave vis-à-vis du village de Vidor. La rapidité et la profondeur du courant n'arrêtèrent point les Français. Le chef d'escadron Lasalie, à la tête d'un détachement de cavaierie, et l'adjudant géneral Leciere, suivi de la 21° légère, cuibutèrent l'avant-garde ennemie, qui voulut s'opposer à leur passage, et se portèrent rapidement à San-Saivador : les Autrichiens évacuerent leur camp de la Capenna,

Le même jour, à deux neures après midi, le génerai Guyeux passa également la Piave à Ospedaletto, et arriva le soir à Conegiiano \*.

Le 13 mars, le division Guyeux (ceile d'Augereau) arriva à Sacile et atteignit l'arrière-garde ennemie, l'attaqua malgré l'obscurité de la nuit, et lui fit 300 prisonniers. Le général Dugua, enomandant la cavalierte, fut blessé dans cet engagement, oi les Autrichiens donnèrent un exemple de perfidie blen peu digne de la loyauté guerrière. Un corps de huians, pressé vigoureusement, demandait à se rendre : le chef d'essudron Sciebeck s'avança pour leur faire mettre bas les armes; mois à peine fut-il à portée de pissolet, qu'il reçut un coup de feu qui le reuversa rode mort. Les cavaliers français, irrités par cet acté de trahison, chargérent les huians et les massacrient san faire un seul prisonaler. Le général Hobenzollern, compromis par ce mouvement de la division Guyeux, se replia sur le Taciaimento, par Pordenou et Vársaogue.

De son côté, le général Masséna avait quitté Belluno pour condinuer sa marche dans les nodages, après avoir remonté la Piave dans la direction de Cadore; il atteignit l'arrière-garde de Lasignan, qui faisait sa retraite de ce docé. Enveloppée par les trouges iégres françaises, cette arrière-garde se forma et carré; mais, a près plusieurs tentatives pour se faire jour, elle mit has les arram lesqueis se trousait le général Lasignan lui-méme, un colonde et 10 hussards. Bonagarte, mécontent de la conduite que le général autrichien avait tesue euvers des Français malades ou blessés à Bresia, jors de la batuille de Castiglione, ordonna qu'il sernit conduit en France sans pouvoir étre échangé.

Le 14, le générai Guyeux occupa Pordenone, et Masséna se rabattit sur Spilimbergo, dans l'intention de se jeter, en mar-

Bosaperte signale, dans son rapport ao Directoire, le trait soivant di deviousneut d'une framen. Il se nons a polapi pare rétrange a receali consacré à la giolre dunomirranquis » un soldat entrainei par le courant était a rar le point de se soney une femme attachée à la 12º dessi-inspida se se jette à la sage, et parrient à souver cet homme après avoir hait longdemps confre le courant. Le lui si fait prévent, confinie ne piérette e roist, d'un collèr d'ur suspeil cera suspendue une convenue civique avec le nom du soldat qu'elle ai conreguement sauxe.

chant par Gemona, sur la droite de l'armée autrichienne pour la forcer à entrer dans la piaine. Le général Serrurier campa ce même jour à Porto-Bufole, et arriva le lendemain à Beiveder.

Nous avons dit que l'archiduc Charles avait réunt la plus grande partie des forces un la rive guache du Tigliamento. Il n'avait plus aiors que quelques détachements de exvalerie légère un la rivide ofoit de cette rivière. L'intention du prince, qui attendait impatiemment l'arrivée des renforts du Rhin , était moins de s'opposer au passage du Tagliamento que de profiter de quelques retranchements cleves sur la rive gauche pour returder in marche de l'armée française; il ne voulait point avoir d'engagement sérieux avant d'être compiétement en mesure.

Le 16 mars, Bonaparte fit faire, par un de ses aides de camp. le chef de bataillon Croizier, une reconnaissance sur le Tagitamento; et cet officier avant fait le rapport que l'ennemi paraissait vouloir défendre vigoureusement le passage de cette rivière, le général en chef s'avança par Vaivasone avec les trois divisions Guyeux, Serrurier et Bernadotte. Les gelées avaient diminué les eaux du Tagliamento, qui se trouvalt à neu près guéable partout. Cependant les troupes autrichiennes occupant Torrida, Rivis, Gradisca, Pozzo, Gorizia et Codroipo faisaient mine de disputer le passage : la cavaicrie s'étendait sur deux lignes dans la plaine entre Codroipo et Camino. Bonaparte donna ordre à la division Guyeux de se porter sur la gauche, entre Torrida et Rivis, tandis que Bernadotte descendrait à droite en face de Codroipo : une batterie de 12 canons fut établie sur chacun de ces deux points, afin de protéger le mouvement de ces divisions; et le général Serrurier, débouchant de Valvasone, dut forcer de marche pour leur servir de réserve. La cavalerie fut se ranger en hataille derrière la division Bernadotte, arrivée aux points de passage qui lui étaient indiqués; les généraux Guyeux et Bernadotte firent ployer leurs divisions en colonnes serrées sur le centre. Chacune de ces divisions avait en tête une demi-brigade d'infanterie légère, soutenue de deux bataillons de grenadiers : deux escadrons furent placés derrière les intervalles de ces derniers. L'action commenca par le feu des batteries, après quoi les soldats de l'infanterie légère s'avancèrent en tirailleurs et couvrirent bientôt le lit du Tagliamento.

L'adjudant général Duphot, à la tête de la 27° légère, se leta dans la rivière, sous le feu de l'artillerie ennemie, et aborda sur la rive gauche, soutenu par les deux batalllons de grenadiers que commandait le général Bon ; cette attaque était celle de la division Guveux. A la droite, le général Murat fit le même mouvement avec la 21° légère, et il fut également soutenu par les deux bataillons de grenadiers conduits par le général Chabran : toute la ligne en mouvement présenta des masses qui se flanquaient entre clles. Au moment où l'Infanterie françaisc abordait la rive gauche, le prince Charles ordonna plusieurs charges de cavalerie; mais les voyant repoussées sur les deux points, il chercha alors à déborder la division Bernadotte par son flanc droit. Bonaparte, qui s'apercut de ce mouvement, envoya le général Dugua et l'adjudant général Kellermann pour s'v opposer. Ces deux officiers traversèrent la rivière à la tête de la réserve de cavalerie : et , soutenus par une colonne d'infanterie dirigée par l'adjudant général Mireur, ils vinrent à la rencontre des escadrons ennemis et les culbutèrent dans une charge vigoureuse, où le général autrichien Schulz demeura prisonnier.

Go dernier événement accéléra la retraite du prince. Sur la gauche, quelques battallions, après avoic éracen les villages de Torrida et de Rivis, se jetierent dans celui de Gradisen, à Fréfie d'opposer assez de résiatance pour empécher une poursuite trop vive. Le général Guyeax, nualger l'obscurité, a rhésta point à attaquer ce dernier village et en chassa les Autrichiens; il faillit même s'emparer du prince Charles, qui s'y trovault pour encourager cette arrière-garde à combattre avec résolution. Les Pransis suivient l'ennemi sur la route de Palmanon, à trois ou quatre milles du champ de batallle, sur lequel les trois divisious bivoanguieran.

Cette affaire coûta aux Autrichiens un général, plusieurs officiers supérieurs et environ 500 prisonniers, un grand nombre de tués et six pièces de canon. La perte des Français fut peu considérable. L'adjudant général Kellermann fut blessé de plusieurs coups de sabre, reçus dans la belle charge qu'il exécuta conjointement avec le général Dugua.

Le plus grand avantage que retira Bonaparte de ce premier combat fut de signaler l'ouverture de la campagne en pénétrant dans in Carinthie, malgré l'àpreté de la saison. Le 17, les divisions Guyeux et Bernadotte s'emparerent, sans coup feiri, de Palmanova, où elles trouvèrent 30,000 rations de pain et des magasins de farine. L'archidue avait eu l'intention de s'établir dans cette place; mais, poursuivi si vivenent par son adversaire victorieux, il était hors d'état de lui faire face et abandonn nême les rives du Torre, sur lequel il vit arriver, le 18, les deux divisions qui vensitet d'écouper Palmanova.

Cependant Masséna avait continué sa marche sur la gauele, et était vem s'établir à Gospo et Gemona, an débouché des gorges du Tagliamento, dans lesquelles il avait pousséese a vanipostes. Ces manœuvres du général Masséna avaient pour luit de aganer toujours la droite de l'archidue, et de venir s'établir sur le point de réunion des grandes communications de son armée.

Lo 19, le général Bernadotte se porta sur Gradisca, après avoir passé le Torre. Le général Serradotte su de San-Pietro, pour passer l'Isonzo au-dessus du pont de Casselliano, et remontre par la tive gauche en suitant les crétes justificares qui dominent la ville de Gradisca. L'archiduce avait pensé que l'Isonzo serait plus difficile à franchir que le Tagliamento: le seul point de passage était entre Gorizal et Monfalcone. Gradisca était occupé par quatre bataillons et défends par des ouvraiges de campagen. Bernadotte disposa adivision en colomnes serrées, pour lui faire traverser la rivère, dont le chef de brigade Adricossy avait sondé les gués. Les Autrichiens qui devaient défendre le passage, intimidés par ces dispositions, se replièrent en toute hâte, abandonnant Gradisca à la défense des quatre bataillors qui s'y trouvaient.

Le général Serrurier, qui , de son côté, avait également passe l'Isonzo, se hidr d'arriver per les hauteurs dont nous avons parié, tandis que Bernadotte, pour déburner l'attention de la garaison de Grudisce, faisait attaquer les retranehements de cette place par sen infanterie légère. Les Français, emportés par leur ardeurs, s'avancèrent jusque sous les nurs de la ville, la baionnette en avant; mais, aceucills par la mitraille et un feu de mousqueterie hien nourri, jis furent obligés de rétrograder. Déjà l'enneni s'applaudissait de cet avantage, cisrque Bernadotte fit avancer quatre pièces de canon pour enfoncer la porte dite de Palmanova, qui n'était couverte que par une fleche. A ce moment, la division Serrurier se fit aperceroir sur les hauteurs de l'autre coté de la ville. Il ne resta plus d'autre part loru la garnison que de capiture, et c'est ce qu'elle fit a la première sommation. 2,500 prisonniers, buit drapeaux et divipeces de canon furent le résultat de ces maneuvres habiles des deux divisions françaises. Le chef de brigade de la 18' demi-brigade fut le seul officier blessé dans cette attaque de Gradisca. Dans son rapport, Bonaparte fit une mention particulière des geineraux Murat et Friant; des chefs de brigade Mireur, Labure, Marri, et de Merries Comovas; des commandants de l'artileirei et du génie Zaillot et Campredon, et du capitaine aide de camp Daroc.

L'extrême rapidité des mouvements de Bonaparte devait nécessairement déconcerter un général accoutumé à la méthodique circonspection des généraux Jourdan et Moreau, L'archiduc avait eu l'intention de concentrer ses forces à Villach. en avant de la Drave, où il espérait recevoir enfin les détachements de l'armée du Rhin. Par cette position, non-seulement il couvrait la communication directe de Vienne, et en assurait une autre avec le corps du Tyrol par Lienz, mais encore il se trouvait en mesure de reprendre l'offensive avec quelque avantage en s'avançant par la droite sur Ponteba et le Tagliamento vers Udine et Palmanova. On a vu, toutefois, que Bonaparte avait paré à ce mouvement par celui du général Masséna sur Osopo et Gemona. Les derniers succès obtenus par les Français sur l'Isonzo avant forcé le prince à une prompte retraite, il ne songea plus qu'à remonter la vallée de l'Isonzo et du Natizone ponr gagner, avant les Français, les passages de Caporeto et de Tarvis. Il n'y avait pas un moment à perdre, ear la division Guyeux s'avançait déjà par Cormons sur Cividale. Ainsi donc, pressé d'un côté par Masséna, de l'autre par Gnyeux, suivi sur Gorizia par Bernadotte et Serrurier, l'archidue ordonna aux généraux Gontrenli et Bayalitseh de marcher aussi vite que ponvalent le permettre la difficulté des chemins et l'embarras des équipages d'artillerie, tandis que lui-même se retiralt avec sa gauche et les troupes du prince de

Reuss sur Laybach et Krainburg. Ce mouvement mit entre ses colonnes la chaîne des Alpes dites Carniques, et les exposait à être battnes successivement par l'homme qui possédait le mieux la science stratégique.

Maitre de Gradisca, Bonaparte avait marché de suite sur Gorizia avec les divisions Bernadotte et Serrurier. Nous avons dit que le général Guyeux était en marche sur Cividale. La double direction que prenait l'armée autrichienne obligeait le général français à renforcer Masséna vers Tarvis. Laissant en conséquence au général Bernadotte le soin de suivre la colonne autrichienne marchant sur Laybach, il remonta l'Isonzo par Canale, et s'avanca sur Caporeto, où le général Guyeux fut également dirigé en traversant Pufero et la vallée du Natizone. Les Autrichiens avaient évacué Gorizia avec tant de précipitation, qu'ils abandonnèrent de nombreux magasins de vivres et de munitions de guerre, et 150 malades ou biessés qui furent recommandés à la générosité française. Bonaparte, dans une proclamation, avait pris soin de rassurer les habitants de cette ville : « Une fraveur injuste, disait-il, a devancé l'armée française. Nous ne venons ici ni pour vous conquérir, ni pour changer vos mœurs et votre religion. La république est l'amie de toutes les nations. Malheur aux rois qui ont la folie de jui faire la guerre.... J'augmenteral vos priviléges et le vous restituerai vos droits. Le peuple français attache plus de prix à la victoire, par les injustices qu'elle jui permet de réparer, que par la vaine gioire qui lui en revient. »

Massiena, sur ces entrefaites, avait rempli, ave son babliele ordinalre, les instructions qui lui avaient été données. Il s'e-tait emparé de Chiusa-Veneta. Parvenu au pont de Cassola, où l'ennemi rallié voulait lui disputer le passage, il fit marcher dix compagnies de greaudiers éclaireurs, commandés par le général Rampon, qui franchirent les retranchements et cuilburent les Autrichiens. Ponteba fut occupie le 21 mars, sans coup fétri; et la brigade Ocskay, poursuive jusqu'au deia de Tarvis, faissa doop prisonniers au pouvoir des Princis, ainsi que les magasins de vivres établis dans la coutrée pour les divers cantonnements autrichiers. Il est faeile de voir mainte-mant dans quelle stautoin critique se trouvait la colonne du gé-

néral Bayalitsch, refoulée le même jour par le général Guyeux dans les gorges de Caporeto, après avoir été attaquée par ce dernier dans le village de Pufero.

L'archiduc était arrivé à Krainburg lorsqu'il apprit l'occupation de Tarvis par les troupes de Masséna, et la position critique du général Bavalitsch. Il envoya sur-le-champ l'ordre au général Ocskay de reprendre Tarvis, où les Français n'avalent encore qu'une avant-garde; mais ce général, dans sa retraite précipitée, était délà pervenu à Wurzen, Le général Gontrenii. qui commandait l'avant-garde de la colonne de Bayalitsch, ayant traversé le col d'Ober-Preth, se présenta devant Tarvis et parvint à en expulser les avant-postes français, qu'il rejeta même sur Safnitz, à une liene en arrière. Il croyait avoir ouvert le chemin au reste de la colonne et sauvé les parcs autrichiens; mais, le 22 au matin, il fut attaqué par Masséna, qui avait réuni tonte sa division, et qui le cuibuta à son tour bien au delà de Tarvis, en lui tuant beaucoup de monde et lui faisant des prisonniers. Le général Gontreuil, ainsi maltraite, dut se borner à faire observer la route de Villach, et se jeta dans les gorges de Gaititzbach par Raibl.

Pendant que ceci se passait vers Tarvis, le général Guyeux, soutenu par la division Serrurier, qui marchait en seconde ligne, ponssait la colonne battue la veille à Pufero jusqu'au fort de la Chiusa di Pletz. Cet obstacle présenté à la marche de la division Guyeux fut bientôt surmonté. La Chiusa fut emportée d'assaut par les 4° et 43° demi-brigades conduites par les géuéranx Bon et Verdier. Rien ne s'opposait plus à la poursuite de la colonne autrichienne, qui marchait en toute hâte sur Tarvis; et déjà son arrière-garde allait être jointe par l'avant-garde du général Guyeux, lorsque Masséna, dout les troupes s'étaient déjà avancées sur Raibl, attaqua l'avantgarde de Bayalitsch. Pris ainsi en tête et en queue, ce corps autrichien mit bas les armes et se rendit prisonnier en entier sans opposer une grande résistance. Quatre généranx, 4,000 hommes, vingt-cinq pièces de eanon, et quatre cents chariots de bagages tombérent au pouvoir des Français. Déjà le général Guyeux avait fait prisonniers à la Chiusa 500 hommes et te major qui les commandait.

Ce double échee ne permettait plus a l'archiduc de prendre foffensive; bien que les divisions du Rhin fussean tarviées sur ces entrefaites sur la Save, elles ne servirent qu'à rempiacer les pertes éprouvées depuis l'ouvertue de la campagne. Après avoir receulifi à Villach la brigade Ocksky et les grenadiers. le prince laissa la division Mercantin à Klagenfurt, et se porta avec ses autres troupes à Saint-Vett.

Aprie l'affaire de Tarvis, Bonaparte établit les divisions Masséna, Serrurier et Guyeux res Villach, sur les bords de la Brave : elles y étalent réunies le 28 mors. Quelques troupes sous les ordres du général plonais Zoynascheck furent poussées jusqu'à Lienz, en remontant la vallée de la Drave, pour savoir des nouvelles du corps de Joubert agissant dans le Tyrol. Le général Bernadotts, après avoir hatti "artière-grafe du prince de Reuss à Camigna, marcha per Wippach, Priewald et Adeibberg sur Laybach, en dirigent tottelóis, chemin faisant, un détachement sur la petite ville d'Idris, célèbre par ses minés de mercure, et oi Pout nouva é pau près pour deux millions de ce produit tout préparé. La cavalerie, aux ordres du genéral Diugua, occupa, Le 23 mars, la ville. de Trieste, le seu l port un peu considérable que l'empercur possédat sur le golfe Adriatime.

Opérations du géneral Joubert dans le Tyrol; combats de Cembra, de Noumarcht et de Clausea, combat de Dirastein, de Unsumarcht, etc. Préliminaires de paix signeis Leoben. — On a vu dans le paragesple précédent que Bonaparte avait comfé au général Joubert le soin d'opérer dans le Tyrol contre les généraux Kerpen et Laudon, avec les trois divisions qui formaient la gauche de l'armée d'Italië. Au 19 mars, ec corps d'armée se trouvait en position vers Trente, céclaritair par des partis les gorges de la Brenta jusqu'à Primolano et Cismone, où il se trouvait en présence des deux divisions autrichiennes séparées par l'Adige. Les troupes du général Kerpen, à gauche, occupalent les vallées de l'inune et de Cavalese, au déd au Lavis, et se lialent, par les gorges du Cordevole et de la Piave, au centre de l'armée de l'archiduc, qui occupati alors Bélaino.

La division du général Laudon, a la droite, était cautonnée

sur la rive gauche de la Noss, à partir du confluent de cette riviere avec l'Adige jusqu'au Val-di-Sole. Cette disposition des troupes autrichiennes présentait trop d'avantages au générai Joubert pour qu'il ne sût point en profiter.

Toutefois, cette invasion du Tyrol, conflée au générai Joubert, n'était point sans difficultés. Le peuple beiliqueux de ce pays, armé pour la défense de sou soi, offrait un appui et po renfort puissant aux deux généraux ennemis; et la rigueur de la saison, dans ce pays couvert de montagnes élevées, était un obstacle de plus que les Français avaient à surmonter. Mais Joubert, avant à cœur d'exécuter promptement les instructions du chef qui avait si bien apprécié ses talents et son activité, n'hésita point à attaquer la ligne ennemie qu'il avait devant lui, vers le temps à peu près où il supposa que Bonaparte franchissait le Tagliamento. La gauche des Autrichiens étant le point où l'attaque présentait le plus de chances de succès. Joubert ordonna aux troupes de sa propre division de forcer le passage du Lavis vis-à-vis les hauteurs de Cembra. d'attaquer Kerpen sur ces hauteurs, et de se diriger sur le flanc gauche des Autrichiens par Cavriana. Les deux divisions Deimas et Baraguey-d'Hilliers devaient, pendant ce temps, s'avancer sur la grande route de Botzeu. Le 20 mars, la brigade Belliard (de la division Joubert) passa le Lavis au village de Sevignano, malgré le feu meurtrier des troupes ennemies qui bordaient l'autre rive, et s'avanca sur le gros de la division Kerpen, en position sur le plateau de Cembra. Promptement débordé par sa gauche. Kerpen ne put tenir et fut poussé après un combat très-vif sur San-Michele, d'où il se retira bientôt par les hauteurs dans la direction de Botzen. Les Autrichiens perdirent dans cette première action trois canons, deux drapeaux, et 3,000 hommes environ, tués, biessés ou faits prisonniers. Les chasseurs tyroliens qui défendirent le passage du Lavis furent fort maltraités.

Jouhert, à la tête de deux brigades de sa division, marcha le 21 sur Salurn par les montagnes, et poussa la brigade Belliard par Cavriana et Pinzone sur Neumarckt, dans l'intention d'occuper la route de Cavalese et de s'emparer du pont de Neumarckt. Les généraux Delmas et Baraguey-d'Hilliers continue-ITALIE - T. L.

rent de s'avancer sur Botzen ou Bolzano, par la chaussée de Trente. Vers le soir, le général Belliard chassa les canemis des hauteurs de Peza, et les rejeta dans Neumarckt, qu'ils évacuérent pendant la mit.

Les trois divisions étaient réunies le 22 à Neumarckt. Joubert se porta avec l'avant-garde, aux ordres du général Vial, pour faire une reconnaissance sur la route de Botzen, vers Santa-Barbara.

La retraite précipitée de Kerpen avait jaissé le corps de Laudon abandonné à ses propres forces sur la rive droite de l'Adige. Ce dernier général, sentant tout le danger de sa position, se retirait de son côté pour chercher à rétablir ses communications avec le général Kerpen. Arrivé à Serviten, ses troupes légères se présentèrent devant Neumarcht, soit que Laudon cherchât à gagner la route de Botzen sur la rive gauche de l'Adige, soit qu'il crût avoir bon marché d'un détachement français qu'il ne soupçonnaît pas être aussi nombreux. Le général Belliard, devinant le dessein de l'ennemi. fit débarrasser le pont de Neumarckt, que Kerpen, dans sa retraite, avait fait barricader, et marcha à la rencontre de cette avant-garde ennemie avec la 85° demi-hrigade. Le choc des Français fut si impétueux, que les Autrichiens abandonnèrent promptement les villages de Serviten et de Rungg, et se retirèrent sur celul de San-Valentino, où ils opposèrent une plus grande résistance. Le combat se prolongealt sans résultat, lorsque le général Alexandre Dumas, commandant la cavalerie du corps de Joubert, déboucha tout à coup du pont de Neumarckt, chargea en flanc la colonne autrichienne et la mit en désordre. Les grenadiers de la 85°, profitant de cet instant favorable, se jeterent dans une redoute qui flanquait la droite du village, et s'emparèrent des deux pieces de canon qui s'y trouvaient en batterie. Le général Laudon, renoncant alors a son premier dessein, se jeta par les montagnes dans la valiée de Meran, abandonnant ainsi aux Français piusieurs pièces de canon et environ 900 prisonniers. Cette action fit honneur aux généraux Belliard et Dumas.

Les troupes de Joubert prirent possession de Botzen ce même jour, 22 mars. Ce général n'y laissa qu'une brigade pour

observer Laudon, et s'avanca de suite sur Clausen, où l'attendait le général Kerpen, qui venait d'y railier ses troupes. Cette position était assez avantageuse pour le corps autrichlen, en ce que la route de Botzen à Brixen se trouve resserrée en cet endroit entre la rivière d'Eisach, qui se jette dans l'Adige vers Botzen, et des montagnes très-escarpées. C'était en arrière de ce défiié que le général ennemi avait rangé ses troupes en hataille, protégées par de l'artiflerie piacée sur des hauteurs. Joubert ordonna une attaque vigoureuse : mals, favorisés par leur position, les Autrichiens se défendirent avec beaucoup de résolution. La journée était déjà fort avancée, et les Francais ne gagnaient point de terrain, quand leur général essaya de tourner les Autrichiens par ieur droite, en envoyant une brigade d'infanterie légère, qui gagna, après les plus grandes difficultés, les rochers escarpes qui les dominaient, et qui fit rouler alors sur eux des pierres énormes. Pendant ce temps, Joubert marchait contre le centre de la ligne ennemie avec les 11° et 33° demi-brigades formées en colonnes serrées. Trop faibles pour résister à cette dernière attaque, et déjà ébranles par le mouvement de l'infanterie légere, dont les efforts de géants excitaient leur terreur, les Autrichiens se retirerent en désordre, avec perte de 1,500 hommes tués ou faits prisonniers. Les Français entrèrent dans Brixen le iendemain matin. Le général Dumas et son aide de camp Dermoncourt ' furent blessés, ie dernier dangereusement, en chargeant la cavalerie ennemie. On trouva dans Botzen et Brixen des magasins de vivres considérables.

Les hauteurs de Muilhach, à deux lieues nord de Brixen, al fembranchement des routes d'Inaspruck et de Lieu, présentaient au général Kerpen une position faverable pour défendre la Puster-Thai et les gorges d'Inaspruck; mais il préféra de pincer ses troupes à Mittenwald, sur la route mémo d'Inaspruck, laissant ainsi la vallée de la Rientz, où se trouve la route de Lieua, à découvert, et finiant occuper seulement les potts sur FEissach, qui coute paralidement à la route d'Inaspruck à Brixen. Les Autrichiens étaient renforces de quelques batall-

<sup>1</sup> Depuis maréchal de camp.

ions venus du Rhin; et, le 28 mars, Jouhert les attorque dans leur position. Ils y's défindirent pendant quéque tempa avecurage; mais, à la suite d'une canonnade de courte durés, le général Belliard aborda leur droite, à la tête de son intrépide as d'emil-brigade, qu'il avait l'att former en colomnes serries par batallion. Cette attaque, à laquelle l'ennem in résista point, décida Taffaire. Ce dermier fut cubulté dans sa retraite par les charges fréquentes que diriges sur lui le général de cavalerie Dumas, qui mansas hon nombre de prisonniters, et le pour-suivit jusques à Sterzing, à quinze lieues cuviron d'innayeuch. Le chef de brigade Gaspar d'Éberé et Taide de camp du général Dumas, Lambert, se distinguirent particulièrement dans cette dernière affaire.

La route qui conduit à cette dernière ville passe sur nn contre-fort du mont Brenner, le plus élevé du Tyrol. Il ne restalt plus que cet obstacle à franchir pour que les Français débonchassent dans la belle vallée de l'Inn : mais le général Joubert, d'après ses instructions, ne pouvait guère s'éloigner de Brixen, où il devait attendre des nouvelles, soit de Bonaparte, soft de l'armée de Moreau, qu'on devait supposer avoir ouvert déià la campagne par le passage du Rhin, et dont les mouvements, rendus plus rapides par l'affaiblissement de l'armée autrichienne en Allemagne, devaient se combiner avec ceux de l'armée d'Italie. Le corps de Joubert était en quelque sorte destiné à lier les opérations des deux armées, et ce général se serait privé de plus en plus de communications avec l'une et l'autre, en s'avançant ainsi vers l'Inn, à travers un pays qui était à ce moment en insurrection complète, et qui ne permettait pas de pousser des reconnaissances sans les exposer à les voir enlever par les partisans. Déjà quatre compagnies de la division Masséna, ayant remonté in vallée de la Drave jusques à Lienz pour avoir des nonvelles du corps de Jouhert, avaient été surprises et taillées en pièces par les paysans insurgés. Ainsi donc, malgré ses succès sur Kerpen, et dans l'incertitude où lui-même se trouvait sur la position du reste de l'armée française, Joubert ramena ses troupes sur Brixen. Cette espèce de mouvement rétrograde enhardit Kerpen, qui se hâta de descendre du Brenner pour rentrer dans Sterzung, et marcha ensuite sur Mittenwald. Le 31 mars, un enagemente ett lieu entre les troupes avancées des deux partis : les Autrichiens y furent battus, et perdirent un certain nombre de prisonniers. Le chef de brigade Eberle, à l'alde d'un degleement, ift une reconnaissance aur la droite, et parvint à avoir des nouvelles du corps d'armée du genéral en chef Bonaparte. Joubert, informé du progrès des troupes funçaises dans le Frioul, s'empressa de chercher les moyens de rétablir se communications avec elles par la vallée de la Drave.

Cette opération devenuit effectivement urgente; cur , pendant que Krepa ne trouvait insi sur le front des troupes de Jouhert, le général Laudon, rétugié dans la valice de Meran, avait rassemblé les milices du Tyrol occidental, et surbout les corrageux habitants du Wintagam, au nombre d'à peu près 12,000 hommes, et leur sault donné pour tête de colonne les troupes régulières qu'il avait avec lui. Ce fit avec ee corps imposant qu'il déboucha, le 4 avril, par la valice de l'Adige, sur Sotten, où il attouun les avant-postes français. Cœux-si, n'étant point en mesure de lutter contre des forces supréteures, se redirecnt, colommément aux instructions de Jouhert, dans la ville, qu'ils évacuèrent bientôt après. Laudon entre dans Botze vers quatre heurse du sofr.

Le général français réunit toutes ses troupes à Brixen, le 5 avril , et se mit de bonne heure en marche vers Brunnecken, sur la route de Lienz, après avoir brûlé les ponts de l'Eisach, entre les villages d'Ober-Aue et Aischa. Son arrière-garde se défendit assez longtemps contre les troupes légères de Laudon, dans les villages de Clausen et de Seben, atteignit Brixen vers le soir, et rejoignit le corps d'armée à Brunnecken pendant la nuit. La destruction du pont sur l'Eisach retarda la marche de Kerpen pendant toute la journée du 5 · ainsi Joubert put continuer son mouvement dans la valiée de la Rientz jusques au col de Toblach sans être inquiété. Parvenu aux sources de la Drave, il descendit à Lienz, d'où li marcha sur Villach. Il n'eut, dans ce trajet assez long, d'autre combat à soutenir qu'un engagement avec les paysans insurgés à Mühibach, près de Spital, à dix ifeues de Villach. Les Francais marcherent avec leur vigueur accoutumée sur ce rassemblement qui voulait leur barrer le passage, le culbuterent, et firent quelques centaines de prisonniers. La jonction de la gauche de l'armée d'Italie avec le centre se trouvait opérée.

Ainsi l'armée autrichienne, battus aur toute sa ligne, se trouvalt, ev inqui quors de campagne, diminued e priss d'un quart de ses forces; et l'archidue, retiré derrière la rivière de Mur, n'était pas ent eta de reissier à la manche victoriense de l'armée française r'unies sur la Drave. Il ne restait puis d'obstatels à franchir que la chaine septentrionale des Alpes; et cette opération, quoique diffielle, n'était point au-dessus du courage des vainquesurs, in de l'audoce et de l'habileté de leur chef : toutfois, il convient d'examiner avec attention la situation de ce d'ernie e actre écourse.

Une marche, aussi rapide que celle que venait de faire l'armée française dans les montagnes et pendant une saison rigoureuse, avait du nécessairement diminuer le nombre des braves qui la composaient, sans compter les garnisons laissées sur les derrières, à mesure qu'elle s'avançait. Sous d'autres points de vue, la jonetion du général Joubert avec le corps principal dégarnissant le Tyrol , l'insurrection de cette province, réunie à quelques bataillons qui arrivalent encore de l'armée d'Ailemagne, menaeait de rejeter en Italie, par la vallée de l'Adige, toutes les garnisons dont nous venons de parler. Le cabinet autrichien , s'adressant encore une fols au patriotisme des habitants des provinces, cherchait à v organiser des ievées en masse, notamment en Hongrie, où le ban de la noblesse était déià rassemblé. Enfin le sénat de Venise trouvait une occasion favorable de se venger des Français, qu'il voyait ainsi engagés depuis Laybach jusques à Klagenfurt, en excitant le peuple de terre ferme, moins intimidé, à se soulever contre ses oppresseurs. Des armes étalent distribuées avec profusion; et les troupes esclavonnes, rassemblées autour de Venise, présentaient aux insurgés un appui solide dans leurs entreprises. Délà même le provéditeur de Vérone, dans une proclamation incendiaire, avait prêché l'Insurrection aux habitants de cette ville.

Nous avons dit que des agents français provoquaient sourdement, de leur côté, le peuple de terre ferme à une révoite contre le gouvernement oligarchique. Quedques troubles avaient ulieu, per suite de ces menés, dans certaines villes, et notamment à Bergame, et servirent de précette au sénat véniten pour faire marcher aure les de Giralu au corpa d'Sachavans commandé par le général Floravanti. A la vérité, les troupes aux ordres des généraux Kilmaine et Victor, composées, indépendamment des corps français, des légious polonaise et lombarde, suffissient bien pour punir le sénat de ses vaes internéries et pour faire même au besoin la conquête des États de terre ferme; mais la situation de Bonaparte n'en était pas mois critique, et il ne lui restatt d'autre parti à prendre que de revenir sur ses pas ou de marcher sur la capitale de l'Autriche. Ce fett à ce dernier parti, comme plus audadeixa, et plus conforme à son genie entrepresant, que s'arrêta le général français.

Dès le 39 mars, avant la jonction du corps de Joubert, 1 armée principale s'étalt vancée sur la route de Klagondiux, ville occupée, comme on l'a vu, par la division du genéral Mereautin. Masséna attaqua l'avant-garde de oc derairer, la culbuta, viul prit deux pièces de canon et 200 hommes. Cette avant-garde, on as cretirant sur Klagondiut, y pleta l'alarme, et le genéral autrichlen fit évacuer cotte ville aussitot. Bonaparte y étabilit son quartier général le soir même : le lendemán i, fla ti transféré à Saint-Vett. L'armée prit position entre ce bourg et Friesesch. Un détachement de troupes légeres fut eveyé de Klagenfurt dans la direction de Marburg, sur la rive gauche de la Drave.

Tous les auteurs qui ont cérit l'histoire de cette brillante campages d'Italie on cherché à explique la conduite politique de Bonaparte en cette circonstance. La résolution sublet qu'il prit de proposer la paix à sou ennem; jour aimsi direc terrassé, doit étonner tous ceux qui consaisseur maintenant le caractère de cet homme extraordinaire. On a dit qu'il n'avait fait cette proposition que pour se tirre de l'emborras où le mettait a situation hasardée eutre une armée autrichienne et des peuples insurgée ou prets à l'insurger coutre lui; mais nous venanc d'expliquer cette situation, et il est facile de remarquer qu'elle n'etait pas assus l'écheux qu'on le suppose cité. Cet d note dans un autre

sentiment que celui de la crainte qu'il convient de rechercher les motifs de la conduite du général vainqueur. A cette brillante époque de sa carrière. Bonaparte, environné de tous les prestiges de la gloire, n'avait-il pas aussi cette élévation de pensée qui distingue surtout les héros de cette fouje de guerriers dont la bravoure et l'impétuosité forment presque exclusivement le mérite? Nous avons esquissé quelques traits qui démontrent combien il était nourri de la lecture des anciens. Son imagination, de plus en plus exaitée par le rôle imposant qu'il jouait en ce moment sur la scène du monde, dut se fixer sur les modèles les plus héroïques, Général républicain, sans songer peutêtre encore à passer le Rubicon, il put croire que l'honneur d'aveir donné la paix à la France lui procurerait parmi ses concitovens une illustration non disputée par ses rivaux de gloire : déjà proclamé le premier capitaine de l'Europe, il ne ini manqualt pins que celui de pacificateur. En profitant de l'occasion qui s'offrit si heureusement à lni, il évitait les chances d'une marche qui pouvait être arrêtée tout à coup; il n'avait point de concurrent pour lui disputer l'avantage d'avoir, par ses derniers efforts, rendu le repos à l'Europe ébranlée.

Quels qu'alent été, au surplus, les motifs qui décidérent Bonaparte, le 31 mars il écrivit, de Klagenfurt, la lettre suivante à l'archiduc Charles:

## « Monsieur le général en chef ,

« Les braves militaires font la guerre, et désirent la paix. Cette guerre ne dure-t-eile pas depuis six années? A vons-nous assez tué de monde, fait assez de mai à la triste humanité? Bille réclame de boutes paris. L'Europe, qui avait pris les armes seule; et cependant le sang va couler plus que jamais l'êtte sixième campagne s'annonce par des présages sinistres; quetle qu'en soit l'issue, nous auvons perdu de part et d'autre quedques milliers d'hommes de plus. Il faudra bien finir par s'entendre, puisque tont au terme, même des passions haineurs.

« Le Directoire de la république française avait fait connaître à S. M. l'empereur le désir de mettre fin à la guerre qui désole les deux peuples : l'Intervention de la cour de Londres s'y est opposée. N'v a-t-il donc aucun espoir de nous entendre? et faut-il, pour les intérêts ou les passions d'une nation étrangère aux maux de la guerre, que nous continuions à nous entr'égorger? Vous, monsieur le général en chef, qui, par votre naissance, approchez du trône, et qui êtes au-dessus de toutes les passions qui agitent les ministres et les gouvernements, étesvous décidé à mériter le titre de bienfaiteur de l'humanité entière et de vrai sauveur de l'Allemagne? Ne croyez pas que j'entende par là, monsieur le général en chef, qu'il ne vous soit pas possible de la sauver par la force des armes ; mais dans la supposition que les chances de la guerre vous deviennent favorables. l'Allemagne n'en sera pas moins ravagée. Quant à moi, monsieur le général en chef, si l'ouverture que j'ai l'honneur de vous faire peut sauver la vie à nn seul homme, je m'estimerai plus heureux de la couronne civique que je me trouverai avoir méritée que de la triste gloire qui peut revenir des succès militaires.... »

Cette proposition de paix, écrite avec le style simple et france qui convient aux guerriers généreux, n'eu tjonit le résultat que Bonaparte en attendait, surtout dans la situation oi il croyatt avoir place l'armée autrichieme. Le prience, sans paraître vouloir rejeter eutlérement les ouvertures loyaies de son adversaire, lissae anterorier qu'il ne se tensit pas pour vaincu, et qu'il voulait tenter encore le sort des armes. Il répondit au général français en ces termes :

## « Monsieur le général ,

- « Assurément, tout en faisant la guerre, et en suivant la vocation de l'honneur et du devoir, je desire autant que vous la paix pour le bonheur des peuples et de l'humanité.
- « Comme néanmoins dans le poste qui m'est coufié il ne m'appartient pas de seruter ni de terminer la quercile des nations belligérantes, et que je ne suis muni, de la part de S. M. l'empereur, d'aucun plein pouvoir pour luiter, vous trouveres naturel, monsière le général, que je n'entre point avec vous, là-dessus, dans aucune négociation, et que j'attende des ordres supérieurs pour cet objet, de si haute importance, et qui n'est pas foncièrement de mon ressort.

« Queiles que soient, du reste, les chances futures de la guerre, ou les espérances de la paix, je vous prie, monsieur le genéral, d'être bien persuadé de mon estime et d'une considération distinguée. »

Cette riponse de l'archétule condamanti Bonaparte à valacre accore une fois a vant d'obteni la pair qu'il ambitionait. Contrarié par l'espèce de refus qu'il venalt d'éprouver, il mit enoce plus d'activité dans ses opérations militaires. Le 1" avril, l'armée eut ordre de marcher sur Friesseh. A peine s'était-elle chranlèe, qu'un aide de camp du prince vait demander une supension d'armes de quatre heures. Bonaparte ne fut point dupe de cette ruse du geineral autrichien, qui ne cherchiart, ene fête, qu'à gapper la journée pour donner le temps au général freque dévins sur-le-champ l'intention de son adversaire. Il supposa, avec raison, que Kerpen, batte jur le général Joubert, pouvait avoir manouvré de manlèer à se raprocher de l'armée de l'archétuc, et que ce dernier venalt d'ausercarle la prochaine arivée de cocerné de trouvealt

La division Massena, qui formati tête de colonne, se trouva le 2 avril en présence de l'armée autrichienne. Celle-el occupait les gorges de Dirastein, qui ferment, entre Priesach et Neumarckt, le vallon où passe la route de Riagenfart à Vienne. Les troupes étaient disposées de la manière suivante : la brigade du général Lindenau était à Guidendorf et Pichiern; la division du prince d'Orago occupait le village de Neudeck, qui était retranché. Les grenadiers de la réserve étaient à Aneten et Bad-Aneten, partie de la division Mercantin s'avançait sur Mulhiabed, et division Raims et trouvait en positione an avant de Neumarckt, où le prince Charles avait son quartier général.

Aussilót que la 2º dem-brigade d'infantarie légère, qui formait l'avant-parte de Masséna, aperçui les avant-postes ennemis, elle les attaqua vigourousement, les culbuta, et se jeta cusoite à droite et à gauche sur les fiancs de la position. Le genéral Kaim sorta alors aurirete des villages de Guidendorf et l'échem, pour s'opposer aux progrès de la colonne française qui s'avançuit avec vivacité, et le combet continues sams que l'un ou l'autre parti obtint l'avantage. Masséna, pour le décider, réquit les grenadiers des 18° et 32° demi-brigades en colonne serrée, à la tête de laquelle marche le général Rampon : cette colonne pénètre au centre du défilé dans Aneten et Bad-Aneten. Les grenadlers autrichiens, arrivés récemment de l'armée du Rhin, et qui s'étalent particullèrement distingués au siège de Kehl, ne peuvent soutenir le choc de cette masse de vétérans français, et vont chercher un refuge derrière les barricades du village de Neudeck. A ce moment, les chasseurs de la 2º légère attaqualent ce dernier poste, devant lequel se présentent les grenadiers de Masséna poursuivant les Autrichiens. Le village est emporté au pas de charge. Le mouvement rétrograde des grenadiers ennemis avait déjà forcé le général Mercantin d'abandonner les postes de Guldendorf et Pichlern, pour ne pas être coupé. Les troupes autrichiennes furent repoussées sur Neumarckt. Toutefois, une seconde colonne de grenadlers que fit avancer l'archiduc réussit à contentr les valuqueurs fusqu'à la chute du jour. Les Français passèrent la nult sur le champ de bataille, et le prince profita des ténèbres pour opérer, sans bruit, sa retraite sur Unzmarckt. La division Masséna fut la seule engagée dans ce combat, où l'ennemi perdit de 1,000 à 1,200 hommes, dont 600 prisonniers.

Bonaparte établit son quartier général à Friesach, ou l'on trouva, ainsi qu'à Neumarckt, des subsistances et des munitions en grande quantité, quoique les Antrichiens eussent essayé de mettre le leu à la plupart de leurs magasius.

Le 4 avril, les divisions Masséna et Serrurier étalent à Schelfling, ainsi que le quartier général. L'avant-garde de Masséna, sur le point d'atteindre Unzmarekt, rencontra l'arrière-garde ennemie, qui voulut s'opposer à sa marche; mais la 2º lègère, qui s'était conduite avec tant d'intrépidite la veille au combat de Neudeck, chargea les bataillons ennemis, et les mit en dévoute avec perte de 4 ou 500 hommes tris, blessés ou failss prisonniers dans l'action. Le chef de cette demi-brigade, Carrière, offiner d'une haute distinction, fut emporté par un boulet. Ce même jour, le général Guyeux arriva à Scheifling avec sa division, et Bonaparte en détacha une brigade qu'il fit marcher sur Muruu, pour empéchet la louction du corps de herme aver l'armee de l'archifue. En effet, le general Sjorch, commadantl'avangarde de Krepn, avait digh girs etcu direction; mais, instruit que les Prançais étalent sur le même point, il n'osa point avaner. Désormais extet jonation des deux corps ennemis ne pouvait plus s'effectuer qu'au delà de la chaîne des montagnes qui couvernt Vienne du côté de Maria-Scil. Aussi le prince Charles se détermina-t-il à presser sa retraite sur Vienne, en cévitant tout enagement sérieux, jusqu'à ce qu'il se trouvât plus en meurre, avec toutes ses forces reunies, de livrer une bastille décisire son andersaire.

Par suite de cette détermination, les Français occupierest, le 5 avril, Knittefeld et Judenburg, sans brûler une amorce. Bonaparte, dont le quartier général fut transféré dans la dernière de ces deux villes, y attendit, non sans imputience, in reunion entière de ses divisions. Bernadotte, qui avait suivi l'ennemi sur Laybach, se rapprochaît à marches forcés du centre de l'armée par Kruinburg, Neumarcht et Klagenfurt. Le corps de Joubert était également sur le point d'atteindre la dernière de ces villes, ayant continué sa marche dans cette direction, depuis son arrivée à Villes.

Ainsi Bonaparte allait, sous peu de jours, tenter le dernier effort qui devait décider de la paix, ou la continuation d'une guerre, que l'inconstante fortune pouvait rendre bien désastreuse pour la France, surtout après une défaite sous les murs de Vienne.

Toutefois les deraiers revers de l'archiduc Charles et la marche rapide de l'armée française avaient répand i effroi dans la capitale des États autréhiens. La cour tint conseil et délibéra s'il ne conveait joint de se retière en llongrie. L'imminence du danger parut telle, que l'influence anglaise ne par pévaloir dans le choix du moyen de se soustraire à l'orage qui menagait la monarchie. L'empereur se rappela la proposition récente de Bonaparte, et se décidit à envoyer les géneraux blacque garde et Mérédie au quartier giencal de l'armée française, pour entamer aune négociation : ils arriverent à Judenburg le 7 avril, et proposèrent d'abort du armistitée de sis jours. Bonaparte parut vouloir réfuser cette suspension d'armes, qui était autant alons son propre interêt que dans cetoit des Autréchies; expen-

dant, feignant de la considérer comme un acheminement à la paix, et se faisant un mérite de sa condescendance, il l'accorda, sous la condition que les avant-postes de la droite de l'armée française resjeraient dans la position où ils se tronvaient le même jour (7 avril)

Dans le désir motuel qu'avaient les envoyés de l'empereur et Bonaparte de hâter la paix, les préliminaires en furent arrétis et signés le 15 avril à Leobon. Les articles dont lis se composalent ne furent pas publiés; mais le message du Directoire exécutifaux deux conseils des Cinq-Cents et des Anciens a fait connaître les bases que nous allons rapporter:

La renonciation à la Belgique par l'empereur et roi; la reconnaissance des limites de la France, telles qu'elles avaient été décrétées par les lois de la république;

L'établissement et l'indépendance de la république lombarde.

Ces préliminaires furent les foudements du traité de paix conclu à Campo-Formio.

Insurrection des États de Venise en terre ferme; fin de cette république araisceratique. — Les prelliminates de paix venaient d'être signés à Loben, et la guerre se rallumait dans venaient d'être signés à Loben, et la guerre se rallumait dans les provinces venitiennes. La pless ancienne république, et en république, ex ovgat affernies per le nuceis de sea armes, de ces mêmes armes avec lesquelles elle avait combatts les rois, et de qu'elle tournait maintenant contre un gouvernement valamement retranché dérrière une politique impuisante. Mais , avant de dire comment le senait rendit le peuple violities vétiens de ses propres erreurs, il convient de rappeler lei les événements qui précédernt cette cuatatrophe.

En parlant des moyens que Bonaparle avait cru devoit employer pour paralyver les intentions hostiles du gouvernement vénities, au moment de l'ouvertnee de la campagne de 1197, nous avous dit que l'Anjudant général Landries avait été charge de correspondre avec les sociétés secretes organisées dans les villes de terre ferme, de fonnenter et d'entretuir l'esprit d'insurrection contre le gouvernement aristocratique, sin de faire une diversion puissante aux projets du s'ent, détrembé à se-

conder les efforts des Autrichiens dans cette nouvelle campagne. Un mouvement insurrectionnel devait éclater iorsque l'armée française aurait franchi le Tagliamento. Le sénat fut informé des trames ourdies contre lui, et s'empressa de diriger un corps d'Esclavons sur le principal foyer de la révolte, Bergame. Ces troupes étaient sur le point d'entrer dans la ville, lorsque, le 15 mars au matin, les conjurés et leurs nombreux partisans s'arment, s'emparent des portes de la ville pour en défendre l'entrée aux Esclavons. La garnison française, sous le prétexte de l'emente, se rassemble sous les armes; les officiers encouragent les mécontents et leur promettent un appui. Les Bergamasques sortent de la ville avec résolution, attaquent les troupes du sénat, les culbutent et les poursuivent sur la route de Brescia. Ce premier succès enhardit les insurges; ils proclament la liberté, établissent un gouvernement municipal, et nomment sur-lechamp des députés pour aller à Milan demander des secours à la république cispadane. Ceile-ci leur envoie des habits, des armes, des munitions. En peu de jours plusieurs bataillons sont organisés; des Italiens de différentes contrées, des Polonals, quelques Français se réunissent à ces troupes et marchent sur Brescia, où déjà les families Lecchi et Gambara avalent préparé l'insurrection. Cette armée improvisée arrive le 27 aux portes de Brescia, gul lui sont ouvertes par les habitants. Ceux-ci se réunissent aux Bergamasques, et vont attaquer la caserne, où se trouvaient 500 Esciavons arrivés depuis peu de jours. Attaqués à l'improviste, ces soldats sont désarmés et faits prisonniers. On s'assure de la personne du provéditeur Battaglia; et, dans l'ivresse de leur enthousiasme, les habitants de Bresela imitent ceux de Bergame, proclament leur liberté et établissent une municipalité.

A la nouvelle de est deux événements, le sénat de Venis, voyant que la force était insuffisante pour arrèter les progrès d'un incendie aussi bien calculé, eut recours au moyen des gouvernements sans énergie : il envoya de nombreux émissaires en terre ferme, chargés de prodiguer l'or pour faire changer la disposition des espritset opérer une contre-révolution. Des prétres et des moines, auxiliaires puissants en pareil cas, se répandut dans les montannes, cherchent à fanatière le crédule habitant des chaumières, et, per leurs discours insidieux, à lui portus de role cet caver méritoire et propre à lui ouvrir les portes de la béatitude céleste que de s'armer contre les Français, serviteurs du démon. Ces moyens reussissent au gré de ceux qui les emploient. Bientôt toute la population de la rive occidentale du lac de Garda et de la valiée de Sabbia, reunie aux troupes du sent, vient former un camp a Sanha-Eufemia, auprès de Bresela. Toutefois les nobles vénitiens, moiss aveujes par leurs indirets personnels, surrient dès er rappler que le fanatisme de la liberté est un moins aussi puissant que celui de la religion; ils n'auraient point du oublier que la poigne d'abbitants de Padoue dont list intriant leur origine, réfugies dans les lagunes de l'Adriatique pour éviter le joug oppresseur de Soths, avait su tenir en échet es forces de ces barbares.

Les habitants de Bresela ne se laisserent point intimider par er armas de fanatiques et de solidat soudoyés; ils avaient mis la ville on état de défense. Attaqués le 4 avril, ils soutinera avec vigueur une canonande longtemps prolongée; et, le leudemain, bien qu'informés que leurs adversaires avaient reçu pendant la nuit des renforts, surtout cavalerie, veus de Véroue, ils ne eraginients ploint de tenter une sorties sur le camp de Santa-Eufemia. Ils en forcèrent les retranchements, dispererent les troupes qui les défendaient, et les poursuivient jusques aux environs de Lonato. Après ce premier avantage, ils ne leur fut pa difficile de dissiper un corps assez nombreux d'habitants de la plaine, qui s'était également approché de Brescia.

Le sénat de Venise avait fait de la viile de Salo le point d'aspuid se seo pérations contre les insargés : il fut résolt agion marcherit sur cette-ville. Un corps de 1,200 hommes commandées par Lecchiet quatre pièces de canos sortient de Breisei dans ce dessein : les insurgés n'ayant point d'artilleurs, queiques canoniers français se travestirent pour le servée des pièces. Termini, poste qui domine Salo, fut promptement eulevé; et les habitants de la ville, pour éviter les mailleurs d'une entrée de vée force, fircat leur soumission et liverent des ouges. Mais, au moment où les Bresclans allaient entrer dans Salo, les toupes schlosnomes, battuse le s'avril devant Brescla et réunies

aux paysans des montagnes, tombeut à l'improviste aur la colonne de Lecchi, et la refoulert dans Salo. Dans le désortre qu'entraine cette surprise, quelques soldats français et polonis qui fisissient partie de la troupe brescianne se réunissent et se font courageument jour au travers de l'ennemi. Les Brescians et les Bergamasques se réfugient dans les maisons et sy barriedant; mais les soldats et les paysans visitiens parviennent à les faire prisonniers, malgré leur résistance désespérée.

Cet échec jeta la consternation dans Brescia et dans Bergame : ces deux villes demandèrent de prompts secours à Milan, Le général Lahoz rassembla quelques Français et Polonais qui se trouvaient dans les dépôts, et quelques batallions lombards, et se mit en marche sur Salo. D'un autre côté, le commandant français de Peschicra et le chef de la marine, gagnés par les séductions des conjurés, se décidèrent à envoyer, le 10 avril, la flottille française du lac de Garda devant Salo. Le commandant des chaloupes, qui avaient quelques troupes de terre à bord, fit sommer le provéditeur Zicogna et le général Fioravanti, qui commandait les Esclavons, de rendre la place, dont l'occupation, disait-II, était nécessaire aux Français pour leurs opérations contre l'armée autrichienne. Le général Fioravanti répondit que la république vénitienne avait un besoin encore plus urgent de cette place pour s'en faire un rempart contre les Brescians insurgés, et refusa en conséquence d'obtempérer à la demande qui lui était faite. Le commandant français avant alors fait tirer sur la ville, les habitants et la garnison, effrayés, cherchèrent un abri dans les montagnes.

Quoique l'intervention des Français dans la querelle des insurgés de terre ferme contre le gouvernement véitien ne fût plus un mystère, l'officier qui commandant la fiottille voulut sauver les apparences, en déclarant que les habitants de Bevet citeient prêts de fopore l'eura remes, si ceux de Solo et les Vénitiens qui étaient dans cette ville en voulaient faire autant; et il s'offirt lu-même en otage pour garantie la promesse des Brescians. Ces propositions furent rejetées par le général Floravanti. Abres la colonne miliansie, commandée par le général Laboz, apres s'être reunie aux débris de celle de Lecchi, marcha sur Sarezzo, dont elle s'empara. Les troupes vénitiennes perdirent dans cette action 2 à 300 hommes, trois canons et une grande quantité de fusils abandonnés par les paysans dans leur fulte.

Le 11, le général Lahor marcha sur Salo, abandonné par ses habitants, mais dont quelques Eschavos défendaient les approches. Ils furent promptement dispersés; et un acte de trabison fut, dit-on, la cause du sus de la ville. Un détachement véniten, ayant été coupé par les troupes de Lecchi, fife sus ries Bresclans après s'être renda prisonnier : ceux-ci se précipitèrent en ufruéx dans 50s. ou'ils sollègent et avancérent.

Nous ne pousserous pas plus loin le recit des événements auxquels donna line cette lutte du sérant de Venise avec ses sujets de terre ferme; ce que nous en avons rapporté suffit pour démonter que Bomaparte avait altein le lut qu'il d'éail; preposé, en paralysant les secours que le sénat anrait pa fournir une Autrichiens dans la caupagne de Carinthie. Mais tandis que la république de Venise cherchait à retenir sons sou joug arástocratique une partie du peuple de terre ferme, les fideies l'Yollens, saifabits sans doute du gouvernement paternel de l'Autriche, s'étaient levès en masse pour défendre sa cause, anisque nous Favons dit en son lieu, et cet incident sembla fivoriser pendant quelque temps la haine et les projets de vengenned us s'ant veillen contre les Français.

Le lecteur dott se rappeler que le général Laudon avait valmement cherché à troubler la marché on général loubent. Lorsque celal-el quitta le Tyrol pour joindre, par la vallée de la Drave, le corps principal de l'armée d'Italie à Villach, le gioneria attrichier revint de Brannechen à Botzen, et de cette dennière ville à Trente, où il arriva le 10 avril, après avoir d'abord envoje sur la riva dovite de l'Adige une colonne pour attaquer les détachements que les Francais avaient Islaises à Arco, Riva et Torbole, su nord a lua de Garda. Trop fablies pour résister à des forces supéricares, ces détachements se replièrent après nae résistance assez vigoureuse. Coux qui, n'ayant pu gapur Preschiera par le chemin de Garda, Bardolino et Laciez, es jeterent sur Castel-Nuovo, furent cernés et faits prisonniers; seux d'Arco et de Riva agenérent la chanses de Trente

DAUE. - T. L.

19

sur la rive gauche de l'Adige, laissèrent garnison à la Chiusa, et arrivèrent à Vérone.

Les habitants de cette ville n'avaient point partagé la révolte de Bergame et de Brescia; l'évinement de Salo acheva d'exapèrer les esprits contre les Français, que l'on regardait comme les premiers moteurs des troubles de la contrée. Une fermentation générale se manifets; et le général Balland, qui commandait dans Vérone, ne se croyant pas en sûreté au milieu d'une populace ameutée, se renferma, avec le peu de troupse et les Français qu'il avait avec lui, dans le fort de Saint-Félix et les deux autres châteanx qui défendent la place; mais, soit oublit, soit impossibilité de fâre cette opération, les hôpi-taux, remplis de blessés et de malades, ne furent point évacués.

Le moment parut favorable an sénat de Venise pour mettre à exécution ses projets de vengeance. Bonaparte était enfoncé dans la Carinthie; le général Landon, chassant devant lui tous les postes français, s'avançait sur le bas Adige : toutes les mesures étaient déjà prises ; tous les magistrats et autres agents da gouvernement avaient recu leurs instructions, avec les précantions et le secret que l'on met à une conspiration. Le tocsin donna le signal d'une insurrection générale dans les provinces de terre ferme : il sonna le même jour à Vicence et à Padoue. et ce ne fut qu'avec la plus grande peine que les Français parvinrent à échapper au massacre dans ces deux villes. Ils furent moins heureux à Vérone. Le lundi de Pâques, après vépres, tous les soldats isolés furent poignardes, les malades et les blessés égorgés dans les hôpitaux. La ville se remplit blentôt d'une multitude de paysans fanatiques, conduits par des prêtres et des moines, et qui s'avancèrent simpltanément contre les trois forts on châteaux, dans lesquels le général Balland et 3,000 Français s'étaient renfermés.

Instruit de l'issue de la conspiration, le sénat de Venise ordonna aussitét au général Floravanti de marcher avec le corps d'Esclavons qu'il commandait, pour seconder les insurgés ; et, dans le même temps, l'avant-garde du général Laudon s'avançait, par les revers du Monte-Baldo, à quelque distance de Vérone. La garnison du fort de la Chlusa capitula faute de vivres : les insurgés, dans le délire que leur donna le succès qu'ils venaient d'obtenir, massacrèrent ces soldats français de la manière la plus barbare.

Cependant le général Lahoz, après l'expédition de Salo, citait redescendu vers Lonato. Informé des événements de Vérone et des autres villes de la terre ferme, il marcha vers le bas Adige. D'un autre cété, l'armistite conclu entre Bonspaie. et l'archidoc lut notifié au general Laudon; et cetti-el, en se retirant sur Rivalta, le 18 avvil, avec tous ses Tyrollens, abandonna les insurgés et les Esclavons à leurs propres forces.

Le siège des trois forts de Vérone n'en fut pas moias contanté. Le sénat auté encyé as général Floravant dis renforts d'homnes, d'artillierie et de munitions, et les insurgés n'igoncient point que le corps du général Laboz était trop faible poserien entreprendre contre eux. Ce général s'était en effet arrêté à Somma-Campagna, où il avait pris position pour attendre le ginéria Klimiene, qui accourait en toute blet avec environ 5,000 hommes tirés des garnisons de la Lombardie et du Mantonan. La jonction des deux corps ent lieu le 21 avec lieu le 22 avec lieu le 23 avec lieu le 24 avec lieu le 24 avec lieu le 24 avec le 24 avec le 24 avec lieu le 24 avec le 24 avec

Le gioéral Floravant, informé de la marche de Klimsine, vouits présente l'attaque des Français en ordonant pour le 22 une sortie générale. Klimaine avait eu précisément la mémo intention que son adversaire, de sorte que les deux partis se rencontrivent, à etc heures de matin, à la Croco-Biance. Les Français se jetèrent avec impétuosité sur leurs ennemis, et les cubultèrent au premier choc. Le général Floravanti essaya de raillier les Escalvous dans une grande ferme, dans l'expérance de 3 y maintenir, raist un obus ayant mis le deu aux caissons vénitiens, l'explosion chassa de la ferme tous œux qui s'y trouvaient réunis : une grande partie fut eassevile sous les décombres du bétiment, le reste se dispersa dans la campagne; un bien petit nombre rentre dans Vérone.

En s'avançant à la rencontre des Vénitiens, Kilmaine avait ordonné au général Laboz de marcher sur Pescantina, occupé par les insurgés, à l'effet d'y passer l'Adige pour tourner Vérone. Les insurgés se défendirent avec visqueur; mais, l'artilrier française ayant mis le feu avillage, ceiu-ci fut abandonné. La colonne gallo-lombarde vint couronner les hauteurs qui dominent le fort de Saint-Félix, et le général Lahoz put communiquer avec le général Balland. Ainsi, daus la soirée du 22. Vérone fut investi sur les deux rives de l'Adige.

Le général Fioravanti avait été al effrayé de sa défaite, qu'an lieu de se retirer sur Yeuise par la route de Viceuce, qui restait encore libre, il préféra s'eu remettre à la générasité des valuqueurs. Il vint, avec les 3,000 Exclavous qu'il commandait, déposer les armes à Croce-Biance, et se rendre prisoutier de guerre. Le même jour, 23 avril, les Français prirent possession de Vérone.

Le général Victor, dont la division était cantonnée, comme on l'a vu, dans une partie de la nouvelle république cispadane et dans la Marche d'Aucône, avait, à la première pouveile des troubles que nous venous de décrire, rassemblé toutes les troupes disponibles pour marcher sur le principal théâtre de l'insurrection. Il vint se réunir au général Kilmaine, à Véroue, et leurs forces réunies présentèrent un total d'à peu près 15,000 hommes. Les rassemblements furent promptement dissipés, et le calme se rétablit. Le général Victor se porta ensuite sur Viceuce : et , le 28 avril , ses troupes étaient devant Trévise et Padoue. Le général Kilmaine répartit ses troupes dans le pays soumis. La terreur que le sénat de Venise avait répandue sur la terre ferme régnait alors dans la capitale de cette république; et ces nobles insensés, qui s'étaient flattés un momeut d'accabler les Français, attendaieut malutenaut, dans une stupeur sileucieuse, l'issue des événements atroces qui venaient de se passer.

Bousparte, occupé des préliminatives de paix qui se négocialent à Leobeu, avait du suspendre effets de la vengenance éclatante que provoqualt la conduite du gouvernement vénillen. Toutésiés le dog avait reu, de le a varil, une lettre du général français, par laquelle céul-ci demandait autsinétion des niteutats commis werse les Prançais. Le s'écat avait fait une rèponse évantve, qui décida de la destruction de la république véultienne.

Les articles du traité préliminaire de Leobeu étaient à peine signés, que déjà des colonnes de l'armée française marchalent daus la directiou de Venise, précédées par un manifeste où Bonaparte expossit les griefs de la France coutre cet État. L'armec se trouva réunie dans les provinces de terre ferme vers la fin d'avril. La division Masséna occupa Padoue; le corps de Jouhert s'étabilit à Vicence et à Bassano; le genéral Serurder-était à Sactie, Augereau à Vérone, et la division Victor rétrograds sur l'Aligne et prit position le long de cette trivère.

Ce rassemblement de l'armée française, dans un moment oi la paix venati d'être conclue avec l'Autriche, inspira les pius vives alarmes au sénat. Impaissants pour se défender, ces nobles altiers enrent recours aux négociations, et implorèrest la chémence d'un enneal irrité. Une conférence eu lite 1 e 3 mai, dans les laguncs de Marghers, entre Bonaparte et une députation de sénateurs, et te résultat fut une suspension d'armes, en attendant la conclusion d'un traité de paix que les patriclens Mocenigo, Giustiniani et Dona furent chargés de négocier an nom de la régent.

Bonaparte mettait à ia conclusion de la paix la condition pretaiable que les trois inquisiteurs d'État et dix cos semaires les plus infinents du sénat, regardés comme les instigateurs de l'insurrection, seriente l'tivés au gouvernement français. Mais le sénat, ne covyant pas devoir abundonner ainsi lichement des hommes dont il avait sanctionnel les opérations, chercha à trainer les négociations en longneur, afin de donner aux individus désignés le temps de s'échapper.

Cependant l'Autriche voyait trauquillement, «t même avec me jois servite, «e qui se passait dans les Etats de Venise. Il parait qu'un des articles secrets des préliminaires qui l'ont. Janais et une entière publication promettait déjà à l'empereur des décommagements de ce côte, pour la cession de la Belgique et l'abandon de la Jombardie. Bientôt aussi le gouvernement veritien, autrichés si prudent, si meure dans ses décremniations, allait apprendre à ses dépens à quoi l'avait exposé son-alliance secrète ou sa peride comsivence avec l'une des trois puissances, qui, deux ans anparavant, avaient anéanti et s'étalent partagé le malheureux royaume de Pologue.

Une fermentation générale et extraordinaire agitait tous les esprits, et les signes précurseurs d'an grand bouleversement politique avaient déjà précéde, comme on l'a vu, le retour de Bouaparte dans la terre ferme. Des cris de liberté et le manifes-

tation de la haise la plus forte contre le despotisme véaitiene estiente pronoccios per tous les habitants des classes intermédiaires entre les patriciens et la populace; ils désiralent la destruction d'un gouvernement qui les avait tenue sur et leurs antruction d'un gouvernement qui les avait tenue sur et leurs antruction d'un gouvernement qui les moit tenues de leurs anpropagée jusque sur la fistre, ou les mécontents parisalent d'arborre le pavillon tricolore. Le sénat avait à cerándre de voir les vaisseaux livrées aux Pranceis : l'oilizarché etait tevirante.

Le 11 mai, le grand conseil se démit de ses fonctions et remit l'autorité entre les mains de trente senateurs, qui déclarèrent solennellement dans leur première assemblée que l'ancienne forme démocratique serait rétablie comme elle existait' avant la révolution de 1209. Cette détermination tardive , qui, deux mois pius tôt, aurait sauvé l'État, était désormais impuissante pour empêcher sa destruction. Cependant Bonaparte. qui ne se voyait peut-être pas sans répugnance l'instrument de la dissolution de cette antique république, semblait disposé à protéger les opérations de son nouveau gouvernement, lorsque le délire de quelques patriciens vint précipiter la catastrophe dont Venise était menacée, et affaiblir le reste de pltié que le genéral français avait pour elle. Le lendemain de l'installation du nouveau comité de gouvernement, un rassemblement d'Esclavons et de matelots soudoyés, portant devant eux l'étendard de saint Marc, parcourut les rues, entralnant tout sur son passage et mit au pillage les maisons des trente senateurs membres du gouvernement. Venise, n'ayant point de force armée capable de rétablir l'ordre en dissipant ces mutins, fut exposée pendant seize heures à toutes les horreurs d'une guerre civile, et se vit sur le point d'être ensevelle, par la fureur des séditieux. sous les ruines de son gouvernement. Toutefois les insurgés. dans leurs plus grands excès, respectèrent les droits des nations, et l'hôtel du ministre de France fut épargné.

Dans cette extrémité, il ne restait d'autre parti à prendre que d'appeler les troupes françaises. Aussi les négociants, les principaux artisans et les membres même de l'ancien gouvenement jugèreal-ifs à propos de hâter la fin de cette crèse terrible, en invitant les Français à accélérer leur arrivée. Ceux-ci débarquèrent le 16 sur la place de Saint-Marc, au nombre de

2 à 3,000 hommes, prirent possession du fort Saint-Marc, de l'Arsenal, du pont de Rialto, La terreur succéda bientôt au premier mouvement de fureur parmi la populace, qui se vit abandonnée par ceux qui l'avaient excitée à ce soulevement.

Une municipalité choisie au nom du peuple fut installée par ie commandant des troupes françaises. Elle prit des mesures pour faire restituer, autant qu'il était possible, une partie de ce qui avait été pillé dans la journée du 12. Afin de calmer l'esprit public, elle publia une proclamation, dans laquelle elle pariait avec modération, et même en termes honorables, de l'ancien gonvernement ; elle s'engagealt à maintenir la banque, l'hôtei des monnaies et les autres établissements publics : eile reconnaissait la dette publique, et promettait de l'acquitter. On pouvait donc augurer que le nouvel ordre de choses serait maintenu. Toutefois Bonaparte, qui savait mieux que personne combien l'espoir des patriotes vénitiens était chimérique, eut la pudeur de ne pas l'affermir par sa présence, et s'abstint d'entrer dans Venise.

Traité de Campo-Formio '. - Quelque besoin que l'Autriche et la France eussent de la paix, on avait cependant à traiter des intérêts si considérables, qu'il falint six mois pour mettre d'accord les plénipotentiaires des deux puissances contractantes. Enfin la signature du traité définitif eut lieu au château de Campo-Formio ie 17 octobre. Sa publication apprit à l'Europe le sort de la république de Venise, destinée à dédommager l'Antriche de la perte de la Beigique et de la Lombardie.

Voici le texte de ce traité :

- S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, et la république française, voulant consolider la paix dont ' les bases ont été posées par les préliminaires signés au château d'Eckenwald, près de Leoben en Styrie, le 18 avril 1797, ou 20 germinai an III de la république française, une et indivisible, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
  - S. M. l'empereur et roi , le sieur D. Martins Mastrili , noble patricien napolitain, marquis de Gallo, chevalier de l'ordre de-

Le traité de Campo-Formio trouve si naturellement sa place ici, que nous n'avons pas cru devoir le porter plus loin, à sa date, 17 octobre 1797.

Saint-Janvier, gentilbomme de la chambre de S. M. le roi des Deux-Sitelles, et son ambassadeur extraordinaire à la cour de Vienne; je sieur Louis de Gobentzel, comte du saint-tempire romain, grand'eroix de l'ordre royal de Saint-Etienne, chambellen conseiller d'État intime acteul de S. M. I. et R. A., et son ambassadeur extraordinaire près S. M. l'empereur toutes les Russies; le sieur Masmillien, comte de Merfeld, chevaller de l'ordre Trutonique et de l'ordre militaire de Marie-Thèrèse, chambellan et geierâl-major de cavalieré dans les armées de Saîtte Majestel l'empereur et roi; et les leur l'gance, baron de Degelmann, ministre plénipotentiaire de sadite maiesté pris la résublique hevêtique.

Et la république française, Bonaparte, général en chef de l'armée française en Italie, lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants:

Art. 1". Il y nura à l'avenir et pour toujours une paix solide ta invariable entre S. M. l'emperent des Româns, roi de Hongrie et de Bohême, ses héritières et successeurs, et la république française. Les pritrices contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs. Etats une parfaite intelligence, sans permettre dorénavant que, de part ail d'autre, on commette aucune sorte d'houdilités par terre on par mer, pour quelque eaune ou quelque prétexte que ce puisse étre, et ou evitera soignemement tout cequi ponarail altérre à l'avenir l'union heureussement établie. Il ne sera donné acuns ecours out prétectione, soit directement, soit directement, ac ceux qui voudraient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des parties contractantes.

2. Aussilötaprès l'échange des railiteutions du présent trailée, parties contractantes front levre tout séquestre mis sur les blems, droits et revenus des particuliers residant sur les territoires respectifs et les pays qui y sont réunis, ainsi que dos établissements publics qui y sont situes; etles s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prétés par lesdits particuliers et établissements publics, c à payer ou rembourset toutes rentes constituées à lenr profit sur chacun d'elles.

Le présent article est déclaré commun à la république cisalpine.

- 3. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renouce pour elle et ses soccessuers, en Nevur de la république française, à tous ses droits et titres sur les ci-devant provinces de la Belgique coanues sous le nom de Pays-Bas autrichiens. La republique française possedera es pays à perpetuité, de toute souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.
- 4. Toutes les dettes hypothéquies avant la guerre sur le sol de pays énoncét dans les articles dans les articles grécédents, et dont les contrats seront revêtus des formalités d'usage, seront à la charge de la république franquies; les pleujosent sieres de S. M. l'empereur, roi de Hongriee de Bohême, en remettront l'était le plus d'up passible aux plus pleujosentisser de la république rinaçaise, et de la république les pleujosentissers de la république les pleujosentissers de la république les pleujosentissers de sous publications, afin que, lors de l'échange, et les plénjotentissers des doux publications de la république donne les plénjotentissers des doux publications de la république de l
- 5. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohéme, consent ac que la république française possède en toute souveraineré les lies ci-devant vénitleunes du Levant, savoir : Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, Cérigo, et autres lies en dépendant, anisa que Butintino, Arta, Vonitac, et en général tous les établissements ci-devant vénitleus et albanais qui l'union situés plus bas que le geligé de Lodrino.
- e. La république française consent à ce que S. M. l'empereur et col passéde en toute souverainté et propriété les pays ci-dessous désignés, savoir : l'Istrie, la Dalmatie, les lice et-devant vénitiennes de l'Adriatque, les bouches du Cattaro i, a ville de Venise, les lagues et les pays compris entre les États héréditaires de S. M. l'empereur et roi, la mer Adriatique, et une ligne qui partine du Tyroi, sauvie a torrent en avant de Gardala, traversera le lac de Garda jusqu'à Lazise; de là une ligne millarte jusqu'à Sau-Giacomo, offrant un avantage gala aux deux parties, laquelle sera désigné par des officiers du génie nommés de part et d'autre avant l'échange des ratifications du présent traite. La ligne de limite passers ensuite l'Adige à Sau-Giacomo, suivra la rive gauche de cette rivière jusqu'à l'embouchure du canal Binno. y compris la partie de Porto-Leguage qui se

trouve sur la rive droite de l'Adige, avec l'arrondissement d'un rayon de trois mille toises. La ligne se continuera par la rive gauche du canai Bianco, la rive gauche du Tartaro, la rive gauche du canai dit la Polisella, jusqu'à son embouchure dans ie Po, et la rive gauche du grand Po jusqu'à la mer.

- 7. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce a perpétuité, pour elle, ses successeurs et ayants cause, en faveur de la république clasiplee, à tous les droits et titres pro-cenant de ces droits, que Sadité mêjacté pourait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui font manitament partie de la république cisabline, laquelle les posséders en touts souveraineté et propriété, avec tous les hiens et propriétés qu'en décendant partie de la république cisablique, laquelle les posséders en touts souveraineté et propriété, avec tous les hiens et propriétés qu'en décendant partie de la configure de chécade.
- S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît la république cisalpine comme puissance indépendante.
- Cette république comprend la cl-devant Lombardie autichienae, le Bergamasque, le frescain, le Crienaegne, la ville et la forteresse de Mantoue, le Mantouan, Peschiera, la partie des États cl-devant vénitiens à l'oucst et au sud de la ligne désignée dans l'art. 6 pour la froutière des États de S. M. l'empereur cu Italie, le Modenais, la principanté de Masse et Carrara, et les trois figations de Bologoe, Ferrare et la Romagne.
- 9. Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il sera accordé, à tous les habitants et propriétaires quelcouques, mainievée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu Jieu entre S. M. I. et R. et la république française, sans qu'à cet égard lis puissent être inquiétés dans leurs biens et personnes. Ceux qui a l'avenir voudront cesser d'babiter lesdits pays seront tenus d'en faire la déclaration trois mois après la publication du traité définitif; ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens, meubles, ilmembles, ou en dissoper à feur volonté.
  - 10. Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité porteront, à ceux auxquels ils demeureront, les dettes hypothéquées sur leur sol.
- 11. La navigation de la partie des rivières et canaux servant de ilmites entre les possessions de S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et celies de la république cisalpine,

sera libre, sans que l'une ni l'autre puissance puissent y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre, ce qui n'exclut pas les précautions nécessaires à la sûreté de la forteresse de Porto-Legnago.

- 12. Toutes rentes ou aliénations faites, tous engagements contractés, soit par les villes, ou par les gouvernements ou autorités diviles et administrative des pays ci-devant vénitles, pour l'entretien des armées allemandes et françaises, jusqu'à la date du présent traité, seront confirmés et regardés comme valides.
- 13. Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou échangés par le présent traité seront remis, dans l'apace de trois mois à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays que les puissances contractantes acquièrent par le présent traité leur geront fidélement remis.

Les papiers militaires et registres pris, dans la guerre actuelle, aux états-majors des armées respectives, seront pareillement rendus.

- 14. Les deux parties contractantes, également animées du désir d'écarter tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement établie entre elles, s'engagent, de la manière la plus solennelle, à contribuer de tout leur pouvoir au maintien de la tranquillité intérieure de leurs États respectifs.
- 15. Il sera conclu incessamment un traité de commerce, établé sur des bases équitables, et telles qu'elles assurent à S. N. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème, et à la république française, des avantages égaux à œux dont jouissent, dans tous les États respectifs, jesa nations les plus favorisées.

En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans l'état où elles étaient avant la guerre.

- 16. Aucun habitant de tous fes pays occupés par les armées autrichiennes et françaises ne pourra être poursuivi al recherché, soit dans sa personne, soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques , ou actions civiles, militaires et commerciales, nechant la guerre qui a en lieu entre les deux noissances.
  - 17. S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, ne

pourra, conformément aux principes de neutralité, recevoir dans chacun de ses ports, pendant le cours de la présente guerre, plus de six bâtiments armés en guerre, appartenant à chacune des puissances belligérantes.

- 18. S. M. l'empereur, rol de Hongrie et de Bohême, s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que oprince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgau, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modénais.
- 19. Les biens fonciers et personnels non allénés de LL. AA. RR. l'archiduc Charles et l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la république française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans.
- Il en sera de même des biens fonciers et personnels de S. A. R. l'archiduc Ferdinand dans le territoire de la république cisalpine.
- 20. Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé des piénipotentiaires de l'empire germanique et de ceux de la république française pour la pacification entre ces deux puissances. Ce congrès sera œuvert un mois après la signature du présent traité, ou plus tot, s'il est possible.
- 21. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, et les otages enlevés ou donnes pendant la guerre, qui n'aurraient pas encore été restitués, le seront dans quarante jours à dater de celui de la signature du présent traité.
- 22. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, qui ont eu lieu dans les États respectifs des puissances contractantes, cesseront à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.
  23. S. M. Pempereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la
- république française conserveront entre elles le même cérémonial, quant au rang et autres étiquettes, que ce qui a été constamment observé avant la guerre. Sadite Majesté et la république cisalpine auront entre elles le
- Sadite Majesté et la république cisalpine auront entre elles le même cérémonial d'étiquette que celui qui était d'usage entre Sadite Majesté et la république de Venise.
- 24. Le présent traité de paix est déclaré commun à la république batave.

26. Le présent traité sera ratifié par Se Majesté l'empereur, roi de Hongrieet de Bobème, et la république française, dans l'espace de trente jours, à dater d'aujourd'hut, on plus tot, si faire se peut, et les actes de ratification en due forme seront échangés à Rastadt.

Quatore articles secreta, non moins importants que ce traité lum-mène, spédiaient les limites de la France et les concessions qui devalent en résulter. L'empereur promettait de ne point soutenir l'empire germanique, si la diète se réfussit aux cessions de territoire sur à rive gauche du Rhin. La libre autyation du Rhin et de la Meuse était assurée. La France consentait à ce que l'autriche acquit le pays de Salzbourg, et redat de la Bavière l'Innvitrel et la ville de Wasserburg, sur l'Inn. L'Autriche cédait le Frickthal, pour être réunit à la Suisse. La France consentait à rendre les États prussèens entre la Meuse. et Fance consentait à rendre les États prussèens entre la Meuse. et e Rhin. Des indemnités étaient promises en Allemagne aux princes qui perdaient leurs possessions sur la rête pauche de ce fleuve.

Ainsi finit d'une manière glorieuse la première guerre de la Révolution, guerre mémorable, qui, après avoir été fomentée par la haine et la jalousie de l'Angleterre pour la ruine et le partage de la France, eut pour cette dernière puissance des résultats plus avantageux que toutes celles qu'on avait tentées pendant la longue durée de la monarchie. Ainsi s'était dissoute. à quelques lieues de Vienne, cette première et terrible coalition des nuissances principales de l'Europe contre un État naissant, déchiré à l'Intérieur par les factions les plus destructives, et qui semblalt ne plus avoir aucun moyen de salut. L'Europe apprenait ce que peut un peuple quand il est animé par l'amour de la liberté et de son indépendance; elle faisait cette térrible expérience à ses dépens, et se trouvait cruellement punie d'avoir voulu s'immiscer dans les querelles civiles des Français, Cependant le Directoire, ou plutôt Bonaparte, qui déià letait les fondements de cette influence qui devait devenir si considérable, avait montré une modération bien remarquable dans tout le cours de cette guerre européenne.

Le premier traité de paix définitive conclu par la république fut aussi ceiui qui respira le pius l'amour de la justice et le sentiment des convenances. L'acquisition de la Belgique par la France, el l'établissement des républiques italiennes, n'étaient qu'une compression naturelle des acquisitions nittles par les notres paissances en Pologue et de la perte de Sánt-Domitogue. L'Antriché citait amplement édochmangé de sascrifice qu'ello falsait, par les États de Venise et par la Gallides, La Prusse et l'Epagne n'avaient qu'à se loure de la pérécotif funçaise. Enfin, un nouvel équilibre rétablissait en Barrope, et les puissances ontinentales se trovusient de la perfection funçaise. Enfin, un nouvel équilibre rétablissait en Barrope, et les puissances ontinentales se trovusient des marços, et les puissances ontinentales se trovusient des la prince d'inférial point de celui de 1739. L'Applicat en Barrope, et les puissances ontinentales se trovusient de la France : déjà elle de dans sont le de l'accordissement de la France : déjà elle de disposait ses tréours pour rompre une patt qui blessaits sont sont des les médiants des moyens de vengeance; qui blessait sont propiet et ses nichtes, et qui ne fuit, en offet, q'un be loure propiet et ses nichtes, et qui ne fuit, en offet, q'un be la perenière.

## ANNÉE 1798. - AN VI.

Trouble à Rome; assassinat du général Duphot; l'ambassadeur Joseph Bomaparte guitte ette ville. Insurrection du pespie romain contre le pape. Le générai Berthier entre dans Rome. Abolition du gouvernement ponifical, et création d'une souelle république rémaine, étc. - Nous avons fait remarquer, dans ce qui a été dit précédemment, que la vouduite modérée da général en chel el farmée d'Italie ueuvre le souverand de Rome avait été d'abord en opposition avec les intentions secrètes du Directoire français; mais, revenu à des principes de polítique plus sains, et miccu Instrit de ses véritables intérès en Italie, ce gouvernement avait fini par donner son assentiment à la conduite que Bonaparte crut devoir texti avec le para

L'harmonie la pins parfaite parut, dans les premiers moments, régner entre le sonverain pontife et Joseph Bonaparte envoyé comme ambassadeur à Rome.

Gependant, parmi les membres du sacré collège auxqueis Pie VI accordiat une confiance pius particulière. Il se trouvait quelques cardinaux dont la haine pour la France s'était déjà signalée. Ceux-el renouvelèrent blentôt leurs latriques. In ne leur fut pas diffiellé de persuder au pape que son caractère de chef du monde chrétien était compromis, et que inreine de Naples, soutenue par les Anglais, pourrait sider le saint-siège à secouer le joug odieux imposé par un général que le Directoire appelait à combattre sur un autre point avec des chances basardeuses.

En effet, Acton commencalt à lever le masque. Moins pusillanime depuis que Bonaparte avait quitté son armée victorieuse, et qu'une partie de cette dernière était délà rentrée sur le territoire français, cet étranger, ministre du royaume de Naples, cherchait à éluder les conditions du tralté de paix que le rol son maître avait été forcé de conclure avec la république. Déjà, au mépris de l'un des articles de ce même traité, Naples recevait dans ses ports les vaisseaux de la Grande-Bretagne, et rendait ainsi aux Anglais leur prépondérance dans la navication de la Méditerranée. Indépendamment de cette infraction, le gouvernement napolitain faisait encore sourdement des préparatifs de guerre, et avait donné une communication confidentielle de ses projets aux ministres de S. S., en faisant les promesses les plus magnifiques si le souverain pontife consentalt lui-même à fouler aux pieds le traité de Tolentino.

Les insinuations des perfides conseillers de Pie VI parurent ranimer dans l'esprit affaibli de ce souverain le premier éloignement qu'il avait montré pour vivre en paix avec la France, depuis le commencement de la révolution de ce pays. Il cessa tout à coup de donner à Joseph Bonaparte les témoignages de confiance dont il l'avait honoré jusqu'aiors. Ce changement de conduite de la part du saint-père se manifesta par son hésitation à reconnaître la république cisalpine, dernièrement constituée. Bientôt, et à mesure que les nouvelles qu'il recevait de Naples semblaient l'affermir dans sa résolution, on vit plus à découvert les dispositions intérieures de son âme, et l'intention de rompre avec le gouvernement français. La nomination du général autrichien Provera au commandement en chef des troupes papales ne laissa plus de doute sur les projets de la cour de Rome, indépendamment de plusieurs autres actes qui confirmalent les soupcons à cet égard, sans paraltre créer, au surplus, les moyens d'exécution.

Joseph Bonaparte s'était bien aperçu de toutes ces menées; mais, fidèle à son caractère de conciliateur, il avait feint, jus-

qu'alors, d'être pris pour dupe, et s'était teus sur la réserve. L'arrivée du général Provers à Bonne força le ministre français à rompre enfin le silence. Il s'adressa directement au souversin pontife, en lui démandant une explication franche et positive de ses procédés, et l'obligue une quatriemé lois de s'humiller devant la république. Le renvoi du général Provers fut la condition q'exiges Joseph Bonaparte pur ne point appeier sur ce qui s'était passé à Rome l'attention trop sévère du conventment l'anuais.

La conflauce paraissait rétablie entre les deux puissances :

toutefois, la conduite irrésolue du souverain de Rome avait indisposé une grande partie de ses sujets. Ces préparatifs hostiles, renouvelés tant de fois en pure perte, avaient entrainé des dépenses énormes auxquelles on n'avait pu faire face que par une augmentation d'impôts. Le mécontentement du peuple lui avait inspiré des idées d'indépendance, auxquelles le spectacle de ce qui se passalt autour de lui donnait encore une plus grande force. La formation de la république cisalpine, les cris de liberté qui s'élevaient sur plusieurs points de la domination papale provoquaient une fermentation presque inévitable. D'un autre côté, ceux des habitants de Rome qui étaient intéressés au maintien de l'ancien ordre de choses ne dissimulaient point leur haine contre les hommes qu'ils regardaient comme les oppresseurs de la puissance spiritueile, et appelaient de leurs vœux une rupture décidée avec la France. Cette dissidence d'opinions donnait lleu à une foule d'intrigues qui tendaient toutes à exaspérer la classe inférieure du peuple et à en faire un Instrument de révolution. Témoin passif de tout ce qui se passait autour de lui, l'ambassadeur français cherchait en vain à concilier les esprits pour le maintlen de la tranquillité dans la capitale de l'État ecclésiastique ; une catastrophe terrible, à laquelle il était loin de s'attendre, vint le contraindre à renoncer au rôle de pacificateur, et à quitter une ville où le saug français venait d'être répandu encore une fois. au mépris du droit le plus sacré.

Le 26 décembre 1797, quelques individus se présentèrent chez Joseph Bonaparte pour l'avertir qu'une révolution devait éclater dans la nuit, et qu'elle serait effectuée par un grand nembre de citoyena comains qui ne porvalent, plus singuerter le jong du despoisme papid. L'ambassadeur 1-mi fit observe que le caracter dont il citar reviet une lui permettait pas d'accueillir une sembiable communication, et leur donne l'assurance que le Directòrie ne versati polat favorablement un complot dirigé contre un souverain. allié de la republique, Il ajouaguil rendrait complet, comme ambassadeur, a cas gonvenment de ce qui se passait, et qu'en sa qualité dinomne, par l'intérêt même qu'il portait aux Romains, il se casagecuit à se dessiter de toute entreprise lasurrectionnelle. Les conjuncquittérent le plais de l'ambassade fort mécottent de la reception du ministre français, aquel ils promient, toutérois, d'abandonne l'ur projet pour le moment.

Le lendemain au soir, le chevalier Azara, ambassadear d'Espages, qui extrejat à Rome une grande Inducese, et, qui avrait constamment donné des preaves sinceres d'amitité a Seeph Bonsperte, vinit trouver ce deraier, et lui dit qu'il venait d'apprendre, citez le cardinal eccrétaire d'État, qu'un mouve ment insurrectionnel es préparait, mais qu'il n'inspirait que fort peu d'inquiétude au gou remement romain. Diverses autres aformations convainquieute hientité l'ambassadeur français que deux trames s'ourdissatient dans le même temps et pourcident éclaire resemble : l'one courte les Français, sourdement autorisée par quéques ministres du pape, et l'autre, ayant pour, but le renversement de ce, gouvernement pour, établie a république.

Il paratt que les chefs de la première conspiration, bles plus sère de leurs propres moyens, avaitent commaissance de na sconde. Chechantà à persuader au poulle que son intérêt était de se déclarer contre les Français, ils resoluent de direct le direct de la commaissance de la commaissance de la commaissance leurs agents passent être attribuse aux partisens de systematique les fureur de la populace, et metaient le partie davantage la fureur de la populace, et metaient le partie davantage la fureur de la populace, et metaient le partie davantage la fureur de la populace, et metaient le partie de la commaissance de la compassance de la compassance de la compassance de la compassance varient la sociante tricolore. Mais ce mouvement n'etait qu'un casal pour les compassance varient la sociante tricolore. Mais ce mouvement n'etait qu'un casal pour

connaître les dispositions du peuple : il suffit de quelques soldats du pape pour le dissiper; toutefois, quelques seditieux firent resistance et tuerent même deux dragons. On trouva sur le terrain un sac rempil de cocardes françaises.

Instruit de cette particularité, Joseph Bonnparte se transporta chez le secrétaire d'Est pour lui dire que le gouverne ment français était étranger à tous ces mouvements, et que lui, ambussadeur, foin de s'opposer à ce qu'on arrêtat tous ceux qui avaient pris le cocarde nationale, venati faire la demande qu'on, s'assartst de tous les individus qui ne sernient pas compris dans la itsie des Français ou des Bonnains attachés à la légation. Ces derniers étalent à peine au nombre de huit. Il prevint également le cardinal serveitaire que, six hommes s'étant réfugite dans la juridiction française, ils seraient livrés aux sibries, s'il demourait prouvé qu'ils fissent partie des révoltes. Cecendant un nouveau ressemblement se forma devant le

palais de France, peu de temps après le retour de l'ambassadeur, qui avait quitté le secrétaire d'État paraissant dans une sécurité parfaite. Ces hommes attroupés faisaient entendre les eris vive la république! Vive le peuple romain! Un d'eux demanda a parler à Joseph Bonaparte : e'était un artiste qu'il connaissait, et qui lui avait été recommandé à Paris par le ministre des relations extérieures. Cet homme se présenta comme un frénétique, en disant avec véhémence : a Nous sommes libres, nous demandons l'appui de la France! » On lui enjoignit, ainsi qu'à tous ceux qui l'accompagnaient, de sortir sur-le-champ de la juridiction de France, en les menacant de les repousser par la force, s'ils s'obstinaient à rester ainsi devant le palais. Mais déjà l'attroupement était devenu considérable : et parmi les plus animés on reconnaissait plusieurs individus connus pour être attachés à la police du gouvernement. Ils étaient les premiers à voelférer : « Vive la république! vive le peuple romain! » Cette remarque éclaira l'ambassadeur sur le véritable but du mouvement opéré. Il résolut de se conduire de manière à ne donner aucun prétexte de récrimination de la part du pape ou de ses ministres, et se prépara à déployer toute la dignité du caractère de seprésentant d'une grande nation.

Quelques officiers français qui se trouvaient avec Josephi Bonaparte lui demandèrent l'autorisation de dissiper l'attroupement. Cette proposition n'attestait que leur dévouement trop généreux.

Le ministre français se revêtit de son costume officiel et sortit du palais pour haranguer lui-même les séditieux et leur ordonner de se retirer. Au moment où, suivi des officiers et des gens de l'ambassade, il paraissait à la porte du palais. une violente decharge de mousqueterle se fit entendre : r'était un piquet de cavalerie qui, étant entré dans la juridiction française saus en prévenir l'ambassadeur, l'avait travérsé au galop, et faisait feu par les trois portiques du palais à la fois. La foule s'était alors précipitée dans les cours et sur les escaliers, Joseph Bonaparte rencontra sur son passage des blesses, des fuyards intimidés et des frénétiques audacieux. des gens gagés pour exciter et dénoncer les mouvements. Une compagnie d'infanterie avait suivi de près la cavalerie papale. A l'aspect de l'ambassadeur, elle s'arrèta dans sa marche vers le palais. Le capitaine refusa de parattre à la demande de Joseph, et resta caché dans les rangs. Cependant les soldats reculerent quelques pas ; quelques-pas des séditions cenhardis par cette retraite, s'avançaient déjà contre la troupe. Le ministre leur défendit de sortir de la juridiction jusqu'à nouvel ordre. En même temps, pour se faire mieux obeir, il tire son épée, ainsi que le général Duphot, l'adjudant général Sherlock, et deux autres officiers, afin de contenir ceux qui seraient tentés de transgresser l'ordre de rester tranquilles: Tandis que les séditieux se trouvaient ainsi contenus de ce côté, les soldats, qui n'avaient rétrogradé que de quelques pas, firent une décharge générale. Quelques balles perdues nilèrent tuer les hommes des derniers rangs, queune n'atteignit l'ambassadeur et ceux 'qui l'accompagnaient. La compagnie papale recula encore pour charger ses armes une seconde fois. Joseph profita de ce moment, et donnant an jeune Beanharnais', aide de camp de son frère, et à l'adjoint Arrighi .

Prince de l'empire, vice-roi d'Italie en 1805, gendre du roi de Bavière en 1806, depuis duc de Leuchtenberg ; mort à Manich en 1821. l'ordre de retenir les séditieux, qui faisaient mine de se précipiter de nouveau sur les soldats du pape; il s'avança luimême vers ces derniers, accompagné du général Duphot et de l'adjudant général Sherlock, pour engager la troupe à cesser son feu. Le brave Duphot, accoutumé aux dangers, s'élance jusque sur les baionnettes, et veut empécher les uns de charger et les autres de tirer. Les soldats l'entrainent, par un mouvement difficile à concevoir, jusque vers une porte de Rome que l'on homme Septiminiana. Là , Joseph et Sherlock , qui l'avaient suivi, voient tomber l'infortuné général sous un coup de fusil reçu au milicu de la poitrine. Il se relève néanmoins, cherche à se soutenir avec son épée, et fait quelques pas pou rejoindre l'ambassadeur, qui l'appelle; mais un second coup le renverse, et, dans un instant, plus de cinquante fusils sont dirigés sur son corps inanimé..... Tous les coups vont se diriger désormais sur Joseph Bonaparte et son compagnon; mais ce dernier (l'adjudant général Sherlock) entraîne le ministre de France par un chemin détourné qui conduit aux jardins du palais, et tous deux parviennent ainsi à se sonstraire aux coups des assassins de Duphot et à ceux d'une autre compagnie d'infanterie qui arrivait et faisait seu sur un autre point, Beauharnais et Arrighi, pressés par ces nouveaux ennemis, se réunissent à Joseph et à Sherlock.

Dans cetto stuation critique, le ministre et les officiers qui sont avec lui pensent que les furieux peuvent insuiter madame Joseph Bonaparte et sa sœur, qui devait, le l'endemainmème, unir son sort à celui du genéral qui venalt de perir si misérablement. Securire es dames était à ce moment le soin le plas urgent. Il failut que l'ambassadeur rentrat dans, son palais par les jardins, cur les cours étiente meombrées par cette foule de brigands qui, sous précette de réclamer la libetté, avaient commencé cette borrible journée. Une vinguinte d'entre eux et quelques citoyens étaient étendus morta sur ce champ de carmage; les marches du palais étaient téletics de sang; les cris des mouraits et de blesses remplissaient l'espaisis d'une horrible épouvante : espendant on parvint à fermer les trois portes de la façade de la rue;

Le plus grand désordre régnait dans l'interieur au moment

ou l'ambassadeur y penetra. Son égouse et sa seur y étaient es prole au plus violent desepoir. Cette secue du dessaltion, était ancore, rendue plus effrayante par l'idée que la mère de ces deux dames et leur ferre étaient abacuts, et pouvaient être, égorges par les forceins qui asséguatent les édores du palis. La fusillade continuait à se faire entendre dans la rue, et les balles venaient briser les croisées de l'édifice. D'un natre côté, buss les appartements étaient remplis par des gens dont les intentions étaient plus que saspectes, et qu'on ne pouvait pas parvenir à mettre debeus. Foutes ces dévonsances rendaient la position de Joseph Bonaparte et des siens aussi cruelle qu'il est difficité de la décrire.

Cependant on pensa à organiser quelques moyens de défense. Parmi les domestiques de l'ambassadeur, trois étaient absents, et deux autres étaient grièvement blessés : des armes furent distribuées à ceux qui restalent. Tandis que l'ambassadeur ealculait en lui-même les moyens de sortir de cette crise éponyantable, un sentiment d'orgueil national dictait aux officiers français le projet d'aller enlever le corps du général Duphot, resté au pouvoir de ses assassins. Réunis à quelques serviteurs, ils réassirent dans leur entreprise, en prenant des chemins détournés, pour éviter la fusillade que les soldats du pape continuaient sans relache. Ils trouvèrent le cadavre entièrement nu, criblé de balles et de coups de baionnette, et convert de pierres. Un nommé Amedeo, capitaine des assassins qui avaient porté les premiers coups au malheureux Duphot, s'était emparé de l'épée et du ceinturon de ce général; un prêtre, qu'on a su depuis être le curé d'une paroisse voisine, s'était approprié sa montre ; d'autres assassins s'étaient partagé le reste des dépouilles.

Le corps fut transporté dans le palais de France. As a vac, l'ambaisadeur, saisi d'horreur et d'indignation, prit sur-lechamp la résolution d'abandonane une ville perfide, où la trahlaon aiguisait sons cesse ses polgnants pour frapper les Francais, et di tous étalent mennets d'épouver le sext de Bassville et de Duphot. On ne pouvait plus donter de la part que

Marins Clary, depuis maréchal de camp.

le gouvernement romain avait prise aux évenements qui venaient d'avoir lieu, puisque, depuis six heures que durait l'insurrection, aucune nouvelle n'était parvenue du Vaticani. aucun secours n'avait été envoyé pour préserver le ministre de France et sa suite de la fureur des assassins. Cependant, avant de demander ses passe-ports, Joseph cerivit au cardinal secretaire d'État , Doria Pamphili , pour l'informer des attentats commis envers la nation francaise, et l'inviter à se rendre lui-même au palais de l'ambassade, « Le palais de France est cerné, violé, disait le ministre français; il est instant que vous ou le gouvernement, ou quelque autre personne qui ait sa conflance, se rende ici. Je ne doute pas que vous ne vous v transporticz vous-même. Vous n'avez à traverser que vos fronces de ligne et civiques. » Un domestique fut charge de porter cette lettre. Pour s'acquitter de cette commission hasardeuse. il ini fallut affronter les coups de fosit et les insultes d'une soldatesque effrence qui entourait toulours le palais. Enfin. vers les huit heures du soir, une volture s'arrête devant la porte de l'ambassadeur. Celui-ci pense que le secrétaire d'Etat se rend à son invitation, ou bien le gouverneur de Rome, ou quelque autre magistrat. Vain espoir: sa missive demeurait sans réponse : c'est le ministre d'un prince allié de la république française, l'envoyé du grand-due de Toscane, en un mot le chevaller Angiolini, ami particulier de Joseph, qui se présente. Il avait traversé les patroullies nombreuses qui circulaient dons la ville, et les détachements de ligne et de la garde civique qui entouraient le palais. Se voiture avait été arrêtée par des forcedes, qui lui avaient demande ironiquement s'il aimait les coups de fusil et les dangers. Il avait répondu avec courage que, « dans Rome, il ne pouvait exister de péril dans la furidiction de l'ambassadeur de France. » Ce reproche généreux, dans ce moment, était une critique amère et vraie de in condulte du gouvernement romain envers les officiers d'une nation à laquelle ce même convernement devait encore le reste de son existence politique.

Le chevalier Azara, ministre d'Espagne, suivit de près le ministre de Toscane. Cet envoyé, justement honoré de la confiance de son souversin, et dont la conflute loyale et déficute

avait mérité l'estime et l'affection de tous les Français, s'était. fait un devoir de mépriser également tous les dangers pour se rendre auprès de l'ambassadeur de France, son collègue etson ami. Les deux ministres étrangers ne pouvaient pas concevoir le metif du silence obstiné que gardait le ministère papal d Joseph écrivit, à onze heures du soir, une seconde lettre au care dinal Doria pour lui demander un passe-port et des chevaux de poste, à l'effet de quitter sans délai la ville de Rome. Aucund réponse satisfaisante n'ayant été faite à cette lettre, le ministre français en écrivit une troisième, encore plus ferme, dans laquelle il menacait le gouvernement pontifical de toute la vengeance de la république française. Cette dernière missive décide le cardinal Doria. Les passe-ports nécessaires et un ordre pour. obtenir des chevaux de poste furent envoyés avec une réponse. dans laquelle le secrétaire d'État s'étudiait, après douze heures: d'au silence absolu, à excuser les événements de la journée, et cherchait à empêcher le départ du ministre français; mais celui-ci fut inflexible, et après avoir recommandé les Français qui restalent à Rome aux chevaliers Azara et Angiolini, il partit, à six heures du matin, le 29 décembre, pour la Toscane et se rendit à Florence chez le ministre français Cacault.

Joseph Bonnparte s'empressa d'adresser, de la capitale de la Toosane, viu gouvernement français, le resport circosstanció de tout ce qui vennit de se passer à Rome. « de croints, diselte il en terminant cette piece officielle, faire injure à des républicais, si flusitais sur la vengeance que le Directoire dolt tiere, de ce gouvernement imple, qui, assassi de Basecuille, l'est, deveut « de volonté, du premier ambassadeur français qu'on a diagné lui envoyer, et de fait d'un general distingué par sa valeur dans une armée où chaque soldet était un héroe « » Te Ge gouvernement ne se dément pas a staticure et feméraire pour commettre le crine, l'éche et rempant forsqu'il est commis, il est aux gronoux du ministre Auran pour qu'il or rende à Elevinee auprès de méi et me ramée avec loi à Rome. »

Les chefs de toutes ces odieuses machinations n'avaient point, pensó que les choses fraiteut si loin, et que les Français tiendraient une conduite aussi prudente dans des circonstances si critiques: Ils avaient espéric, au contraire, que , fiers, d'être lesmottre, en Italic, res indeme Français suraient reposse la force par la force, else sersient portés à quelque exche qu'esse ent excusé la conduite du geuvernement romain et les est rencies odient à le multitude. Mais l'assassiant du genéral Duphos nit dans le plus grand embarres les cardinaux et les présiste qu'est et de les moteurs du mouvement insurrectionné à lits ne serent point frouver la route qu'il faillait suivre descrinsifs. Les béstations de cardinai secretaire d'Ent, Donie Tamphilipouviant faire creire qu'il rétait point étranger aux intégues ourdies. Quant au souverain pontife, il est très-probable que tous les attenties commis pendant etche fatte journée du 28 décembre 1797 le furest cause sa participation. Attaqué d'une mahélie dangereux, que son grand dep pouvait endre du charge de la mahélie dangereux, que son grand dep pouvait rendre à charge l'astant mortelle, il était renfermé dans son palals et ne voyals-pour ains dire, personné.

Quoi qu'il en soit, les ministres de S.S. n'eurent pas plus tôtappris le départ de l'ambassadeur français, qu'ils redoutèrentles suites des événements qui venalent d'avoir ileu c'ehose ordinaire aux gouvernements faibles et irrésolus. Après s'être conduits de manière à provoquer le courroux de la république ces agents se virent dans l'obligation de recourir aux movens. qui pouvaient arrêter sa veugeance. Ou vient de voir que le cardinal Doria avait sollicité la médiation du chevalier Azara, pour offrir à Joseph Bonaparte toutes les réparations que celui-ci pourrait désirer, et l'engager à revenir à Rome. Le ministre espagnol s'était refusé à remplir cette commission déplacée, et n'avait point dissimulé au secrétaire d'État que tous les membres du corps diplomatique u'avaleut pas été moins indigués de tousles excès commis, que l'ambassadeur de France lui-même. Toutes les légations des puissances ailiées de la France s'étaient empressées, en effet, de témoigner à Joseph toute la part qu'elles prenalent à ce-qui lui était arrivé. Le cardinal Doria , voyant que ses démarches apprès du

chevalier Azara étalent inutiles, s'adresse directement au ministre français et écrivit au marquis Massimi, envoyé du pape

on désigna, dans le temps, les cardissurs Braschl, neveu du pape, Albani, Busca; les prélats Eurheri, Sperziani, Galeppi, Consalvi, etc.

à Paris; pour lui tracer la marche qu'il devait tenir à l'effet d'excuser le gouvernement romain auprès du Directoire. Le pape lui-même se détermina à envoyer à Paris un légat a latere. chargé d'offrir de sa part toutes les réparations qu'on pourrait exiger; mais toutes ces mesures furent sans résultat. La haine contre le pontife romain s'était réveillée dans l'ame des directeurs, et ceux-ci pensaient déjà à rétablir dans Rome ce gouvernement républicain qui lui avait donné autrefois l'empire du monde. La guerre fut résolue contre le pape, et les envoyés de ce souverain ne reçurent que des réponses évasives, bien pluspropres à leur inspirer des craintes qu'à ranimer leurs espérances. Les dépêches de ces envoyés répandirent l'alarme au Vatican et dans Rome. Pie VI, épouvanté des dangers qui menacalent la chaire de saint Pierre, ordonna des processions extraordinaires, usitées seulement dans les temps de grande calamité, et dans lesquelles on offrait à la piété des fidèles une. image du Sauveur du monde, apportée, disait-on, sur la terre par des anges : mais ces movens étaient impuissants pour conjurer la tempête qui menaçait le saint-slège. Malgré tous les soins que la police mettait à dissimuler la situation critique du gouvernement, tous ceux qui, par leurs vœux, appelaient un nouvel ordre de choses avaient l'espoir qu'ils seraient exauces. au mépris de l'invocation adressée à la Divinité.

Dunt ces decondances extrêmes, le secré collège osa se flatterque la rour de Naples tindrait à in fin toutes les promosses qu'elle avait faites au souverain pontife dans le temps qu'elle l'excilait sous main à secouer le joug des Français. On s'adressa, au ministère napolitain pour obtenir des secons devenus plus urgeuts que jamais; mais ce gouvernement à avait point achevéles préparatils de la leive de houcliers qu'il médialist, et les agents du pape ne requerent d'autre réponse qu'une favitation d'apaiser ou d'amuser le Directoire français par des négociations, jusques et ce que l'armés napolitaine fitte mesure d'agrit hottilement. Déque dans leur dernier espoir, les ministres de S. et tous leurs partians cruurent devoir se councatre au joug impérieux de la nécessité. Cependant leur terreir était: telle; que-pitaleurs s'enfuirent de Rome et se réfugirent dans diverses villes de l'Balle, Le cardinal Bressèt, que se coyont point en sureté auprès du pope, son onele, l'abandonna et vint chercher un asile à Naples.

Cette disposition des esprits chez les soutiens du ponvisipontifical se trouvait, au surplus, justifiés par tout et qui pa passait autour d'eux. Les espérances du parti opposé désisent accruse en raison de l'invultité des toutaites faites par le ministère romain asperés au Directoire. Le bruit de la marche prochaine des troupes funçaises sur Rome, commençant à so répandre, rendait plus sudacleux tous les hommes qui désirant devenir républicains, à l'exemple des Lombards et des autres peniples détachés de la domination papale.

and reto de nome as trouvait ainsi pertagge entre les anguéses du désespoir chèz les uns et les anxiétés de l'espérance chez les autres, lorsqu'on requt, le 29 janvier 1798, la nouvelle que le général Alexandre Berthier, commandant les troupes resseus en Italie après le départ de Bonaparte, avait reçu l'ordre de mancher sur Rome, et s'avangut deja vers Anonéo. Bientot ou apprit que l'avant-garde française chiti arrivée à Maccrata, et que 200 hommes qui avaient vouls fair reistance à Lorette avaient été faits présonniers. Ce commencement d'hostilités ne put laisser aucun dotte sur les vértables intentions die gouvernement français, et chaeun attendit, selon sa crainte ou son espoit, l'Issue d'aime guerre invitable,

Le Directoire avait, en effet, intimé au genéral Retthe-Fordre de vongre l'assassinat du général Duphot, et l'insultefaite à l'ambissadeur de la république. Ses instructions puraitent ; qu'il extrerait am le territoire papal , qu'il occaperait militairement la ville de Rome, et qu'il se servinité de toute son influence pour engager les habitants a se constituer en république. Berthier, qui se trouvait à Milian lorsqu'il requt les dépêches du Directoire, rassembla nassitot toutes les focces françaises dont il put disposer, y réunit les levées faites par les gouveir-ensent étailpin, et les mit en mouvement pour exécuterla volonté directoriale. Notes avons dit que, le 20 janvier, l'avantgancie de cette armés ettat déjà à Maccertat. Le 10 février, toutes les troupes forent réunies sons ice murs de Rome, et l'avants, garde juet possession du châteut Saint-Ange, que les troupes du pager noisemnt joint henter de aédender. Doutefois, le gés-

neral Berthler ne poussa pas plus loin, défendit à ses troupes l'entrée de la ville, et attendit hors des murs le résultat des efforts que les habitants allaient faire pour secouer le joug pontifical. Il avait fait prévenir, sous main, les principaux meneurs qu'ils pouvaient compter sur la protection des armes françaises. La consternation était à peu près générale dans Rome, A l'approche des Français, un grand nombre de ceux qui teneient encore aux préjugés religieux et à l'ancienne forme de gouvernement, avaient pris la fuite, ainsi que tous les hommes qui avaient à redouter les effets de la vengeance française ; on ne voyait plus circuler dans la ville que les partisans du système republicain et les dernières classes de la population. Quelques cardinaux et prélats, en petit nombre, étaient restés auprès du souverain pontife , qui , toujours confiant dans le respect que les Français avaient montré jusqu'alors pour son caractère et pour sa personne, espérait encore pouvoir se tirer de sa situation désespérée par de nouveaux sacrifices.

Cependant les futurs républicains avaient envoyé une deputation auprès du général français, pour l'inviter avec instance à faire son entrée dans la ville et à protéger, par sa présence le mouvement qui allait s'opérer. Berthier répondit aux députés, qu'il verrait avec plaisir les Romains se ressouvenir de leur antique renommée, et faire des efforts généreux pour reconquerie la liberté; mais que, voulant prouver à l'Europe qu'ils étaient entièrement libres dans leur détermination, il ne ferait son entrée dans Rome que lorsque la révolution projetée serait achevée. Cette réponse du fidèle compagnon de Bonaparté exalta davantage les esprits, et tout fut bientôt préparé pour. l'insurrection que les Français attendaient depuis plusieurs jours, Le 15 février , jour anniversaire de la vingt-troisième année du pontificat de Pie VI, un rassemblement assez considérable d'habitants de Rome eut lieu dans le Campo-Vaccino, l'ancien Forum Romanum : le pape recevait à ce moment les félicitations de ceux qui étalent restés fidèles à sa fortune. Son palais est investi tout à coup, et le pontife est tiré de sa sécurité par les cris de Vive la république! à bas le pape ! que les insurgés sont entendre sous ses croisées. Cependant un reste de respect pour l'age et la dignité du saint-père empécha ceux-ci de péné-

trer dans l'intérieur du palais. Ils l'eussent pu facilement, car rien n'était disposé pour s'opposer à l'Invasion. Pie VI. effravé. se met en prières et invoque la protection du ciel. Toutefoiscette portion des conjurés va rejoindre ceux que réunissait le Campo-Vaccino: Les chefs de l'insurrection avaient rédige d'a vance un acte qui constatalt la reprise du droit de souverafracté par le peuple. Il y était dit, en substance, « que le pen ple romain, opprimé depuis très-longtemps par un gouvernement de prêtres, vrai monstre politique, avait tenté plusieurs fois en vain d'en secouer le joug insupportable; qu'une magie. secrete de superstition, d'intérêt et de force armée, combinés con tre ses efforts, avait rendu jusqu'à présent ses tentatives inu tiles; mais qu'enfin ce gouvernement venait de s'écrouler de l'ani-même par ses alternatives de bassesse et d'orguell : ma le peuple romain, craignant de lui voir succeder ou l'horrible anarchie, ou une pire tyrannie, avait rassemblé tout son courage et recueilli toutes ses forces pour sé soustraire aux résultats de cette dissolution; qu'il s'était, en conséquence, décidé à revendiquer ses droits de souveraineté; qu'enfin ce peunle réuni déclarait, avec un seul esprit et d'une seule voix, à Dieu même et à l'univers,

or Que le peuple romain inavait eu ancune part aux attentats aftreux, et aux assassinats par lesquels son gouvernement avait ai gravement offensé la nation française et la république invincible, 'attentats que le peuple détestait et abhorrait, et dont les autours étalent voués a l'infamés;

"Qu'en suppriment et abolisant les autorités politiques, conomiques e civiles de cé pouverainent saccident, le peuple se constituait lei-mème en souverain libre et indépendant; qu'il réprenait les pouvoirs ligislatif et exécutif; qu'il les exercent par ses représentants sulvant les droits de l'homme, qui sont imprescripthies, et d'après les principes qui fondent la justice, ta vettle, la libret, l'égalité, etc.; reinfu l'acte du peuple souverain (atto del populo sourano ) contenuit l'institution de sept consuls, de préféts, d'éditée et autres magistents. »

Ainsi les successeurs des fiers Romaius semblaient vouloir cappeler le souvenir de leurs illustres prédécesseurs en recreant ces magistratures et ces formes antimonarchiques qui avaient produit les hêres de l'ancienne Rome; más cette régulatique avait été fondés sur les bonnes monrs, et Bonne moderne était une des villes de l'Euroje on la dissolution exerçait le plus son emples. Il était donc impossible qu'une république crète par des hommes corrompus etit une longue existence a usul est Romains de la fin du dix-hoitième siècle furent-ils conore moins heureux, dans leurs efforts pour deveute libres, que ne le furent coux qui tenterent la même entreprise, dans le quatornième, sous la direction du tribon Nicolas Rienzi.

Les fondateurs de la nouvelle république s'empressèrent d'envoyer au genéral Berthier huit d'entre eux pour l'informer que Rome venait enfin de s'affranchir et n'attendait plus que sa présence pour cimenter sa liberté. Berthier, préparé à cet événement, se décida à faire de suite son entrée solennelle dans la ville des Cesars et des successeurs de saint Pierre. Il se mit en marche, accompagné d'un nombreux état-major, d'un détachement pris dans chacun des corps de cavalerie et des grenadiers de l'armée. Après avoir traversé la ville au milieu d'une foule immense que la curiosité du spectacle attirait encore plus que l'amour de la liberté, le général français monta au Capitole ( Campi doglio), et salua, au nom du peuple français, la nouvelle république romaine. Après avoir déclaré que cette république, reconnue libre et indépendante par la France, se composerait de tout le territoire resté au pape par le traité de Tolentino, Berthier fit le tour de la place du Capitole, aux eris mille fois répétés de Vive la liberté! vivent la république française! la république romaine, les généraux Bonaparte et Berthiers l'invincible armée française!!! etc.; et, s'étant arrêté au milleu de cette immense population qui se pressait sur ses pas, il reclama le silence et proponça un discours dont nous extrairons ce passage :

« Mánes de Caton, de Pompée, de Brutus, de Ciofron; d'Hortensius, rocovez Hommange des hommes libres dans ce Capifole où vous evez tant de fois défenda les droits du peuple et Illustré la république romaine. Ces enfants des Guides, Jolivier de la paix à la main, visoneut dans ce lieu auguste y rédabile les auties de la liberté dressés par le prenier des Brutus-El vous, ceptile romain, qu'exce de reprender vos drieis légie TR vous, ceptile romain, qu'exce de reprender vos drieis légie.

almes, rappelez-tous quel sang coule dans vos veines; jetz, fes yeux sur les monuments de ploice qui vous environment; reprenez-les vertus de vos pères, monitez-tous digues delicuratique grandeur, et prosvèc à l'Europe qu'il est encore parmi vous sies danes qui n'ont point dégérère de celles de vos nectres.... 
Le leudenain de cette journée; on rendit, dans les égitse de Rome, des actions de grânces à l'Étra espirée : quatores cardinaux, qui avaient signé l'acte à diffranchissement et une renouciation solennelle à tous leurs droits politiques, chantèrent in Te Deuns dans les upière besilique de Saint-Pierre; ces ensimmax àvaient pris aucune part à l'attentat du ra décembre, et le déside dinit leurs jours dans Rome les avait engagés à un démanche qui annoquais plus d'égoissem que de courage.

Tandis qu'un peuple amateur de nouveautés faisait retentir la cité des acclamations de sa prétendue reconnaissance envers les Français, enfermé dans son palais et presque abandonné de la plupart des grands de l'Église et de la noblesse romaine; Pie VI ignorait encore les résultats du mouvement insurrectionnel, dont il avait entendo les premières approches. Prosterné aux pieds du Rédempteur des hommes, il appelait ? comme nous l'avons dit, la protection divine sur sa tête vénérable, qu'il croyait menacée : ses serviteurs étalent restés muets, et aucun d'eux n'avait en la force de lui dire que son règne n'était plus de ce monde, comme celui de son divin Maître. Il falint que le général français Cervoni pénétrat jusqu'à S. S. et l'avertit que le peuple venalt d'aboilr le gonvernement papal. et de reprendre l'exercice de sa souveraineté. Le respectable vieillard, levant les yeux au clei, et offrant ce sacrifice, peu conteux pour lui, au Maitre de toutes choses, reçut la nouvelle de sa déchéance temporelle avec encore plus de sérénité d'âme et de calme qu'on n'en pouvait attendre de son grand age et de ses nombreuses infirmités. Résigné anx décrets impenétrables de la Providence, il demanda an général Berthier et abtint de lui, la permission de se retirer en Toscane. Le 20 février , Pie VI quitta le palais d'où ses prédécesseurs , armés de la foudre spirituelle, avaient jadis fait trembler sur leur trône les rois les plus puissants de l'Europe, et fut chercher un asile dans une cellule obscure de la chartreuse de Pise.

La révolution opére à Rôme s'étendit promptement dans toutes les autres villes des Etats du pape e clies émpresserent d'auvoyer leur adhésion aux changements qui venaient d'avoielleu, et de demander qu'on les fit participer au nouvel ordre de choses; mais, en détraisant ainsi son ancient gouvernement, le peuple rouani déclara que son intention était de conserver. La religion catholique, apostolique et romaine, qu'il continuaix, à visierre et à observer, et de laisser intactes la dignité et l'autorité apririculei du chef de l'Égise.

Après le départ du pape, les sculles fuent apposes au Vatiens, et sur fous les appoires de la cour de Rome. Les général Berthies públia d'eux arcétés : le premier portial l'abolition du droit, d'asile dans les égites et dans les furidictions evides et criminelles des ambassadeurs; le second ordonant à tous les cinigrès de quitter Rome et le berritoire de la république remaine dans les viaigt-quarte beures de la publication de l'arcété [le cardinal Maury et als spécialement designé dans cetté mesure. La soisie et vente de tous leurs bleus au prôtit de la république étalent ordonnes. Quant aux prêtres français exilieu ou déportés, lle pouvalent restre prosisoriement dans les lieux, ou lis se trouvaient, jouques à ce qu'il fait près a leur égard des mesures particulèires.

.Une cérémonie sunèbre eut lieu , le 25 février, en l'honneur. du général Duphot, si lâchement assassiné. Un catafaique fut élevé sur la place Saint-Pierre, à côté de l'obélisque. Des détachements des troupes de toute arme occupèrent la place, et le peuple fut distribué sous les colonnes et aux fenétres du Vatican; ce qui donnait à cette vaste enceinte l'aspect des cirques de l'ancienne Rome. Plusieurs discours farent prononcés par les généraux français à la louange de leur infortuné compagnon : d'armes, et la cérémonie finit par l'oraison funèbre du défunt, que prononça le citoyen romain Faustino Gagliaffi. Le cortège quitta ensuite la piace Saint-Pierre, et se remit en marche vers ie Capitole. Un grenadier, un carabinier (d'infanterie legère ), un chasseur et un dragon portaient religicusement l'urne funeraire, et une musique guerrière exécutait des morceaux analoques à la pompe funèbre. Arrives à la place ou Duphot avait été assassiné, chaque peloton fit successivement une décharge comme pour putifier cette place, théâtre d'un songlant outrage envers la nation francaise. Une colonne sans ornement y avait été placée, avec une inscription qui retrieut le crime et la reparation. De la la cortége se rendit à la place du Capitole, où l'arne chieraire lat déposée sur le sommet d'une colonné antique.

Toutdois le Directoire français ne prit point des mesures progres à gagner l'affection des Romains. Les plus riches familles se vient pilless par des concussionnaires que ne pureat réprincer deux hostmes aussi recommandables par leur les taus préves que par leurs lacleuts, et faits l'un et l'autre pour honorer la mission qui leur était; confice, le législateur Dannous et le savant Monge. Des mouvements insurrectionnels provoqués par la conduite de cette foute de vampires qui déshonorient les triomphes de l'armée d'Italie, se maificaterna lant dans Rome que dans les campagnes qui avoisient cette capitale.

Le genéral Berthier, ayant été appelé aux fonctions de chef d'état-major général de l'armée d'Angleterre, dont la formation semblait de Jons se priparez avec une grande activité, fut remplacé dans le commandement de l'armée de Rome par le général Masseina. Berthier quitta Rome dans les dernières jours defévrier, en remettant à son successeur les instructions nécessaires pour terminer la révolution qui venait de sopérer.

Massena était sans contredit l'un des plus braves et des plus habiles généraux qui alent illustre le nom français en Italie; mais il ne possòdalt pas an même degré les talents et les qualités nécessaires pour conciller les esprits dans des moments difficiles et pour empécher les dévordres qui résultent d'un état de choses volceat. Ardent, impétueux, il monqualt de cette douceur et de cette fierilabile de caractère qui sont nécessaires, dans les temps de révolution, aux hommes qui sont appetés à y jouer, le rôle de modérateurs. On lui reprochait aussi un grand anione pour les richesses; et ce défant, dans les circonstances on il allait se trouver placé, était blen peopre à faire perdre aux Français les avantages politiques qu'ils pouvaient retirer de l'établissement d'un république à Rome. Cependant qui ett oil et le fait de le condant qu'el et de le cette de la cette de le ce

soupconner que l'enfant gaté de la victoire pât devenir l'occasion ou le prétexte de la premiero sedition militaire que l'on rencontre dans les fastes de l'armée française pendant la guerre de la révolution?

Dans les premiers jours de son arrivee à Rume, Massena parut s'occupee avez ètel du soin d'afferent la nouvelle répabilique sur les base fondéres pas on prédécesseur. Les commissaires du Directolre français que nous avons déjà nommés, et un troisième appelé Florent, étaient destinés à afde le général en chéf dans cette œuvre politique. Ils s'entendirent avec Jui pour mettre ca exercice les magistrats que le peuple s'était choisis.

Parmi les Français qui se trouvaient alors a Rome, il y avait un grand nombre d'individus qui, des l'origine de la guerre, n'étaient venus en Italie que dans l'espoir d'y faire fortune en pillant à la suite des armées. Par l'obligation où l'on avait été de donner beaucoup d'emplois à des Français dans l'administration des pays qui se trouvaient sous l'influence française; les employés supérieurs n'avaient point apporté dans leurs choix le scrupule nécessaire; et une foule de gens sans mœurs, sans delicatesse furent investis de fonctions qui les mettaient a même de se livrer à tous les excès du pillage. Déjà plusieurs de ces concussionnaires odieux venaient d'obtenir à Rome des emplois de cette nature, et bientôt on les vit organiser sans pudeur des espèces de bureaux de vols et de dévastations. Sous le pretexte de mettre à exécution un arrêté du général Berthier qui ordonnait la vente de tous les biens meubles et immeubles des émigrés, ces misérables se porterent dans les plus riches maisons de Rome, et s'emparerent audacieusement de l'or, de l'argent, des bijoux et de tous les objets précieux qu'ils trouverent. Vainement un grand nombre de Romains qui n'étaient point portés sur les listes d'émigration réclamerent-ils contre ces déprédations scandalouses ; ils ne furent point écoutes, et la plupart des somptueux palais de Rome furent en peu de temps déponillés de toutes leurs richesses et des chefs-d'œuvre des arts qui en faisaient l'ornement. Si ces êtres avides se fassent contentés d'enlever l'or et l'argent, le peuple romain eut peut-être vu avec indifférence cette violation des droits de la propriété;

mais ce fut dans Rome un deuil général lorsqu'eu vit cette dilapidation des objets d'art. par des hommes qui semblaient rappeler le temps des Huns, des Goths et des Vandales.

Toutefois l'armée française donna, dans cette direnstance, une nouvelle preuve de cette vérité consercée depuis par la me nouvelle preuve de cette vérité consercée depuis par la traté de térológuages respectables, que l'honneur national staté resté sintes! sous les drapseaux de la France républication, l'aspect des dévistations commises par des hommes qui ossient se ditre Français, un cri d'indignation s'élèva dans tous les inings : con dignes que réprés par les formés de toute parts par les fonnis mis ainst a pullègee.

Les officiers se rendirent les interpretes de leurs braves addats, el corps cultier cut devoir s'adresse na giornal Massina dats, el corps cultier cut devoir s'adresse na giornal Massina paur le prier d'interposer son autorités à l'éffet de Jière cesse des excess qui pouvantent imprimer de l'homener français une tache indédeble. Per les causes que nous avons déduites plus lisus, es qu'entielle. Per les causes que nous avons déduites plus lisus, es qu'entielle. Per les causes que nous avons déduites plus lisus, es qu'entielle. Per les causes que nom de l'orgueil national humiliés, no fait sufresses, présentes au hom de l'orgueil national humiliés, no fait posit necuellle new de les giers que les mériales, et de miléera en conservervent un ressentiment dont Massena ne tarda point, à grouver le faitente révolta.

Mecontente de son gaúcei en chef, qui semblait laisser, ave top de condescendance, des mischales filetir des lauriens cuellis à Arcole et à Rivoli, l'armée fraiçane se treavant d'alla letre dans un état de déciment qui ne constibusit pas médices cerement à sugmente l'iritation que lai cansait le speciacie de brigandage. Tandis que les voleras protéces paragentent le deputiles romaines, les soldats français, privée de leur solde deputile vinitations, les soldats français, privée de leur solde deputile vinitations, les soldats français, privée a leur solde deputile vinitations, les soldats français; privée avezitant la compassion des Bonanius exa-mêmes, étomisso de leur modération et de leur discipline ou milieu decatactions de l'out grave. Le luve excessif des employés civils et les étumiges prodigitifés de certains personnages de l'étol-misjor contrastacient d'une manifes périolismis avec la situation set de trouvilent l'escoldats et les colleders.

Aucune occasion ne pouvait donc être plus favorable aux ennemis de la république pour exciter les Romains à l'insurrection et fomenter l'esprit de sédition chez les troupes françaises. L'ar-

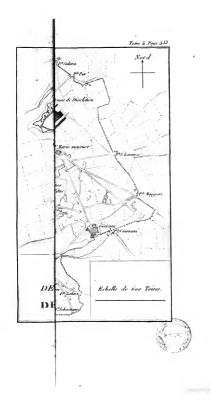



mée se trouvait en opposition directe avec son genéral, et partageait les sentiments des Romains sur la conduite des concussionnaires. Il était naturel de supposer que , dans le cas d'un mouvement insurrectionnel, les soldats se préteraient avec repugnance aux mesures de répression qui seraient employées. Les partisans du gouvernement pontifical combinèrent, en conséquence, un double complot, dont l'un avait pour but la révolte des soldats français contre leur genéral, et l'autre celui de faire insurger le peuple contre les nouveaux magistrats qu'il s'était donnés, ou plutôt qu'on lui avnit imposés. A cet effet, des agents adroits se repandirent parmi les soldats français, échanfferent leur inécontentement en exagérant leur misere, et en les excitant à se faire justice eux-mêmes et à punir l'insatiable avidité de ceux qui deshonoraient la grande nation par leur conduite. Le 27 fevrier, tous les officiers et sous-officiers des corns composant l'armée de Rome se réunirent dans l'église du Panthéon; ils y rédigérent une adresse dans faquelle ils exposèrent au Directoire les griefs qui les forcaient à s'assembler ainsi illégalement. Masséna s'efforca vainement de les ramener dans le chemin de la discipline et de l'obéissance. Un adjudant général vint, en son nom, sommer l'assemblée de se dissoudre à l'instant. Les officiers s'y refuserent, en disant qu'ils préféraient la mort à la honte dont on voulait couvrir l'armée et la patrie. Une deputation fut nommée pour povter à Masséna copie de l'adresse qui venait d'être rédigée; et lui représenter que le but de cette reunion des officiers et sous-officiers était de convaincre le peuple romain que l'armée n'était point coupable du pillage. dont celui-ci-était la victime : stre carle 10 1 yearness e nave

Massian i emporta avec vialence al a vue de la héputation, refusa de preduce traitresse qui lui eiut, presentac; et justi de printi l'insidordimition et l'insidence de coux qui en étatent les autreurs. Cependimit les choises en demeuriquent lui leu?; et plus seleurs des mentione de l'assorbités elémet présentes les our check le general en chef, il les recuit commo s'i ordinaire, sonsi doune nieux siègne de mécontrimenter ou de resentairest, Massia et me de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'étate in générale à de signair ile thinger yours tessorbiteurs et Sous-follicers originéessent de se rendré beaute postess reace Sous-follicers originéessent de se rendré beaute postes; reace Sous-follicers originéessent de se rendré beaute postes; reapretifs. Le général en chef vanait de prendre un arrêté portant qu'il un restreuit pos plus de 3,000 hommes de garaños dans Rome. Une telle mesure était pertiétre imprudente dans un moment du l'oru "ignorait pas les menéres des ennents de l'ordre de choses schede pour fouirger la populace et la porter a de nouveaux excès coutre les Français. Cette constitention servit des prétexte aux officiers pour réfirer d'obeir a l'ordre du géneral es clief; its s'obstincreit à vouloir restre dans Rome, et Evénement ne tendr apos à prouver que leur désoliésance avait un motifraisonanble. Voyant son autorité méconnue, et craignant les suites functes que pour leur desoliésance avait un motifraisonanble. Voyant son autorité méconnue, et craignant de estite lutte, Masséna se desitt du commandement en cler, qu'il sontil provisionirement au général Dallemagne, sortit de Bonne avec quelque précipitation, et quitte l'Italié pour se réndre s' Paris.

Le peuple de Rome, instruit que l'armée française devait guitter la ville, à l'exception de 3,000 hommes, crut le moment favorable pour secouer le joug. Dans l'instant même ou l'effervescence des esprits ôtait aux soldats une partie de leurs forces, en relachant les tiens si nécessaires de la discipline, le quartier populeux de Trastevere [ faubourg de Rome ] se levait en masse, s'armait et semblait disposé à renouveler les venres siciliennes, Conduits par un prêtre qui portait une banniere sur laquelle était emprélate l'image de la Vlerge, les insurgés s'avancérent dans les rues de Rome, ramassant sur leur passage tons ceux qui avaient quelque intérêt à se joindre à eux, se jetèrent sur tous les soldats français qui se trouvaient isolés, les massacrirent, s'emparerent de plusieurs postes, et se porterent vers le château Saint-Ange après avoir égorgé la garde de l'église de Saint-Pierre. Dans cette circonstance critique, les soldets francais allaient peut-être devenir tous les victimes de leur indiscipline, lorsque le général Dallemagne, ayant réuni quelques braves, se precipita à la rencontre des révoltes, et forma un point d'appui où viurent se réunir tous les Français qui n'etalent point encore cernés. Déjà la garde civique romaine ctait, fort heureusement, organisée. Une partie de ce corps, rassemble au premier bruit de l'insurrection, vint fondre tout à coup aur les derrières de la colonne insurgée, tandis que les Français

Fattaquaient de front. La populace trastévérine fut hientôt mise en fujie. Au hout de quelques heures, la tranquillité er rétablit dans la ville, et le général Dallemagne retrouva des soldats obéissants dans ces mèmes hommes que Masséna avait la issés rebelles.

Tandis que ces troubles se manifestaient dans Rome, le mème imouvement y opérait dans d'antres pactées du territoire romaine Des massembieneuts formés à Gastel-Gaudolfo. Roce ad Papa y Velletzi, s'étaient avancés vers Rome pour seconder les efforts erbelts de l'intérieu. Le général Murai marcha sur ces rassemblements, les attaqua à l'improviste, les taitla en pieces, et enlers des oblages dans les villes, lourge ou villages qui varient pris part à la selution.

Portagenat l'opinion de l'armeean svijedéas depredations comnière à Rome, le genéral Dallamagnet it publier at faither une prochamition au peuple remain, dans loquelle il signalat l'îndignation des millatters finnais contre les voleurs et les insièsrables qui avaient été la cuuse on le précette du mécontreilesment, pérent. Il ug mod vondre de précesse de vols et degillage favent, livres à la justice civile et condamnés scion la remait de leurs défins.

Le genéral Guavion-Stalet-Cyr remplace pau de temps après le gineria Dilletiagne, et les Romains in euverta (pi à se fleiters des mesures suges et consillatrices de ce nouveau chef de l'anmer fenaguiet. Le trançuillité de la villé de Rome ne fut ples, troubère que lorsque le géné des contitions, un moment terreuse par les victories de l'armée d'Itale, releva tout de soup su tére, et ralluma dans les cœurs le fou de la discorde et lo desfr, de la viogenme.

Décharation de guerre dis mi de Pagles à la Ermec, secrepation de Rome et d'une partie des Etats du page par l'armée napolitaine, etc. — La tercur seule avait pui forcer la cour du Naples à trailer aveile général Bonaparte; mais lorsque le gesvermencen tamolitaine a vit délivée de la présence dan néversoire aussi redoutable, et qu'il jeta les yeas, sur le petit, nombre des troupes l'aisses à l'a défense du pays conquis, il se ceut asses. Pot pour oublier es, promesses et violee; la fuj jurée : le ninitre actors ergett butée son andace, et prêta son appul aux sues du cabinet britannique. Le roi Ferdinand, par suite de ex inclusations pacifiques, opposis d'abbrid quelque résistance aux nouveaux projets formés par la reine et son fivor l'jour faire la guerre & lairéguidique francaise; mais ce prince faithe se a laisa, bisuoli, parsidare pas une fenance giff adorait, et et se a laisa, bisuoli, parsidare pas une fenance giff adorait, et est pase un ministre qui bl'avait point pardit se confiance. On une pase pas adans Anghes que de comunitaté les Français, et le faire avec quavernementifié s'occupa plus que des movens de le faire avec avantace."

On motion hethemen que les emissaires secrets, que P.M.; ettern le seguero n'aveit point cessé d'entretunir à Naples, étaient les premiers atteurs de ces novivelles dispositions de nour. Les Anghais, requi jusqu'alors avec une indifférence apparente, furent acmiblée de précennaces et d'égants, et lis s'empresernet d'atteur les feux renaissants de la discorde et de la haine. Un trait d'alliance fits promptement conclu entre les calments de Londres et de Naples: l'un promettait de riches subsides, l'autré a'empagent à fournir des soddats. L'Angleterre se chargealt en outréd'étertents assertias peu foi de Naples devait envoyer en Italie pour préparer les peuples à un soutére d'extreation courte les Français.

Fière de l'appui de la Grande-Bretagne, la cour de Naples ne craignit point de lever enfin le masque; et le premier acte d'hostifité qu'elle commit envers la république, fut d'ouvrir, aŭ mépris du traité conclu à Paris, ses ports aux valsseaux anglais. Nous avons dit plus haut comment l'escadre de Nelson avait été accuelllie dans les ports napolitains avant d'avoir ioint l'armée navale française sur les côtes d'Egypte. Après la victoire d'Aboukir, l'amiral anglais fut recu en triomphateur par la cour de Naples, et les Français qui se trouvaient en cette dernière ville curent la douleur de voir entrer dans le port les valsseaux britanniques trainant à leur suitcles tristes debris de la flotte de Brucys. La présence de Nelson n'aurait pas excite un plus vif enthousiasme en Angleterre : la reine Caroline , surtout, fit éclater une joie qui démontrait assez combien était forte la haine qu'elle portait à la France républicaine. Le roi lul-même avait été au-devant de l'amiral jusqu'à plus de deux lieues en mer. On accabla d'honneurs l'homme qui venait d'aneantir la marine francaise dans la Mediterrance. Son front

défigure, et couvert de électrices encore recentès, s'embell, même aux yeux de lady Hamilton, épouse du ministre anglais prés de la coar de Naples et l'one des fermes les plus sédirsantes de l'Europe; cette dame conçut des lors pour le héres d'Aboukir une passion voltente qui rappele celle de Cicopatre pour Antoine. Le la laïuelle la mont soule a pou mettre fix. "

Cependant l'ambassadeur de la république française, Garat, protestait; au nom de son gouvernement, contre que violation aussi manifeste du traité de paix subsistant encare : la cons de Naples répondit à cette protestation par un mensonge : elle assura qu'en recevant Nelson dans le port de Naples , le roi cé dait à la menace faite par cet amiral d'incendier la ville, si on refusait de le laisser entrer lui et ses vaisseaux. Dans le menia temps, les Français Isolés qui se trouvalent à Naples, et ceux des babitants de cette ville qu'on regardait comme partisans des idées révolutionnaires, eprouvaient des persécutions indirectes. Les réclamations qui furent faites à ce sujet restèrent sans effet. Ce fut sans doute dans la erainte de voir rompre trop promptement les conférences de Rastadt, et d'être engagé de nouveau dans une guerre continentale, à faquelle il n'était pas préparé, que le Directoire exécutif supporta avec tant de patience les insultes du cabinet papolitain.

Les troupes réunles à Rome, et qui scules auraient paétre employées contre Naples, étalent trop peu nombreuses pour qu'on tentat prématurément ectte expédition. Cette dernière considération devait contribuer à augmenter l'audace des Napolitains.

Les subsides anglais arriverent et mieste le mistre Actor inches d'ergonites une armée de 60,000 hommes. Die armes, des munitions, des habilhements, furent en oyés de Loidres, Le rei Ferdinand, qui se regardait eigle comme le liliératour de l'Italie, ne voulta négligre aucust des moyans qui poivaient autrer le succès de cette haute entreprise ; une ordonnancé de ce monsque prescrivit à bottes les caises publiques de vuener au trésor royal tout le numéraire qu'élès contendent? Des hous ou bliètes royaux, qui furent crées à ce effét, devalent être donnée en échange. L'argenterie des églisses et celle des particulers front requises pour la même destination.

L'état-major général napolitain ne présentant aucun officier qui fut jugé digne de commander l'armée, le roi s'adressa à l'empereur d'Autriche pour obtenir, de son choix, un général capable de vaincre les Français : Mack fut envoyé, Cétait un de ces, faiseurs de pians militaires qui, sans consuiter l'expérience, ont la prétention de diriger les armées d'après une théorie formée dans le cabinet piutôt que sur le champ de batailie, et qui, mis à l'œuvre, ne retirent presque toujours que honte et confusion de l'application de leurs principes plus souvent erronés que vrais. Mack se rendit à Napies, escorté de ses plans de campagne : l'ostentation de sa science militaire était bienpropre à porter insqu'au délire l'enthousiasme de la cour napolitaine. Le roi, la reine, le ministre Acton , lady Hamilton, qui jouait aussi un rôle fort important dans les conjonctures présentes, tous les courtisans enfin, ne se lassaient point d'écouteravec admiration le récit pompeux des opérations que le général. autrichien allait entreprendre, à la tête de la nombreuse armée dont on lui conflait, à tant de titres , la direction.

La confiance du roi Ferdinand ou pitoté de la reine Carolinedans le grite de Mack était si grande, que le gouvernement nas politain n'attendit point que le calainet autrichien prit, suivant as promeses tactiet, l'Inilattive des hostilités; et d'allieurs le parti anglais, qui maintenant se toruvait tout-puissant à Napies, cut hientôt dissipé les serupaites qui semblaient empécherencer le roi de déclarer anis, la guerre se adrapto à la répus, blique française. Il importait peu au cabinet de Saint-James, de voir triompher d'abord les Napolitains; il dui suffisatt de voir la guerre mitumée en Italie, afin d'ammer; a dissioution du congrès de Rastadt, et de vainere entin l'irresolution de l'Autriche.

L'armée aspolitaine, sous les orders de Mack, débouche, le 24 novembre, par trois points à la fois, sur le territoire romain. L'aile droite longea l'Adriatique, passa le l'ronto, chassa-d'àscoll un faible détachement français qui s'y trouvuit, et, prit sa direction sur Porto-di-Fermo; le centre descendit des-Apennina par Aquila, et marcha sur Bieti; ou corps. détachée, en partisans sortit de Sulmonn après avoir longé le la ce Golano, vint à l'ivoli pour a rauver ensuite sur Terna; cutin, l'aile.

gauche, ou se trouvaient le roi et le général en chef Mack, passa le Garightano sur trois colonnes, à Isola, Ceprano, Santa-Agata, et marcha droit sur Rome par les marais Pontins, Valmontone et Frascati.

Le troupes françaises formant l'armée de Rome s'élevalent ageine à 16,000 hommes, disséminés sur un vaute terrâns. Tous les corps étalent incomplets, l'artillerie mel attelèe, les minguism sides. La droite de cette armée eccupati Terracium, Pleerno, Prossell, Presimen, Veroit et Triols; les centre chiti à Rietit, Assoil, Permo, Macerata et Anchoe étalent occupés par les troupes de la gonde. Les communications étaient rendues difficiles par la châte de montagnes qui séparuit ces différents corps.

Un ordre du Directoire vint encore, presque à la veille de l'attaque, affaiblir les moyens de résistance. Maigré ses représentations, le général en chef fut obligé d'envoyer 3,000 hommes à Corfou pour renforcer la garnison de cette place.

Attaquant sons déclaration préalable des forces inférieures et ainsi décourse, le général Mach n'eut pas de grands efforts à faire, avec les nombresses troupes qu'il avait nons en ordres, pour surprendre l'arrisé françaile, et la fourner en devà et au éla des montagnes. En effet, au preinter chec, les postes épars se replérent, et les Napolitains durent compter sur un succès rapide et continu.

- Cependant Championnes, nomme gendral en cled de l'armée de Rome, veandi d'arriver dans cett ville pour y apprendre id nouvelle de l'euvahissement du territoire romain par l'armée napolitaine. Le chateur si Sadin-Ange uit ne le eanon d'alarme, i ha applitaine. Le chateur Sadin-Ange vita e le eanon d'alarme, i ha de prendre les dispositions que lui permetait l'imminence du danger. Le peu de troupes françaises et polomisses qui formaissa la garnison de Rome se mit sur-le-champ en mouvement avec de l'artillerie, pour se porter sur les polines principaux d'étatque. Championnet partit à la têté de cette colonne, après avoir ordonne de couper le pont de l'ivol sur le Teverone. Les instractions données par le Directoire à ce général portoitent : de se replier d'abord, dans le cas d'une attique de la part de l'armée mapolitaine, jusque sur les frontières de la république cisalpiue, per la constituire de la part de l'armée

afin de veile a popuye a l'armée que commandait le géneral Joubert; mais Caimpionnet erut devoir élades ait ordre qui lui sembilit deshonormit pour les braves troupes soisses ordres. Il se borra donc à faire venuer Rome, dont li regardait le défense comme impartatoble avec le pee de forres dont Il pouvint disposer, et mit garruson dans le chêteau Saint-Ange, qu'il fui monotali de sonserver.

La guebb de l'armés françuise, forcée d'abandomer, Ascali, vicità replice sur Fermo, an bird de l'Addistique. La, les gériux Condibrera, fitasen et Momier avalent rassemble les ditachements dispersés dans les montageus; et, se portant ensité
wer viviet de un la droite de l'amen appointage, la fausientres
poussee. Les 11° et 72° deni brigades del ligne, appayées par le 12°
de d'ingions, rivessimin à reprendue le village d'Accell. Une poipisée de braves des troupes du centre, sous jes ordres du géneral
lemoles, avalent oppoés jusqui dois une è vie reistance al 'ensment, dans l'étroits ploite de l'errig mis ils allaient ocder au
mombre, foreque le genéral Dutrase, a la tétée de 10° d'emibrigade, arriva de Spolcto à marche force, Les soldhis femidis, proque sous certineches, marchèmen au pas de charge
et à la balonnette sur les Napolitains, les culbuterent et resteent, matres de Treul.

rices succes finitendes degagarent la droite de l'armeo francia. Ce corps full le plus avance, paisqu'il occupial Terraciana et Veroll, et an eterate devenaté dificiel de sint les 40,000 hommes que commandalent Mack et le roi Ferdinande en personne : il fallali parcourir un long espace; cependan la retraite à élféctea avec tout le caline et la précision convenibles. L'évanuation de Riome fait protégée, et le géneral Championnet put emmence avec lui les membres du gouvernement républichnie exac qui avaient réoduter la personne de vengeur de la religion outragée dans la personne de vengeur de la religion outragée dans la personne de son poutfe supérire. Championnet promit s'ennellement ; au commandant de la guraison qu'il faissait dans le châtesin Saint-Auge, de reabre vianqueur dans Rome, au boat de vinde.

Ce general tint parole. Dis-sept jours après son départ de Rome, il re-

Findenis innerd's influence aint montiques', spres avoir placé une vaint garde à Neple et à Rigishnö, afin de teal l'échatent in échaire, et pour observé en même temps l'ancienne route de Romen-Civita Castellana, é et delle qui crimital à Florence. Le gode troppe pint position en arrière du ravin de Chita-Gastellaina, dont Championner fit occuper le chitacus fortifie. Le point de Borghetto, son le Tibre, foit retrambée le général Lomoire occupe fittet, et le genéral Risca se plaça sur le Tronto, out is sefortifis i le quentre genéral s'établit à Terni.

Perioduct que Championnet effectuait fanis as retraite pour très bleitot de meaure de pendre as revandre sur les présomptueux Mack', celui-ci s'était avance sur Rome; et le roi Ferdi mud fit sou cutre solennelle dans cette ville le 20 novembre, à telu heures du soft, au millier des acchamitans défentates da ce même peuple, qui maguère paraissait avoir applaud à l'étaiblessement du gouvernement républicain dans ses muss. Le roi descendit au pelais Farnèse, dont il était proprietaire; et reput le lendomant les félicitations des grands, des prédiets et des deputés des différentes classes d'habitants. Les priaces Addobrandiel Bonghèse, Gabriell, les marquis Camillo Massimi et lor fuerant normés, par Ferdinand, membres du gouvernement provisoire; et le chevaller Valentino prit le commandement de la Zawle bourceise.

"Expopulace a trart pas plus 101 va partit les Français, vigital printir pranduc dans les prace de la tille, et avait detrait tout es qui pour att rappeter la prisence de ces dominateurs à Rome. Es ferindiris de la republique romaine et celle de Permore functi arrachées des éditiess qui les portalent. Les arbres de la liberté firent adattus; on beur substitus des crois cespatolres. Le maussiée étavé à la mémoire du général Dephot fut renversé; et les cendres dé ce guerrier, deux lois outragé par les Rominations de les plus visi de tous les hommes, seralent peut-être excussibles, cis lus étailes point passés sous les yeux et a ver l'approbation tactit d'un prince dont le dévoir était de les réprimer; il laisse même ess soldists serviuir à ces misenhelse pour excere une bribate sans exemple sur les juifs. Un grand nombre de ces demise function durative d'un prince dont le devoir était de les réprimer; il laisse mines sur contingritus per la continue de ces demis sur function de ces de misen sur contingritus plus de la continue de ces de misen sur contingritus plument (exprés ou jéées dans la Tilire.

les deux freres Corons, Napolitaine, Jont Lin, avait etc miruiter de la policie de la rejubilique romaine, fuent condumnés, par ordre du roi, le être fusillés. Tous ceux des habitants que, Fon souponnait d'être attachés aux Français farent recherchés, emprisonnés et presécutés de la masilère la plus odiesses, «L'heòresuse entrée de Ferdinand dans Rome avait reliement etourdie expince, que, sans songer en violinage de l'armes francaise, quipouv alt, d'un moment à l'autre, le fonce d'abandons, ner sa conquète, il s'empressa d'inviter le pope à revenir reprendre ons gouvernement spirituel et temporel. Void quelques mossages de la tietre qu'il lui cévrit à ces sigle :

or Votre Sainteté apprendra sons doute, avec la plus grande, astisfaction, que, par le secours de notre divin Maltre, et., sons l'auguste protection du blembeureux saint Janvier, je suisentré sans resistance, en triomphant, dans la capitale de la chrédienté.

«« C'est pour votre gloire, encore plus que pour la mienne, que j'el reconquis cette cité superhe, que des impies vous ont forcé d'abandonner, mais au sein de laquelle yous pouvez, maior, temant revenir sans croiate; et reprendre votre autorité personnelle, à l'abri de mes armes.

« Quitte promptement votre trop modes retraite; et, porce un les alisées nos cérchains qui transporterent autreis Notre, hame de Lorette, partez, et descendez dans ce Vatjean que doit porifier votre présence. Jout est prêt pour y recevoir Votre sainteté; etle pours senore célèbre l'office divin, le jour de la naissance du Sauven, qui, pour elle, pern l'époque d'une novelle existence; al.

Travalles dans le Pisimont, Occupation de la citadelle de Tryin. Le roi de Sardaigne abnalugue le Picimont, Établissement d'un gousernement provisoire, etc. — Pendant que le rude Naples, endeclarant la guerre à la France republicaine, allaitainsi an-devant d'une révolution qui, par le volsinga de la republique romaine, devalt tot ou tard éclate dans ses propres Entrs, au nord de l'Italie un autre monarque succombat avant d'avoir, tente quelques efforts pour reteair la puissance qu'on voulat la Invir.

On a vu, dans les volumes precedents, à quel prix le roi de

Sardaigne avait acheté la paix accordée par Bonaparte ; lorsque, après avoir battu Colli et Beaulieu, le général français se batait de marcher à la poursuite du dernier, et préludait aux exploits qui devaient assurer la conquête de l'Italie. Le roi de Sardaigne était resté fidèle au traité conclu avec le Directoire ; il avait eu la sagesse de croire que, dans la crise où l'Europé se tronvait alors, il était de l'intérêt des monarques du troisième ordre de conserver la paix avec tous les peuples, et de ne plus ioner aucun rôle actif dans la jutte de la France avec les grandes puissances. Mais, après la mort de ce prince, Charles-Emmanuel, son flis, entouré d'autres conseillers, jugea qu'il ne lui convenait pas de suivre la ligne qui lui était tracée : il ne put se voir, sans humiliation; dans la dépendance des républicains. que jes préjugés de la naissance et ceux de l'éducation lui renthe special part of the state o daient odienx.

Le roi de Napies dut nécessairement trouver dans ceiui de Sardaigne un approbateur zélé de tous les efforts qu'il se proposait de faire pour secouer le joug des Français et devenir le libérateur de l'Italie. Toutefois Charles-Emmanuel, retenu par la crainte que lui inspirait le voisinage de l'armée française. stationnée dans la république cisalpine , balançait encore à se déclarer et à entrer dans cette nouvelle coalition des mécontents de l'Italie contre la domination française. Les préparatifs de guerre du gouvernement napolitain; et les soliicitations de l'empereur de Russie, que l'or de l'Angleterre venait enfin de décider à prendre une part active dans la querelle des souverains avec la république. fixèrent enfin l'irrésolution du monarque piemontais. Paul Ier fit donner à Charles-Emmanuel l'assurance qu'une armée russe formidable ailait bientôt se diriger vers l'Italie, afin de rendre aux souverains de ce pays leur autorité trop longtemps compromise. Des mesures furent prises, des lors, pour armer secrètement les Plémontais, pour exciter leur patriotisme, pour les engager à se défaire des soidats français vivant sans déflance au milleu d'eux. Une lettre du prince Pignatelli, Napolitain, à l'un des ministres de Sardaigne, fut repandue avec profusion. Eile offrait ce passage remarquable : « Les Napolitains, commandés par le général Mack, sonnerout les premiers la mort sur l'ennemi commun ; et, du sommet du Capitole, nous annoucerons a l'Europe que l'heure du réveil est arrivée; alors, pifortunes Piémontais, agitez vos chaines pour en frapper vos oppresseurs l'apparent le relation de la company Ouelque temps avant ces mences sourdes, le roi de Sardniene

avait ordonné une levée de soldats. L'ambassadeur de France. Gioguene, s'étant plaint de cette infraction au traité de paix : le roi s'en excusa auprès du Directoire, en prétextant les inquiés tudes que lui donnait l'ambition des républiques cisalpine et ligurienne . Le Directoire genois avait, en effet, commis différents actes d'hostilité contre le Piément; mais les préparatifs de guerre, ordonnés par Charles-Emmanuel, annonçaient un but plus vaste que celui de se defendre contre les faibles entreprises des Liguriens : aussi le gouvernement français fut-il mécontent de l'explication donnée; et , ne voyant dans le souverain du Piemont que l'allié du roi de Naples, il se disposait à déclarer la guerre au premier, en même temps qu'il envoyait le général Championnet à Rome pour repousser l'attaque du second. Cependant la sejour des Français en Piément avait propage dans ce pays les idees révolutionnaires et donné au système républicain un grand nombre de partisans. Ceux-ci s'étaient déia mis en insurrection ouverte contre leur souverain, et recrutaient les troupes de la republique ligurienne. Déjà plusieurs combats avaient eu lieu entre ces insurgés , unis aux Génois, et l'armée royale. Nous venons de dire que ces mouvements avaient servi de protexte au rol Charles-Emmanuel pour augmenter ses forces en ordonnant la levee de toutes les millees du royaume. Les généraux piémontais avaient reçu l'ordre de pousser avec vigueur cette guerre territoriale; les mesures prises à cet effet tour nèrent contre le monarque lui-même. Les insurgés piemontais.

On domail dors ce derine jour la régulaique de Clara. Le unitavement qui évent décimir à his cincurt lou les gouvernaisses indiscisses, liques de l'Écrique avul must se line dans Clarac. Le peuple ; secretissame, cettle par la liculaire, à vitait laurge donnée le sesta de cent velle, et une regolation promptement terraine avusit éce la unite de cette denoire. Le que vernement, affeit en coloi qui avul de listificie et rimes par l'écrit que que vernement, affeit en coloi qui avul de listificie et rimes par l'écrit par la passencion, dans l'adispessable a cité omition par l'écrit de la passencion, dans l'adispessable a cité omition par l'écrit de la desimination et d'indispessable à cité omition par l'écrit de la desimination et d'indispessable à cité omition par l'écrit de l'écrit

se voyant menaces ; leverent tout à fait le masque ; et prirent le titre assez bizarre d'armée infernale; patriotique et indestructible du Midi. Des succès couronnèrent d'abord leur audace. Les troppes royales furent battues sur divers points. Dans cette circonstance la république cisaipine, excitée par les agents du Directoire français, ordonna au général Lahoz de s'avancer, a la tête de ses troupes, sur les frontières du Plémonte Ainsipressé par les troupes liguriennes, par ses sujets revoltés et par l'armée cisalpine, le roi de Sardaigne, afin d'éviter un danger instant, réclama la médiation de l'ambassadeur français. Celuici, servant les intentions secrètes de son gouvernement, fit consentir Charles-Emmanuel à recevoir garnison française dans la citadelle de Turin. Cette mesure parut ramener, pendant quelque temps , la tranquillité dans le Plémont. Par les soins du ministre de France, les insurgés mirent bas les armes, et les troupes liguriennes évacuerent le territoire qu'elles avaient envahi. Soit que le rol de Sardaigne ne fût point la dupe de la protection apparente que lui assurait le Directoire français ; soit que, toujours excité par les agents de l'Angleterre et la cour de Naples , il espérât, avec le secours de celle-ci, secouer un joug odieux, ce monarque ne tarda point à renouer ses premières intelligences avec les entremis de la république. C'est alors que le Directoire français crut devoir declarer la guerre à Charles-Emmanuel D'après cette détermination, le général Joubert commandant en chef les troupes francaises dans la Lombardie et dans le Piemont, recut l'ordre de commeucer les hostilités. Des colonnes, parties de la Lombardie, se dirigèrent, à marches forcées, sur Alexandrie et Novare. Le général Sauret, qui commandait la division dite du Plémont, concentra ses troupes autour de Tortone et d'Alexandrie. Déjà les Français étaient sur le point d'envahir toutes les villes du Piémont, lorsque le roi Charles-Emmanuel s'adressa au ministre Eymar, qui avait remplace Ginguene dans l'ambassade de Turin , pour l'engager à fléchir la colere de son gouvernement. Un arrangement provisoire fat

consenti entre le ministre français et le souvernin piemontais. Celui-ci s'engageait à fournir à la république une somme de buit millions à titre d'emprunt, et comme garant de la pramesse qu'il faisait de rester neutre dans la nouvelle guerre aliumée en Italie; le rol rendit même un édit qui ordonnit la vente des biens cedésiastiques, afin d'effectuer le payement de la somme demandée.

Cet accommodement a vest pas de sultes plus heureuses, que periodentes. Les entemes de la republique suscifierent de nouveaux soulèvements contre les Français; des individus de cettemition luveré assessiées dans un grand nombre de villages piemontais; les routes fuents infestes de brigands, qui tuaient tous les soidats isolés; des cris de rengeance se firent entraujer, dans les range de Parmétrançaise.

Le général Joubert répondit à cet appet, et publia, le 5 décembre, l'ordre du jour sulvant :

--- Eanin la cour de Turin a combié in mesure; elle vient de se démanquer. Depuis longtemps de granda crimes ont été commis. Le sang des républicains français et piémondair se versait à granda fiots par les ordres de cette cour perfile. Le gouvernement français, ami de la paix, croyait la ramener par des voies conciliatires : son deise prononcé était de cicqtriser les plaises d'une longue guerre, et de rendre la tranquillité au Piémont, en reservant de jour en jour son alliance avec lui mais son espoir a été lichement traih, et il commande aujoud'hui à son général de vauger l'honneur de la grande nation, de ne plus croite une cour indélée à ses traités, et d'assurer au Piémont la paix et le bonheur. Tels sont les modifs de l'entrée de l'armée française dans le Biémont, etc. a-vignes.

Ce meine jour, 'à décembre, la division du spinetal Victor, cantonnée dans le Modenias, et la réserve de Milau, commandée, par le géneral Bessoles, so réunirent à Pavie, à Abbitat-Grasse de Baffalora, sur le bords du Tésir. Le 9, an mattin, cos forces se dirigient ser Novare, tandis que l'adjuditint giuéral Loude à Suse, le général (Sau-Hanca à Coni, et le général Montrelland à Alexandrie, a'assuraient de ces trois places et de la personne des gouverneurs. L'adjudant général Minnier la Converseire, qui commandait le décadement spécisiement dirigis sur Novare, s'empara de cette place par ruse, c'huise grenodiese, ayant à leur tête un officier d'ésta-major, placés dans des voltures su forme de convoi, demanderant à entre-dans le place: 1a porte leur fla overe, sans défance. Arxivos en fine du cups de garde, les gerendiers se jettent hors des voitures, semparental finisenu d'armes, et constituent la garde présonairen. Le portier-consigne voulat refermer précipitamment in porte a la nétiat plus temps. Les Français s'en saignet; ét, a un signal couvenu, le s'é régiment de classeurs à cheval, qui avait suivi, les grenadiers à queique distance, entre ventre à terre dans la ville; et-empare de la plon d'armes et de ses principiles issues. Une nombreuse celonne d'infinerie juint ensuite correcte jes casernes, et dorça la gardisan, forte de 1,200 hommes, à mette bas les armes et à se rendre peis sonaire de guerres.

Le 7 décembre, une autre colonne, commandée par le géneral Montrichard, se porta d'Alexandrie, par Asti, sur Turin; la division Victor et la réserve du général Dessoles marchèrent sur Verceil. Quelques troupes plémontaises qui se trouvaient de ce côté voulurent d'abord faire quelque résistance; mais au premier feu elles lachèrent pied et se retirèrent sur Turin. Les divisions françaises les suivirent, et entrerent en même temps qu'elles dans la capitale du Piemont. Les troupes républicaines furent accueillies avec de grandes acclamations de la part du peuple, toujours empressé de se réjouir des changements politiques. La ville fut illuminée pendant la nuit, et la populace. se livra aux excès qui accompagnent presque toujours des événements de cette nature. L'effigie du monarque fut promenée dans les rues, et brûlée ensuite sur la place publique. Ces des monstrations d'un prétendu patriotisme étaient d'autant plus indécentes, que le roi, retiré dans son palais, pouvait entendre les vociférations de ce même peuple qui, deux jours auparavant, se prosternait sur son passage, and binduct auchors bladen

L'occupation rupide de l'Urin avrait frappo de stupert le rai et toute sa cour. Au lieu de songer à faire, 'charles-Emmanuel, resta dans son palais , et consentit à conclure evec l'adjudant, ginéral Clausel un acte par lequel d'remonquit à feur ses de foits sur, le Piemont, et ordonnait à l'armée piemontaise des e coissidérez comme faisant partie de l'armée piemontaise des est coissidérez comme faisant partie de l'armée piemontais et allaite et desayount positivement tous les actés de son gouvernement antérieurs a l'arrivée des Français, Le roi, ordonnait geglement. La gouverneur de la rilla de l'urin de reveveir et faire séculer.

WALE. - T. 1 22

ponctuellement tous les ordres que le giodral français, 'communidant dans la citadelle, jugerait à propos de lui donner. Benicetacte extraordinaire, Charles-Emmanuel, en recenant l'autorisation de se retirer en Sandiagne, passant par Parme s, sitqualat, your qu'il le noît rien changé aux dispositions qui regardaient la séreté de sa personne et de sa famille, 'que , jusqu'à son départ, ses painie et ses maisons de plastance ne fussent point-occupés par les troupes françaises, et qu'enfin il lui fui éditre les passe-ports et l'escorte nécessaires pour arrive, jui et sa famille, su lieu des aretraits. Par un deraier article, ce prione; faible et vraiment digue de pitié, s'engageait à ne jamais recevoir dans les ports de l'Ile de Sandalgue les valsaeux des puissances qui sernient en guerre avec la république francrise.

Sur ces entrefaites, le général en chef Joubert s'était mis luimême en marche, et s'était avance jusqu'à Novare, d'où il avait envoyé occuper le château d'Arona, sur le lac Majeur. Il recut à Chivasso, où il s'était porté ensuite, l'acte de renouciation du roi de Sardaigne, que nous venons de rapporter. Le général accéléra sa marche et arriva le 9 décembre, à deux heures du matin, dans la citadelle de Turin. Le désarmement des troupes niémontaises fut aussitôt ordonné et effectné dans toutes les places, tandis que les colonnes des généraux Victor et Montrichard prenaient position aur les hauteurs de la Superga, qui dominent la ville de Turin. Joubert se rendit au palais du roi. et lui notifia les intentions du Directoire français à son égard. Charles-Emmanuel ne vit point entrer sans quelque émotion le général français dans son appartement. Toutefois il le recut avec la résignation qui semblait être commune à tous les souverains de cette époque. C'est dans cette entrevue que fut ratifié et signé de part et d'autre l'acte de renonciation conclu précédemment. Queiques houres furent accordées au roi pour sortir de sa capitale avec sa famille et un certain nombre de personnes de sa suite. Ce départ eut fieu à dix heures du soir, avec l'appareil, en quelque sorte, d'un convoi funebre. Une trentaine de voitures ayant chacune deux domestiques derrière portant des torches à la main, escortées par des détachements de dragons et de chasseurs à cheval, également munis de ces flambeaux funebres, s'avançant lentement et en silence dans les rues de la ville, pendant une nuit obscure et pluvieuse: tel fut le spectacie qu'offrit à ses sujets et à l'armée française le roi de Surdaigne en quittant in explitale de ses États.

"Charles-Emmanuel se retira d'abord à Florence, où il arriva le 20 décembre, Cet asile, donné par le grand-duc à un rol malheureux, son parent, fat dans la suite le prétexte de la guerre que le Directoire déclara au souverain de la Toscane.

Trois jours sufficed aux Français pour se rendre entièrement maîtres du Pièmont, Les deprices et les communications de troupes allées entre elles étalent assurés. Une armée auxilière, composée debauent et villaints étalent, un des pius grands arsenaux de l'Enrope, dix-huit cents pieces de canon trouvées dans la seule ville de Torin, pius depent mille finits, des munitions et des approvisionements insmenses notus gener, extaint désermais à l'entière disposition du Directoire executif. Cartes, une parallelo cauquéet, faite, à peu de fraits, ne pouvart pas être un acheminement à la paix génerale, qui se traitatalers à fastodit, et de devint, au contraires, une nouvelle outree de haine, et exaspera disanatage encore. l'animosité des puissances de l'Europe coutre la répolique.

En attendant que le gouvernement français ent décidé du sort du Plémont, le général Jouhert, de concert avec le ministre Eyman, deveuu commissaire extraordinaire du Directoire, organisa une commission provisoire, composée de quinze individus, pour administrer ce nava.

L'acte d'organisation, sous la date du 9 décembre, était ainsi conçu :

« Vu la renonciation que Sa Majesté le roi de Sardaigne a faite de l'exercice, de son pouvoir, et l'ordre qu'elle a donné à ses sujets d'obéir au gouvernement provisoire qui sera établi par le genéral français;

« Considérant que, pour assurce la tranquillité et le bonhour du, peuple pémontals, il no peut trop s'empresser de faire éboix d'hommes qui, par des talents éprouvés, par des vertus reconnues, et par leur attachement à la cause de la liberté, ont channe les plus sins garants de leur anour pour le bien public, et du sele qu'ils mettront à remplir les devoirs sacrés qui leur seront confies, conformément aux intentions du gouvernement français, ordonne :

- « 1° Le gouvernement provisoire administratif du Pièment sera composé de quinze membres;
- « 2º Sout nommés membres du gouvernement proviscire les citoyers Favrat, Botton, Saint-Martin de la Motte, Fascie, Bertolotti, Bossi, Colla, Fava, Bon, Onili, el-devant président de la chambre; Braida, Cavaili; Baudisson, professeur en droit; Rossi, el-devant secrétaire d'Étatt, Sartoris, médech;
- « 3º Les membres du gouvernement provisoire seront ébargés de toutes les branches d'administration, et de la nomination à toutes les places civiles. Le général en chef se réserve fa nomination des municipalités des villes et places qui seront occupées par les troupes françaises;
- « 4° Les membres du gouvernement provisoire opineront en conseil pour toutes les affaires générales ;
- # 5° Ils se diviseront en comités pour délibérer sur les différentes branches d'administration et de police;
- 6° Ancun arrêté ne pourra être pris, soit sur les affaires générales, soit sur celles qui seront traitées dans les comités, qu'à la pluralité absolue des suffrages;
- a 7º Aussitot que les membres du gonvernement prövissireseront installés, ils s'occuperont, de concert avec les agents oir officiers français nommés à cet effet, de la verification des différentes casses publiques, et se feront remettre les archives des différents départements de l'administration royale. »

Suite des opérations de l'armée de Championnet; défaité de l'armée napolitaine; reprise de Rome; marche de l'armée française sur Naples, etc., étc. — Dans le même temps que le roi de Naples et son général Macé s'éthent a vancés sur Rome et s'emparaient de cette ville; l'amiral Nésons était changé de faire transporter et de débarque dans le port de Livourse 7,000 hommes de troupes napolitaines, destinées à faire insanger la Toscane et à couper les communications de l'armée française avec le fourd de l'Italie. Ainst, les Anglais ne pardaient soumé occasion de prouver à la France que les avaits en ext. M'indifigables ennémis. Le corps de troupes debarquées à Livourse revoluit la position dis général Championnet de plus est

plus critique. Ses communications so provadant memores do loutes parts; et ses forces, disacmindes et si inférieurent celles de fements, pouvaient d'autant mieux être luttures en détait, qu'il y avait epu d'esperance d'en pouvoir réunir le masse. Mais le général. Taranès avait an ocurage et um aestivite léels, qu'il ne perdif point l'espoir de souver l'armée sous ses ordres; et meine de la conduire à arciotire, Après avoir ebable ses vauit-postes, il avait posse à protèger ses derrières, en placant des échireurs l'avait posse à protèger ses derrières, en placant des échireurs à cross, et il résolut d'attendre, dans les demirers positions qu'il vossit d'occuper, que. l'ennemt s'avanest pour le combattre.

Le général Mack, au lieu de profiter de sa supériorité pour suivre ses premiers succès en attaquant la faible armée française, avait passé plusieurs jours à Rome sans entreprendre autre chose que de faire sommer le château Saint-Ange.

. Cette forteresse avait ponr commandant un chef de bataillon de la 3º demi-brigade de ligne, nommé Walter, qui répondit d'une manière convenable à la sommation intempestive du général en chef des Napolitains, Enfin, après avoir longtemps et mûrement médité sur le parti qu'il allait prendre, Mack se décida à réunir les 40,000 hommes qui formaient la gauche de son armée pour s'avancer contre la droite des Francais, à l'effet de nettoyer la grande route de Rome à Florence, d'enlever Civita-Castellana et de forcer le pont de Borghetto sur le Tibre. Il cut été beaucoup plus militaire de ne faire qu'une fausse attaque sur Civita-Castellana, de marcher avec une trèsforte colonne par la ronte de Rome à Cantalupo, en remontant la rive gauche du Tibre, et d'attaquer la position de Terni, ou se trouvait le quartier général de l'armée française. Cette onération aurait coupé cette dernière armée en deux, et eût probablement causé sa perte; mais, pour tenter cette opération vraiment stratégique, il fallait un général moins systématique et plus habitue à la pratique de la guerre, que ne l'était Mack. malgré ses grandes méditations et ses plans gigantesques.

Quol qu'il eu soit, les 40,000 Napolitains marchèrent vers la droite de l'armée française, qu'il sa tataquèrent sur cinq colonnes, parties le même jour des enxirons de Bacano. Le général Macdonald, qui commanglait les troupen attaquies, ainsi par le géneral Mack, ne s'estraya point de la superiorité numerique des assaillants. Environné de tous les côtés, il déploya toute son habileté pour sortir d'une position aussi fâcheuse, et réussit, par ses manœuvres savantes, à rendre nul le dessein du l'enneni.

Le général de brigade Kellermann commandalt l'avant-garde, placée en avant du village de Nepi, et résista à la première colonne, qui l'attaqua avec résolution. Ce général n'avait avec ibi que trois escadrons du 19e régiment de chasseurs à cheval, deux pièces d'artillerie légère et denx batalllons d'infanterie de la 15º légère et de la 11º de ligné. Cependant il sut inspirer . une telle ardeur à ses soldats, qu'après un combat dont le commencement avait été rude à soutenir, cette poiguée de braves parvint à repousser et à mettre en déroute les 8,000 hommes qui composaient la colonne ennemie. Les Napolitains, vaincus, laissèrent sur le champ de bataille 500 hommes tués ou blessés, quinze pièces de canon de tout calibre, trente caissons de munitions, 2,000 prisonniers, dont 50 officiers (plusieurs de grades supérieurs ), des drapeaux, des étendards, trois mille fusils, enfin tous leurs bagages et effets de campement. Les fuvards ne s'arrêtèrent qu'à Monte-Rosi, où bientôt atteints ils furent culbutés de nouveau et dispersés.

La seconde colonne de l'armée napolitaine avait suivi l'eneine niemine de Rome, et s'était portée sur Rigman, ou se trouvait la 15° demi-brigade légère, aux ordres de son chef Lahure. La tataque faite par cette colonne n' eut pas plus de succès que celle de la première. Labure s'était d'abord replié sur le pont de Civita-Castellana: il y sontiet pendant plusieras heures icheo dess hapolitanis; et, blemoth rendrère par un détachement que lui envoya le général Macdonald, il repoussa la colonne, et lui fift éproney une petre considérable.

Le général polonais Kolasewitz nitaqui ni-même la troisleme colonne enaemie, au moment où clle débouchait par Fabrica' sur Santa-Maria di Falori. Il avait 'sous ses ordires la legion de son nom, la legion romalue, les 2° et 3° batallions de la 30° demb-brigade de ligne, 2 secadrons du 16° régiment de dingons, une compagnie du 19° de chasseurs 'à cheval et trois pièces d'artillerie legeve. Ces troupes chargèrent rès Napolitains avec tant à l'impétusseit, que seux «s, frappés de herveur, l'échè-sur

rent pied au premier choc, et s'enfuirent en désordre, abendonnant huit pièces de canon, quinze caissons de munitions et une cinquantaine de prisonniers, dont deux officiers supérieurs.

Au moment où Macdonald avait été informé du projet d'attaque de l'ennemi, il avait donné ordre au général Maurice Mathieu de se porter en toute diligence sur le village de Vignanello, à l'effet d'y couper la colonne ennemie qui devait se diriger sur ce point, afin de gagner la position d'Orte et d'y passer le Tibre. Le général Maurice Mathieu rencontra effectivement l'ennemi; et, malgré la lassitude des soldats de la 11° demibrigade', qu'il avait sous ses ordres, il attaqua si vigoureusement les Napolitains , qu'il les obligea de se jeter dans Vignanello, village fort de sa position sur une hauteur, et ceint en outre d'une bonne muraille. Les habitants se réunirent aux soldats ennemis pour défendre ce poste : mais le feu du canon et de la mousqueterie, et la menace que sit le général Mathieu de passer au fil de l'épée tous ceux qui seraient pris les armes à la main, forcèrent les Napolitains à sortir du village. Les Français marchèrent ensuite sur Borghetto, afin de couvrir les approches du pont qui se trouve en cet endroit.

Edfin, la 5' colonne de l'armée de Mack, marchant pour lanquer la droite des quatre autres, avait travers le Tibre sur un bac à la hauteur de Pouzano, et devait se portre sur Mighlane; mais, ayant été informé des échesé éprouvés par les autres coclones, le commandant de celle-in el jigna point à-propos de se rendre à se destination, et revisit passer le Tibre à Pouzano, afin des crémiers agros des troupes ampolitaines.

Alissi, dans exte Journée, du 6 décembre, le général Macdonale, par la mairer dout il soult au distribuer ses troupènes mettre à profit leux bonne disposition, avait est la gloire derpousser avec 6,000 hommes toutes les attaques dirigies contre lui par un général qui en cumandait 40,000. Les soldates franquis, et principalement ceux qui avaient combattu à Ngel, presverte qui lis clainet envoire is generives de Loui et Aironie, las genéral Championnet. It comsaitres, dans son proport au Directive, les nomes de tous les officiers qui s'étatrit distingués dans ses différentes affaires, et signain particulierement le chef d'essadons Euv. dont la belle conduite lui mérita. Il nomeau d'être nomme chef de brigade sur le champ de hatalile. Les autres ofdiciers (taleat le chef de batalilon Villencure; les capitalines Flosch, Esse, Poeucoke, Fernot, Letleur, les lieutemants Fapoulier, Delfortain, Faile, Serre, Callandre et Batalfort; les sonlicateiants Coget; le Mairer, le Poege, de Daucerin ; Regnier et Siber, marchebart des logis de chasseres è cheval.

Cette attaque des Napolitains contre la droite de l'armée francaise devait faire présumer que Mack ne tarderait pas à se porte sur les autres points de la ligne française. Mais ce général, rebuté sans doute par le peu de succès de sa première attaque. s'était retiré sur les hauteurs de Calvi; et: eraignant à son tour d'être pousse par son adversaire, il s'était retranché dans sa position. Cependant, après cinq jours d'inaction, pendant lesquels il poussa quelques reconnaissances sur le chemin de Cantalupo, il fit partir une colonne de 8 à 10,000 hommes , afin d'occuper ce dernier village et de s'assurer un passage sur le Tibre. Une autre colonne occupa Civita-Casteilana, et il fit venir de Rome l'artillerie nécessaire à cette colonne, qui était partie de Bieti: Son projet était, après avoir jeté de nombreux détachements dans la montague de Buone, de se diriger de Cantalupo sur Terni, par Aspra et Colli-Sepoli, afin d'essayer d'enfoncer ie centre de l'armée française, et de couper de nouveau ses com munications.

Averti, it tumps des mouvements que faissit l'ennemi, le semeral championte prite la resolution de concentres est troupes, dans de conserver les mos pent de paralyser, les efforts de Mank, et de le combatire avez avantage est l'ocention se présentaits. Le général Lemoine requit, est consiquence; l'ordere de se porter sur Ricti et Cività-Deciale. Ces deux villes, dont la dernièredépend de terroliore applicata, l'arreit occupiens et Lemoine di camper plusieurs busilitions en avant de Ricti, s'ina d'impuléie, les postes de l'emenia à Carbalpon, l'o fort décadements fut, peir dans Constigliano, sor le revers de la montagne, à l'effet dessioner la postion de Carbal Le géstient en «det ordonants" en même temps à Macdonald de chauser l'enneud de la montagne de Bonon, de repigle instantiblements set troupes en deçà de pont, de Bogghetto, sur la rive gauche du Tibre, et de l'abset ett garantes outan- le fort de Givita-Castrilano.

Cependant une colonne de troupes napolitaines, commandées par le général autrichien Mœsk descendant de Calvi sur Otricoli, manœuvrait pour tourner la division Macdonald par sa gauche et s'emparer du pont de Borghetto. Mais l'ennemi rencontra sur ce dernier point la brigade du général Mathieu; et, n'osant attaquer ni la gauche de Maedonald ni le pont, il se porta sur Calvi, où il s'établit, partie dans la ville, et partie dans une position retranchée par la nature du terrain. Suivant les instructions de Mack, le général Mœsk envoya un détachement pour occuper Magliano, village dominant toute, la partie littorale du Tibre, ou se trouvait placée la division Macdonald, et qui était conséquemment un poste fort essentiel pour les Napolitains. Macdonald, voyant que l'occupation de ce point nuisait fort à ses communications avec Otricoli, donna l'ordre au général Mathieu d'attaquer Magliano et d'en débusquer le détachement ennemi. Ce générai s'acquitta de sa mission avec sucrès, battit les Napolitains, leur fit 400 prisonniers, s'empara de lenr camp tout tendu et muni de tous les objets nécessaires, et ocenpa Magliano,

Ge premier échec no détourna point le général Mesk du déssein de couper les communications de Macolonsid. Il se porta avec toutes ses forces sur Otroeil, au dela de Borghatto, sur la route de Naral. Ce poste fut surpris, et le détachement de Sohommes qui Deceputa fut i-imployablement messacré. Les Napolitains montérent dans cette écropastance une rape et une animonté telles qu'un pers avoir tratife à ville comme si elle est cité prise d'assant, sis mieres le fen à l'holpital, où se trovisient révunis les blessés des affaires précédentes, Français et Napolitains. Cette atrocité, jointe à la menace précédement faite par le général Mack d'égorger tous les malades que les Français avaient laissés dans les holpitus, de Romé ; caradace que les Français avaient laissés dans les holpitus, de Romé ; caradace que les Prançais

Dans la confunction que Maca viviat fait fiare, no commundont françoir du chistena Sinia-Vange, le général ingolibilis génerard declarinit : que tom los for François malades ams hopfinne for Borne, sinis que les gardes que leignariaral en cledy a vasit inisides, etilent, considerat comme objent, et que clarque comp de canon fire sur les troppes impolitaines serali marquie, par il panel d'un soddat françois, qu'on livrerait à la justic indipandant des pier-trantit.

les soldats republicains contre l'armée napolitaine; que digius, cette époque lis ne respirèrent plus que la vangeance et montrèrent, dans tous les combats qui suivirent, une farour que le général Championnet se vit dans l'obligation de réprimer par un ordre du jour.

L'occupation d'Otricoli par les Napolitains compromettait la sureté des communications de l'armée française. Cependant Championnet ne voulut point faire attaquer le corps nombreux du général Mœsk par la division Macdonaid, avant d'avoir renforcé celui-ci par des troupes tirées de la gauche de l'armée, La position des Napolitains était, en effet, formidable : Mœsk occupait non-sculement la ville, mais encore les hauteurs qui l'avoisinent; if avait prolongé ses alles des deux côtés de la route de Borghetto, fa droite appuyée au Tibre, et la gauche à des ravins d'un accès difficile. La majeure partie de son artiflerle et toute sa cavaterie étaient placées en réserve en arrière d'Otricoit : sur la route de Narni : dans cette position , il pouvait facilement attaquer le parc d'artiflerie de la division Macdonaid, établi à un demi-mille d'Otricoli, et peut-être même s'en emparer; mais Maedonald, plein de confiance dans la valeur de ses troupes, et voulant empêcher son ennemi de reconnaître le petit nombre de soldats qui lui étaient opposés, fit attaquer les Napolitains.

Le général Mathieu, à la tête de quittre compagnies de la soj dem-brigade, de quatre compagnier de la légion polonales, d'un habillionde la 12°, et d'un escadron du 16° de dragons, forma cette troupe en petites colonnes, et, d'irigent son artillete et sa principale attaque sur la grander oute, il repoussal enaemi sur tousies points, g'empora d'Otricoli, fit pius de 2,000 prisonniores, enleva huit pièces de canon, prit triet d'arpeaux, plus de 500 chevaux,

Mack abress copie de cette sommation au général Championnes, et Niscondais ce charges dy Frejouder. Il ausoca au général cativiches que le moduler atteint commis sur les mabules fremçais sereil Terett de marci de Terriére apositificat. Le le Français réprésitants, duait Mondaid, se cost point des assessies; mais les prisonaiers qui sont entre sou main a répondent me territ des de las derett de Français qui sont entre sou main a répondent entre de la commandaire de la commandaire de la commandaire de la ren comma support finsi de tout l'arracce, pour ajoutre encore à l'infigue en commandaire de la consecution de la commandaire de la consecution de la commenca, que non simplésidamental encora cet en réplicate par l'écle.

et but l'état-major du régiment de la Principens , cavalerie; il éfibrats i le reste dans l'es revins, où les Pélonist, places en tindileurs, tuerênt escore beaucopie de monde. Cet a vataleg rennaquable ne contra aux Français que quelques hommes de la soiéma-brigade, et une depunatatie de Pelonias, qui furent tuis à l'attaque d'Otricoll; ou les Napolitains se défendirent avec quelque fermeté. Le prince de Sanda-Crace, patriote romain, employée comme défiduats général auprès du général Matilieu, se distingue dans le combat, et est la jambe cessée par un bisbience.

Les communications se trouvaient rétablies par la reprise d'Otricoli; mais les débris de la division Mæsk s'étaient repliés sur Calvi, et l'ennemi occupait toujours en force la montagne de Buono : Macdonaid ne veniut point lui donner de relache, et le fit attaquer avec la plus grande vigueur dans ces positions. Le brave général Mathieu sut encore chargé de cette expédition, Une colonne composée d'un fort bataillon de la 11° de ligne et d'un escadron du 16º régiment de dragons se mit en marche pendant la nuit, malgré un temps affreux, par un chemin presque impraticable. Arrivés, à la pointe du jour, devant les avant-postes napolitains, les Français culbutent ceux-ci, forcent le camp retranché, font de nombreux prisonniers, at poursuivent, la baionnette aux reins, les Napolitains jusque sons les murs de Calvi. Défendue par la nature, cette ville avait 1,000 hommes de garnison , qu'augmentèrent bientôt tous les fuyards napolitains. Macdonald avait aussi dirigé la brigade du général Kniasewitz sur le même point, en la faisant déboucher par Magliano. Le général Mathieu fit occuper par de petits détachements les hauteurs qui dominent la ville, et envoya sommer le général ennemi de se rendre : celui-ci fit des propositions qu'en ne pouvait pas admettre. Pendant les pourpariers, le géperal Mathieu fit battre en brèche la muraille du fardin d'un convent, afin de pénétrer de vive force.

Sur ees entrefaites, le général Macdonald arriva, et fit connaître au commandant napolitain son utilimatum ainsi conçuu-La colome prisonnière à dissertion, ou passée au fil de l'épée. » Bile se rendit sur-le-champ, quolque le général Mack fit instruit que le général Mack marchait à son secours. Le derrate succes, de presque host entire à l'endese du géne Malhire, apportula de grands changements dans les combinations, du géneral en chef des Napolitaius, Informé, en chemin, que Calvi était, rendu, et que le corps du général direct dettu detrat du prisonaler, soits que cet officier, it retourns au ses pas. Arrivé à Cantalupa, ou lieu de chembre à repousser général Rev, qui marphuls que ne point, et à copre le centre de l'armée française, comme c'était son grander pour le centre de l'armée française, comme c'était son grander pour le centre de l'armée française, comme c'était son grander pour le centre de l'armée française, comme c'était son grander pour le centre de l'armée française, comme c'était son proite projet. Il ordon aume retunite, générale, et se pour la pour la de général Rey, qui s'attachs, sac-le-changa à la poursuite des Napolitaises.

La détermination de Mack avait été hêtée par la noire de que reçut en général de l'echec épouve par l'un de ses finatemans, se che-caller historieux, qui commandait na dévision de L'armée angolitaine, et par la prise de la forteresse de Civitella del Tronte.

Le général Duhesme, récemment passe de l'armee du Rhip a celle de Rome, commandait la division formant la gauche de cette armée. Son premier soin avait été de rétablir la discipline permi ses troupes, et de leur donner. l'organisation que la dispersion où elles se trouvaient rendait indispensable. Il fut bien secondé en cela par son chef d'état-major Thiébault, et par le chef de brigade Broussier. Le général en chef avait prescrit à Duhesme de ne rien entreprendre de sérieux, et de considérer sa division comme un corps de partisans place sur les deux frontières des États romains et du royaume de Naples, et partieulièrement destinés à contrarier les babitants des deux pays écalement insurgés contre les Français. Toutefois l'occupation de Civitella del Tronto ayant paru necessaire au general Dubesme pour s'en faire un point d'appui contre l'enneml qu'il avait à combattre, il jugea convenable d'investir cette ville des Je 7 décembre. ... be

Civitella, forteresse ragardée avec raisou comme le boulexard de la province des Abruzzes, est située au sommet d'une moutagne assex haute : Les forditacions, bien revêtos et flanquées à leurs angles, on sont dominées d'aucun, c'dé, et prolègent la ville, qui, bien fermée et entourée d'un normet trèsprofond, est elle-néme à l'abril d'un géop de unin. Les foctmuni d'une douzaine de piece de gros calibre en bronze, ne manquair d'ailleure d'aixeun des objets uccessires por soutenir an long, siège. Cépendant le général Monnier, que Delicame availt charge de cette expédition, intimida tellement la garatisoin maplatiane qui déférnité téritelle, qui aprie dis-tuit beures d'investissement, et sans aucur des moyens en artillerie qui causent pu mottre les Prançais à même de prendre le fort de vive force, le commandant demanda de l'ul-même à pariementer et as rendre, bit ets at roune, prisonners de cuerre.

Cependant la colonne du général. Rey avait déhoisée sur Terni, et Championnet lui fit prendre position sur Osteria di Vaccorse. Tous les préparatifs furent faits pour attaque le càmp de Cantalupo. Championnet ignorait encore que Mack est pris la résolution de lever ce camp pour se retirer à marches forcées sur Romé.

Dans ce mouvement offensif de l'armée française, Macdonald dut abandonner son quartier général de Civita-Castellana , et laissa sculement 150 hommes de la 11º demi-brigade, commandés par le capitaine Muller, pour garder le fortin de cette ville, avec ordre de tenir lusqu'à la dernière extrémité. Le pont de Borgheito fut mis en état de défense, et armé de douze pièces de canon. Le général Kellermann fut laissé sur ce point avec quatre bataillons, deux escadrons du 4º régiment de chasseurs à cheval , et une demi-compagnie d'artillerie légère. Ce général avait l'ordre de déboucher au premier signal. Macdonald, avec le reste de sa division , traversa les montagnes de Buono et marcha sur Cantalupo par Caivi et Collevecchio. Mais comme, dans cette marche, il ne pouvait pas se faire suivre par son artillerie et ses bagages ; il les fit rétrograder, par Otricoli et Narni; sur Terni, d'où ils rejoignirent ensuite la division. Les troupes postées à Osteria di Vaccore se porterent directement'sur Cantalupo, en sulvant la grande route. Une colonne commandée par le général Lemoine; après avoir masqué le débouché de Civita-Ducale, marcha sur les derrières de l'ennemi, par la route de Rieti à Rome, afin de lui couper la rel traite, tandis que les forces réunies sur Cantalupo devalent le combattre." 39 and the state of the state of the state of

Telles étalent les dispositions prises par le général Champton-

haut, au lieu d'attendre les Français à Cantalune, Mack n'avait pas plus tôt aperçu le mouvement de la colonne du général Rey, qu'il avait abandonné cette position. Il est assez difficile d'expliquer comment, à une distance aussi rapprochée, les Français avaient pu ignorer la retraite du général napolitain. Onoi qu'il en soit , la division Macdonald rencontra calle du général Rey, au moment ou celui-ci débouchait de Cantalune pour sulvre l'arrière-garde des Napolitains à travers la Sabine jusqu'à Rome. La division Macdonald suivit le mouvement du général Rev. et fut bivouaguer le même jour sous Monte-Rotondo, où l'avant-garde française engagea le combat avec l'arrière-garde ennemie. Celle-ci fut si vivement poussée, qu'elle arriva sous les murs de Rome en même temps que le corps d'armée du général Mack. Ces troupes traversèrent rapidement la ville, de la porte de Salara à la porte Latina, par laquelle elles sortirent pour aller camper sur l'autre rive du Teverone. Ainsi la promesse que le général Championnet avait faite i la garnison du château Saint-Ange, en évacuant Rome, recut son accomplissement. Les troupes françaises rentrerent dans cette eapitale du monde chrétien le 15 décembre, après dix-sept jours d'absence, pendant lesquels elles avaient détruit plus de 15,000 Napolitains, pris quarante pièces de canon, presque tous les équipages dont cette armée était si abondamment pourvue, et vingt drapeaux.

Au moment même où l'aîle droite de l'armée s'avançait pour entrer dans Rome , un incident singulier avait failli retarder cette opération. Le général Championnet avait reçu à son quartier général la nouvelle qu'une colonne de 7,000 Napolitains venant de Baccano, et commandée par le général Damas, émigré francais, s'avancait sur Rome, et demandait qu'on lui permit de traverser cette ville pour rejoindre l'armée ennemie-Championnet envoya sur-le-champ son chef d'état-major, le général Bonnami, pour reconnaître l'état des choses et prendre les mesures qu'exigeait la prudence. Bonnami rencontra au Ponte-Salaro sur le Teverone, près d'un des faubourgs de Rome, la cavalerie du général Rey, qui commencalt à entrer en ville, Il engagea ce général à pousser des partis au delà de la porte Latine, sur les routes d'Albano et de Frascati; ini-même semit à la tête d'un fort détachement de cette cavalerie , et , traversant le Ponte-Moile, il marcha à la rencontre du général. Damas et de sa colonne. Le général Rey, avec le reste de sa. troupe, et le général Macdonald, avec la cavalerie légère, suivirent ce mouvement. Bonnami ent hientôt atteint la division. napolitaine, et jugeant qu'il était nécessaire de prolonger le pourparler, afin de donner aux troupes qui le snivaient le temps. d'arriver, il s'avança en parlementaire vers le général Damas : et lui demanda ce qu'ii désirait. » Ohtenir passage pour ma. division, dit le Français émigré, ou me l'ouvrir l'epée à la main! .. Bonnami s'étudia à ini démontrer que la première demande n'était pas admissible, et que sa résolution seralt d'une. exécution bien difficile, attenda que les soldats républicains étalent assez nombreux pour y mettre obstacle. Le général francals finit par sommer M. de Damas de mettre bes ies armes... "Ouand on a 7,000 hommes et des cartonches, répliqua celuici, on ne pase pas les armes. - Eh bien, dit Bonnami, nous nous battons! » Le général Damas demanda alors un délai de six heures pour assembler un conseil de guerre et délibèrer sur la proposition qui lui était faite. Bonnami, craignant que l'infanterie française n'arrivat pas à temps, mais voulant toutefois intimider son ennemi, ne lui accorda qu'une heure. Cenendant les colonnes d'infanterie du général Macdonaid commençaient à défiler, l'heure était écoulée, et le général Damas. ne donnant point de réponse. Bonnami engagea le général Rev. à marcher avec sa cavaierie sur la colonne appolitaine. Mais le général Damas avait su mettre à profit le délai qui lui avait. été accordé, pour faire ses dispositions de retraite. Sachant que le général Kollermann se trouvait dans la direction qu'il avait prise d'abord, il fit un mouvement oblique pour gagner la route d'Orbitello, où il espérait pouvoir s'embarquer. Il fut. suivi par le générai Rey et Bonnami , à la tête de deux détachements du 16º de dragons et du 7º de chasseurs à cheval, et atteint près de Storta. Chargée avec impétuosité par cette envalerie, l'arrière-garde du général Damas fut obligée de s'arrêter pour se défendre. Les Français, encouragés par la présence de tous les généraux accourus sur les lieux, culbutérent cette ar-

les vaineus fustru'à la puit. Le général Damas profita de l'obsettrité et de la connaissance qu'il avait des localités pour continuer sa retraite: Les Français, hurassés de fatigues, retournérent sur Storta. Le général Championnet avait été si satisfait de la conduite de Bonnamí, qui n'était encore qu'adjudant général, qu'il le nomma général de brigade sur le champ de bataille. En effet, si cet officier n'ent point, par son assurance , dissimulé au géneral Damasia faiblesse de l'avant-garde française, celle-ci aurait cu quelque peine à se débarrasser d'un ennemi aussi nombreux. Les géneraux français entrèrent le soir même de cette journée dans Rome: A maé heures du soir, le bruit se répandit qu'une dutre colonne ennemie attaquait la porte Latine. La 11º demibrigade de ligne et quelques escadrons de cavalerie légère commandés par le capitaine Jacquet ; faisant fonction de chef d'escadron (grade qu'il obtint sur le champ de bataille même à la suite de cette brillante affaire), se porterent aussitôt sur le point menacé : c'était un renfort que le général Mack envoyait au général Damas pour le dégager. Malgré l'obscurité, les

Français chargerent cette colonne et la forcerent d'autant mieux a la retraite, que l'officier qui la commandait apprit à ce mo-

ment que Damas s'était retiré sur Orbitello. Ainsi par les manouvres habiles du cénéral Championnet et sans avoir combattu en bataille rangée, le rol de Naples et son savant général avaient été dans la nécessité d'abandonnes. leur conquête et de s'éloigner en tonte hâte. Mack se retira sur, les bords du Garighano et du Volturno, et Ferdinand, humille et vaincu, courat s'enfermer dans la forteresse de Caserte. Il faut bien convenir que les Napolitains avaient mis autant de mollèsse et de negtigence dans leurs attaques combinées, de précibifation dans leur retraite et de désordre dans ieur fuite, que les Français avaient apporté de vigueur dans la défense des positions qu'ils occupaient, de celérité dans leur ralliement, de science dans leur défensive, d'audace et de valeur dans leur offensive. Un seul général ennemi, et c'était un Français, Damas, avait montre des talents et du caractère, et c'est aussi le seul dul exécuta, aussi heureusement que possible, le mouvement retrograde commande nar les circonstances.

Le guieral Championnet, en s'occupant à Roure de retabilile gouverment républican, donna aussi ses ordres pour étabilir les troupes dans les positions les plus militaires et les plus avantageuses. Un camp fut tracé en avant de la ville pour en gurder toutes les avenues; la riesere fut placée sur les hauteurs de Ponte-Molle; un corps d'observation s'étabilit sur la rive droite du Tevenou, en même temps que le pout etabili à Tivolir recevait des renforts. Le genéral Rey fut change d'aller a la poursuité de l'enuemi, qui avait ahandonné les positions de Frascati et d'Albano, et de ne pas lui donner un seul instant de reldelhe.

Cependant le général Kellermann était toujours à Borghetto. et Macdonald l'avalt informé de la direction prise par le général Damas en se retirant. Il réunit ses troupes et se dirigea par Romiglione sur Toscanella, où il rencontra la colonne napolitaine. Damas fit encore une résistance fort honorable ; mais , convaincy que les troupes qu'il commandait ne pouvaient lutter avec avantage contre ses compatriotes, il ordonna la retraite. S'étant placé à l'arrière-garde, il combattit avec le plus grand courage, et recut une blessure dangereuse par un éclat de mitraiile. Les Napolitains, encouragés par l'exemple de leur brave ehef, arrétalent la marche des Français, lorsque Kellermann, chargeant à la tête de la cavalerie legère, termina un comhat qui durait depuis deux heures sans que l'avantage se décidât pour l'un ou f'autre parti. Pendant cette dernière action, le gros de la colonne ennemie avait atteint Orbitello et s'était embarqué à la hâte sur quelques bâtiments napolitains. Pousse jusque dans la ville, Damas en ferma les portes, capitula avec Kellermann, et obtint la faculté de pouvoir se rembarquer avec son arrière-garde, sous la condition toutefois de remettre son artillerie entre les malns des Français.

Debarrassé de cet enneni, Kellermann marcha sur Viterbe. Cette ville, qui était loin de prévoir le sort de l'armen enpolitaine, s'était révoltée courte les Français, et avait emprisonné tous ceux qui s'y citaient réfugis lors de l'evaceation de Bome. Les habitants avaient pille leurs effets et les équipages de l'armée qui s'y trovaient en dépôt. il soffit au général Nélermann dese présenter devant Viterbe pour s'en faire ouvrir les portes. TRUIL : L'.

La terreur régnait dans la ville : on s'attendait aux actes de la plus terrible vengeance. Kellermans accontanta d'ordonner la restitution des objets voiés, fit arrêter les principaux chefs de la sédition; et après avoir pris toutes les mesures propres à maintenir la tranquillité après son départ, il vint rejoindre l'armée à Rome.

En supposant que le Directoire français est eu depais longtemps le dessein d'evathir le royaum de Naples, ou du moins d'y susciter une révolution populaire, les prétextes ne lui ranquaient plus maintenent, et son entreprise était suffissimment légitimée par l'infractieuse agression que venait de tenter le gouvernement aspolitain. Le général Championnet se prépara a cette expédition, quoique son armée fit peu nombreuse; mais l'heuveux essal qu'il venait de faire du dévouement et de la valeur de ses troupes hal prometait un succes éculant. L'armée napolitaine, constamment hattne, malgrés as supériorité numérique, ne présentait plus que des dérirs pur reloctables, et qu'il devenait facile d'anéantir : les chances de la guerre n'étaient plus doubeuses.

Le général Mack avait évacué les États romains et continué sa retralte. Dans la situation critique où se trouvait l'armée napolitaine, son général n'avalt cependant pas négligé de faire occuper les principaux passages par les corps les moins désorganisés, en y plaçant ce qui lul restalt de sa nombreuse artillerie. Toutefois on ne pouvait espérer de railier entierement les troupes que lorsqu'elles seraient derrière le Volturno et les fortifications de Capoue. Le général autrichien leur avait donné cette direction, en laissant des postes considérables à Aguino, Cenrano, Fondi-Itri, et une garnison de 3,000 hommes dans la forteresse de Gaête. Les généraux qui commandalent les divisjons de l'aile droite de l'armée napolitaine dans la Sabine et les Abruzzes, eurent ordre de se retirer en suivant les mouvements de la gauche, et de défendre les passages les plus difficiles, pour donner le temps aux grands équipages de filer et en sauver le pius possible.

Dans son dessein de poursuivre l'armée vaincue et d'en vahlr le royaume de Naples, Championnet crut cependant nécessaire de donner quelques jours de repos à ses troupes, et ll employa

ce temps à reorganiser le gouvernement de la république romaine. Il cut été moins difficile qu'on ne peut le supposer de rattacher les Romains aux formes républicaines, et de s'assurer de leur affection envers les Français, si les excès dont nous avons parlé dans le précédent volume ne s'étaient point renouvelés. Maiheureusement, avec l'armée française était rentrée cette tourbe de spéculateurs avides qui avaient déia exeité le mécontentement général, et qui regardaient comme jeur patrimoine les richesses que renfermait la cité des Césars. Aux nouveiles vexations dont ces hommes ne tardèrent pas à se rendre coupables, on eut dit que les soldats de la république n'avaient vaincu que pour enrichir ces misérables. Le général Championnet, républicain aussi austère dans ses mœurs que dans ses principes politiques, se prononça vigoureusement contre ces individus, qu'il traita en public de voieurs et de piliards. Il écrivit les lettres les plus énergiques à l'ambassadeur français Bertholio, pour lui dénoncer les déprédations de toutes les elasses, et pour le prévenir de la rigueur inflexible avec laquelle il se proposait de les pourspivre jui-même. La correspondance du défensent de l'honneur français renfermait les plaintes les plus amères contre des vampires qui faisaient peser sur la nation entière des reproches honteux : mais le Directoire, trompé ou séduit, accordait une confiance absolue à ses agents, et l'impartiale sévérité de Championnet devint importune. Ce digne général apprit bientôt à ses dépens que, sous un gouvernement. corrompu, les récriminations des honnètes gens sont souvent punies comme des délits politiques.

Champlonnet quitta Rome le 20 décembre, après avoir ordonné le désurmement de cette ville ; il morchait ave la division Macclonald. Celle de cavalerie, aux ordres du général Rey, renforcée d'un batallion poionais et de quelques pieces d'artillèrei légere, état dégà à la pountie de l'ennemt. Les Napolitains avaient fui à une grande distance, et le gioérai Rey parviat sans obtacles jusqu'à Terradine, en passant par Al-bano, Velletri, Cisterna et les marsis Poultas, et remassant us son chemin un grand onombre de traineurs napolitains.

La brigade du général Maurice Mathieu (de la division Macdonaid) arriva le 27 décembre à Ceprano , après avoir traversé Genzano, Cisterna, Piperno, Prossedi et Frosinone. L'arrièregarde ennemie se trouvait encore campée sur la rive gauche du Garigliano, sur pne hauteur qui domine Ceprano. Le général français attaqua cette troupe, la chassa de ses retranchements, et entra dans la viile pèle-mèle avec les Napolitains : toutefois Il ne put empécher ceux-ci de traverser le pont de Garigliano, parce qu'ils étaient protégés par un antre corps de troupes et par de l'artillerie placée en hatterie sur l'autre rive, à l'effet de defendre le passage de la rivière. Maurice Mathieu remit au lendemain l'attaque de cette nouvelle position. Au point du jour, les Français franchirent le pont, attaquèrent l'ennemi au pas de charge et le culbutèrent. Les Napolitains n'avaient pas même cherché à sontenir leur tête de pont, et s'étaient hâtés de fuir aux premières décharges de l'artillerie et de la mousqueterie : ils furent poursuivis jusque sur les bords de la Melfa. Le passage de cette rivière înt bientôt forcé, et les Français continuèrent leur marche. Le temps était affreux ; tous les chemins étaient rompus ou défoncés par la plnie et les torrents; les soldats s'avançaient ayant souvent de l'eau jusqu'à la ceinture; mais ils surmontèrent ces obstacles, et arrivèrent le 28 à l'embranchement de la grande route d'Isola et du chemin de traverse de Ceprano. Pinsieurs détachements qui occupaient cette position y furent environnés et presque tous faits prisonniers. Après avoir laisse à Isola un détachement pour s'emparer des vivres et des munitions que les Napolitains y avaient abandonnés, le général Mathieu continua à s'avancer, et arriva le même jour à San-Germano qu'il occupa, et où il devait attendre le général Macdonald. Ce dernier général, à sou départ de Rome, avait d'abord

Le oermier geberts, a sou depart ue nome, avair à anora suivil e géséral Mathien jusqui à Frosimone; mais il était restée en cet endroit pour y attendre la colomne du ché de brigade dirardon, arrivant par Frascatiet Anagei. Il s'était essuite dirigé avec cette troupe par Veroli, Jaola, Arpino et Arce, sur San-Germano, où il arriva deux jours après le général Maurice Mathieu. Championnet accompagnait, comme nous l'avons dit, la division Macdonaid. An moment où ces deux ginéraux entraient dans San-Germano, on leur annonça l'adjudant général prince Pignatelli, qui venait, de la part du général Mack, proposer un armistice de plouteurs jours, allégoant pour moits que dans un armistice de plouteurs jours, allégoant pour moits que dans un armistice de plouteurs jours, allégoant pour moits que dans use asison aussi rigoureuse, l'humanité commandait aux deux ginéraux en chef de donner quelque repos à leurs truupes. Championnet voulet bien consentir à une suspension d'armes de quarante-buit heures, en ordonnant toutofois au général Mathieu de pousser ses avant-poets jusqu'à deux milles de Calvi, sur la route de Capone. A l'expiration des quarante-buit heures, la brigade Girandon, qui dans son trajet de Frosinone à San-Germano, s'était emparée d'un pare d'artillierle napolitain de quarte-vingts pièces, place à Castelluico, suivit le mouvement du général Mathieu, et vint camper à la gauche de ses troupes eatre Calvi et Canone.

Le quartier général s'établit deux jours plus tard à Spazaneri.

Pendant que la division Macdonald arrivait ainsi devant Capoue, la division Rev avait quitté Terracine le 30 décembre : un détachement de cavalerie, commandé par l'aide de camp Rev. parent du général, attaqua le poste de la Torella, qui sépare les États romains de ceux de Naples, et l'emporta apres quelques minntes de combat. Les Napolitains qui défendaient ce poste se replièrent sur Fondi, qu'ils évacuèrent également après une faible résistance, pour se replier sur le passage d'Itri, position très-forte de sa nature, défendue par plusieurs batteries et quelques bataillons. Le bataillon polonais qui faisait partie des troupes du général Rey attaqua sur-le-champ ce poste. Après un combat où les Napolitains montrèrent plus de résolution que de coutume, les Polonais, guidés par le général Rey en personne, s'emparèrent des redoutes et restèrent maîtres du passage. Les Napolitains, suivis avec vigueur dans leur retraite, abandonnèrent leurs bagages, toute l'artillerie, et coururent se jeter en désordre dans la forteresse de Gaëte.

Sur ces entrefittes, les généraux Duhesme et Lemoine avaient exécuté les dispositions ordonnées par le général en chef. La division du premier, après s'être emparec, le 7 de-cembre, de Civitella del Trouto, s'était avancée, le 17, sur le Vonano, occupant Canzano, Guarda, Vomano et Monte-Pagano: elle a vait rencontré l'ennemi dans cette dernière position. Le général Rusca attaqua les Napolitains, les dispersas de leuf list 300 prisonniers. Le 19, les avant-postes de la division étaient a

Monte-Sur-Angelo. Le chef de batalilon Coutard', qui commandait cette avant-garde, donna avis au général Dubesme que les paysans révoltés, au nombre de 3 à 4,000 hommes, ayant leurs curés à leur tête, avaient attaqué et occupé Teramo, et que a,000 autres avaient brâle le pout sur le Tronto, après avoir battu le détachement qui le défendait et pris les trois pièces de canon qui s'y trouvaient placées. Cette nouvelle citil alarmante, dans un moment aurtout ou le 7 français avaient des forces si peu considérables sur ce point, et manœuvaient pour se joindre au grou de l'armée. Toutefois les général Dubensme ne se troubla point : il fit deux détachements pour aille contacile les insurgés de Teramo et du Tronto, et continua de s'avancer sur Pescara. Il arriva devant cette place le 22 décembre.

Pescara est situé à l'embouchure de la rivière du même nont. et a des ouvrages qui défendent le port et la baie de cette rivière. Le port est le plus considérable et le plus fréquenté de cette partie de la côte, où les Napolitains n'avalent point d'autre place d'armes. Celle-ci leur était d'autant plus importante, qu'il n'existe pas d'autre chemin praticable pour l'artillerie dans les Abruzzes, que celui qui longe la mer; encore faut-il à chaque instant réparer les dégâts que font les torrents, et choisir les moments où ceux-ci sont guéables; les autres chemins de communication ne peuvent être pratiqués, meme per les voltures du pays, surtout pendant l'blver. L'eboulement des terres, qui, dans cette saison et dans une contrée hérissée de collines, est presque continuel, rend les routes extremement difficiles, non-seulement pour la cavalerie, mais encore pour l'infanterie; et c'est au point que quatre lieues de marche étaient une journée très-forte pour les troupes, quelque aguerries qu'elles fussent d'ailleurs.

Les fortifications de Pescara, revêtues à la moderne, étalent armées d'une bonne artillerie et défendues par 2,000 hommes de garnison. La place semblalt donc exiger un siège régulier, et pour l'investir il fallait tentre le passage de la rivière de Pescara, que défendait un corps d'armée napolitain, et qui.

Depuis lieutenant général.

accruc par les eaux, n'offrait aucun gué à quatre lieues audessus de son embouchure, et présentait partout de graudés difficultés à surmonter.

Le général Dubenne parvint à franchir ces obstacles, Instuit, par un espison, que les touspes ennemies commengaient à se retirer et remontaient la rivière, il précipits as marche et arrive en vue de Pencars, mais, avant d'attaquer cette place, il crut convenable de sonder les dispositions du commandant et de la garnison. Un officier d'état-major qu'il euvoya en parlementare lui filt en paport que la granison s'élevalt effectivement à 2,000 hommes, mais que les précaudions prises par le gouverneur pour lui persuader que les troupes étaient plus nombreuses, démontraient les inquédudes de celui-cl. Ce commandant, ancien tipalier des armées napolitaios, 'était servi d'un vétille russ de guerre dont tout autre que l'intelligent parlementaire français aurait pe tier dupe; il avait filt passes sous les yeux de cet officer la musique du même régiment sous des uniformes différents.

Persuadé qu'il n'éprouverait pas une résistance bien vigoureuse. Duhesme envoya le général Monnier en avant de Spoltore et de Monte-Silvano, sur les hauteurs qui couronnent la tête de pont de Pescara, avec six compagnies de grenadiers, deux cents chevaux et la compagnie d'artillerie légère. Les autres troupes se réunirent à Pianella et Civita di Penna. Les avant-postes napolitains, attaqués par Monnier, furent repoussés jusque dans la ville, où ils répandirent l'alarme. Aussitôt le général Duhesme envoya sommer le gouverneur de se rendre, avec menace de faire livrer l'assaut, en cas de refus. Le vieux brigadier napolitain, sans réfléchir qu'en tout état de cause if pouvait se retirer de la place sans être inquiété, puisqu'elle n'était pas cernée, fit mettre bas les armes à sa garnison, qui consistait dans le régiment de la Reine et un bataillon de voiontaires. Les Français trouvèrent dans Pescara soixante à soixante-dix pièces d'artiflerse en bronze, quatre mortiers, vingt gros canons de fonte, treize cents quintaux de poudre. La capitulation de Pescara eut lieu le 24 septembre : c'était un coup de fortune pour l'aile gauche de l'armée française; on ne pouvait pas trouver plus à propos une place d'armes micus approvisionnée de tout ce qui manqualt à la division Dubenne. Toute les troupes y assertent la Pescara, à l'exception de la brigade Rusca, qui continua sa route sur Torred Il Passerf. Le genéral Dubesme etablit son quartier genéral à Chiett, d'oi il envoya le chef de brigade Brossier, avec six compagnies de grenadiers et quelque cavalerie, à la poursuite du corps napolitian dont nous avons parié plus haut.

Pendant deux jours, presque toutes les communications furent interrompess. Le chef de brigade Broussier atteignit ce-, pendant la colonne ennemie, la dispersa et fit beaucoup de prisonniers: douze pièces d'artillerie et tous les caissons de cette colonne resièrent su pouvoir des Français.

La brigade du ginéral Rusca, après avoir couru les plus grands dangers en traverante les torreats qui se trovièrent sur son passage, parvint au pont de Torre di Passeri, où elle opéra sa fonction avec la colonne de Broussier. Ces troupes réunies se dirigèrent sur Bosio di Popolo. Rusca apprit chemin fisisant, par un officier qui venalt à sa reacoutre, que le général Lémotio venait de s'emparre du poste que nous venons de nommer, et manœuvrait pour se réunir à la division Dubesme. L'officier était Porteur d'une lettre adressée à ce dernier général, dans laquelle Championnet lui donnaît l'ordre de s'avancer sur Capoue, coujointement avec la division L'emoine.

## ANNÉE 1799. – AN VII.

Suite des opérations dans le royaume de Naples. — Les deux généraux s'empressèrent d'exécuter ce monvement. La division Duhesme arriva le 9 janvier à Sulmona . Le général

<sup>1</sup> Ross devom mentionner ici un trait qui honore le livolennat gieleria. Telibianit. Cet officie distinguis appene, en arrivant à Sambonas, que solvante Bennées ou malades de la division. Lemoise out été abandonais sus men maios de la ville. La colonne de se trouvait le commandant Thébbault était la deraibre qui det traverser la ville, et il était à crainder que les mailmerrares bessets, après la depart de Pranquis, act nobasseus que les mailmerrares bessét, après la depart de Pranquis, act nobasseus de la maniferant de la commenciation limpe benées, après la départ de Pranquis, et travaport, vivries d'un expédient qui la fresult. Il neuveron, accomption de travaport, vivries d'un expédient qui la fresult. Il neuveron, actue de l'âge de dix-buit ans. Quand ceux-ci farent rausemblés, Thébouit choirit trois cett sixuit des plus pobules, et que domas l'ordre de perter les soissaite cett sixuit des des probuses, et que domas l'ordre de perter les soissaites des plus pobules, et que domas l'ordre de perter les soissaites des plus pobules, et que domas l'ordre de perter les soissaites des plus de l'appear d

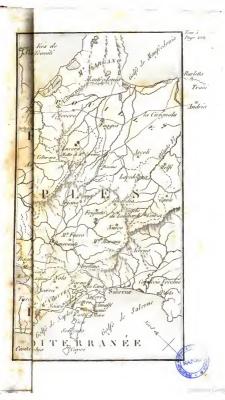



Dubesme courut que'ques dangers en sortant de cette deruiere ville. Il s'étall porté en avant pour communiquer avec le général Lemoine, lorsqu'il fut assailli tout à coup par une troupe de paysans insurajes. Il a'vait avec les ique que que paysans insurajes. Il a'vait avec les ique que que per encipindre ses troupes, son sans recevoir plusieurs blessures, dont herrussment ancune ne fut dangereuse. Depuis la prise de Pescara et la dispersion de la dernière colonne napolitaire par éché de brigade Broussier, la division n'est ujus d'affaires qu'avec des rassemblements de paysans, espece de guerillar qu'avec des rassemblements de paysans, espece de guerillar. Il est à remarquer que, dans cette campagne, les difficultes commencherent quand il n'y en typu d'armée napolitaire.

Tandis que les deux divisions Dubesme et Lemoine s'approchalent alansi du quartier général, Championnet s'vait ordonné au général Macdonaid de reconaitre la place de Capoue, afin qu'on pit en commencer le siège. Macdonaid prit avec lui, pour ette opération, le général Maurice Mathieu et sa brigade, et marchant sur trois colonnes, il s'approcha de Capoue, le 3 janvier. La première colonne s'était dirigée per la droisit de la route; la seconde, destinée à l'attaque principale, s'avance, précédée d'un escatron de cavalerie et de deux pièces d'anderillerie légère, par la grande route; et la troisiteme, marchant à travers champs, se dirigea sur les retranchements de la droite de l'ennemi.

Deux essadrons des régiments 16° dedragons et 13° dechasseurs à cheval furent placés à droit et à gauche des colonnes d'attaque pour les fianquer et pour surveiller l'ennemit, qui cherchait à s'étendre, à l'effet d'envelopper la brigade entière. L'attaque fint des plus vives. La 30° demi-brigade se porta avec la plus grande intrépidité sur la ganche du camp retranché de l'ennemit; la 93°, à la droite du même camp, et la colonne prin quale, formée d'une partie de ces deux demi-brigades et dirigée

Français malades jusqu'à Capone. La mîti fut employée à faire des brancards, sur lesquels on plaça des maletas, et, le lendemain matin, les osizante Français partieret au centre de la colonne, chacun sur un brancard, auquel six porteurs étaient attachés. Thiébault conduisit ainsi son précieux convoi jusqu'à Capoue, sans perdre un seul des malades qui le composisient.

par le général Maurice Mathieu, après avoir chargé et enlevé quelques pièces d'artilierie mises en batterie sur la route, marcha au pas de charge sur le retranchement qui la défendait, et en chassa l'ennemi. Le 16e de dragons chargea à son tour les Napolitains, et les mena le sabre aux reins jusqu'aux coupures et abattis qui défendaient les approches du camp, Ces derniers obstaeles n'auraient point arrêté les intrépides dragons, si le canon des remparts ne les eut forces à rebrousser chemin; mais, en se retirant, ils chargerent et sabrèrent encore plusleurs détachements ennemis qui cherchaient à joindre le gros des troupes. Cette attaque, à laquelle Maek, retranché avec tous les débris de son armée devant Capoue, était loin de s'attendre, fit prendre à ce général la résolution d'abandonner son camp, et de retirer ses troupes dans la ville, laissant seulement quelques bataillons dans la forte redoute dite de San-Antonio. Cette redoute se trouvait fortement pressée par la 30e demi-brigade, d'une part, et par les grenadiers de la 97° de l'autre; mais le feu eroisé de deux bastions qui la protégeaient, ainsi que la grande route, fit beaucoup de mal aux colonnes françaises.

Persuadé que les troupes qu'il avait devant lui étaient appuyées par d'autres qui, se succédant dans l'attaque, finiraient par le forcer, et voyant d'ailleurs que ce premier essai des Français avait introduit le désordre parmi ses Napolitains. le général Maek se servit d'une ruse de guerre, qui sauva momentanément son armée et empêcha peut-être la prise de Capoue dans cette même journée. Au moment où le général Macdonald, enhardl par le succès qu'il venait d'obtenir, allait donner l'ordre d'aborder à la bajonnette les derniers retranchements de l'ennemi, le général en chef des Napolitains envoya son aide de camp, le prince Pignatelli, au général francais, pour lui demander une suspension d'armes. Macdonaid repousa sèchement cette proposition : mais Pignatelli insista. en disant que l'ambassadeur de la république cisalpine, arrivant de Naples, demandait passage pour se rendre à Milan; et il ajoutait que ce passage ne serait accordé qu'autant que les Français consentiralent à la suspension d'armes. Macdonald informa de suite son général en chef de cet incident, et Championnet, par égard pour la république eisalpine, voulut bien accorder l'armistice, mais seulement pour le temps nécessaire à l'ambassadeur pour traverser les avant-postes des deux armees. Les hostilités furent donc suspendues. Mack profita de cet intervalle pour distribuer ses troupes dans des positions plus avantageuses, et pour railier tous les détachements dispersés. Toutefois, a peine l'ambassadeur cisalpin eut-il dépassé les avant-postes, que le combat recommença avec la plus grande vigueur et devint genéral. La redoute de San-Antonio et tous les retranchements furent enlevés; mais, lorsque les troupes napolitaines furent toutes retirées dans la ville, le canon des remparts tira avec plus de vivacité que jamais, et comme les Français n'étaient point encore en mesure de riposter avec avantage, ils essuverent une perte assez considerable. Le général Maurice Mathieu eut le bras fracassé d'un biscaien; son aide de camp Trinqualie eut un cheval tué sous lui : plusieurs officiers supérieurs et d'état-major et nn certain nombre de soldats furent blessés.

Macdonaid, satisfait du révultat de sa reconanissance, et convaince de l'impossibilité de pénétrer de vive force dans la place avec le peu de moyens qu'il avait à sa disposition, ordonna la retralte, emmenant avec lui l'artillierie prise dans les retranements. Gette affaire, meuritries pour l'enneme, coûts pres de 300 hommes aux Français, et l'armée fut privée pendant le reste de la campagae du brave géneral Maurice Mathieu, que sa blessure emplécha momentanément de servir.

Sur ces entréalites, le général Rey, ayant reçu l'ordre de tenter no coup demis ner Gaéte, se présents devant exte place, défendue par 4,000 bommes, solante-dix plèces de canon et douze mortiers, avec des vivres et des munitions pour plus d'un an. Son port renfermait en outre sept félouques armée en guerre, beaucoup de bétiments de transport, un équipage de point, et des biteaux chargés de blét. Leg pouremeur, somme de se rendre, fit rejonse qu'il était dans l'intention de se défendre. Le genéral Rey, dont l'artillère était d'allieurs peu nombreues, fit mettre un seul obusier en batterie et jeter quelques obus dans la place. Le fen, qui se manifesta dans plusieurs misions, frappa de terreur les habitants et sema le désordre parmi la garnisson. Le genéral ennemi demanda alors à captuler. Rey lui

fait dire de se rendre sans condition, ou de s'attendre à être tratité avec tout le riqueur militaire. Le Napolitain nobit. La garnison demeura prisonnière; mals le gouverneur et soixanttrois officiers obliument la honteue Neuru de retourrerdans leurs foyers, sous promesse de ne pas servir contre la république française. On trouva dans la place, outre les objets dont nous avons déjá parlé, vingt mille fusils et plus de cent milliers de noudre.

Championnet avait attendu, pour attaquer Capoue dans les regles, que les autres divisions de son armée l'euseant rejoint. Celle du général Rey arriva la première. Elle fut placée le litt. Le général Kellerman, avec les troupes sons ses ordres, a l'entre de l'entre

Cependant le général en chef français n'avait point encore recn de nouvelles des divisions Duhesme et Lemoine, depuis qu'en partant de Rome il leur avait transmis ses instructions. Les paysans insurgés interceptaient les communications. Vingt courriers envoyés à ces divisions n'avaient pas pu les joindre ou avaient été enlevés. Les deux Abruzzes, citérieure et ultérieure, étant en insurrection onverte, Championnet pouvait craindre que ces deux divisions ne se tronvassent bloquées, et lul-même se voyait entouré d'un peuple qui supportait le joug français avec une grande impatience, excité sans cesse par les déclamations fanatiques des prêtres et par les intrigues des nobles. L'aide de camp Claye avait été envoyé récemment vers le général Lemoine, et Championnet lui avait recommandé de tout tenter pour parvenir à son but. Cet officier, aussi intelligent que brave, ne prenant conseil que de son dévouement. refnsa l'escorte de grenadiers qu'on vonlait ini donner, se travestit, et, prenant pour guide un paysan qu'il crut mettre dans ses intérêts en lui donnant beaucoup d'or, il arriva dans un village où il croyait pouvoir se reposer. Mais, trahi par le perfide auquel il s'était confié, le malheureux Claye fut arrêté, dépouillé et coupé en morceaux par des hommes plus semblables à des cannibales qu'à des peuples civilisés. Tel avait eté le sort de la plupart des Français isolés tombés au pouvoir des paysans napolitains.

Enfin le chef d'escadron Gauthrin, à la tête d'un parti de cavalerie, s'étant dirigé par Venafro et Isernia sur Sulmona, était parvenu jusqu'aux grand'gardes du général Lemoine, et plus heureux que tous les autres officiers qui l'avaient précéde, échappant aux embuscades et anx poignards des Insurgés, Il était revenu an quartier général informer le général en chef que l'aile gauche de l'armée s'avançait par Venafro, Nous avons rendu compte du monvement de la division Duhesme sur cette ville. Le général Lemoine n'avait pas eu moins de difficultes à surmonter : il lui avait falln traverser la plus forte chalne des Apennins, par des chemins affreux et couverts, en certains endroits, de plus de quatre pieds de neige. Les habitants de ces montagnes, encore plus féroces que ceux de la plaine, aliaient à ia chasse des soldats égarés, et les égorgeaient souvent à vingt pas des colonnes. Les communications avec Aquila n'avaient puétre entretenues que par de forts détachements qui affaiblissaient d'autant la division; encore avait-on été obligé d'y renoncer. Cependant, malgrétoutes ces difficultés, Lemoine était arrivé, ainsi que nons l'avons dit plus haut, à Bosio di Popolo. L'ennemi occupait en force le village; il était pour lui de la plus hante importance pour empêcher ia jonction des deux divisions française (Duhesme et Lemoine) : aussi ce poste fut-il défendu avec opiniâtreté. Il fallait passer le Pescara sur un pont retranché. Une compagnie de grenadiers, commandée par le capitaine Point, s'avança à la baionnette, et ne fut point arrêtée par la mort de son digne chef, qui fut tuć à la première décharge. Le pont fut emporté et le village forcé. Lemoine, impatient d'operer sa ionction, ne s'amusa point à ponrsuivre les Napolitains et s'avanca rapidement sur Venafro. C'est dans cette marche qu'il fut rencontré par le chef d'escadron Gauthrin.

L'armée française étant sur le point d'être rénnie, Championnet se décida à faire une nouvelle attaque sur Capoue, afin d'accélérer la reddition ou la prise de cet important rempart, le seul qui restât anx Napolitains pour couvrir leur capitale. Le general français juga convenable d'opèrer le passage du Volturna, au-dessus de la ville, afin de surperendre les troupes sumenies campoes en arriere de la place, sur la route d'Aversa, on même temps qu'il fenit attouper de nouvous le camp qui défendait les approches sur la rive droite du fleuve, camp que Mack avait fait rioccuper apres la retuite de Macdonaid. En conséquence, la division de ce deraiser général eut ordre de descendre de Calvi et de venir occuper Caisazo, la montagne die de Jérusstem, apopyant sa fortle a la grande route de Capoue, et resserrant la ville le plus pres possible. La division la mer. Une forte riserve resta à Calvi; le quartier général etait à Tonno.

Le projet de Championnet était d'attendre a Cajanello, et à l'embranchement des routes de Capoue à Venairo et Santo-Germano, l'arrivée des deux divisions de l'aile gauche ( Duhesme et Lemoine). Jusqu'à l'arrivée des troupes de Lemoine, le général Forest occupa, avec un régiment de troupes légères. le poste intermédialre de Verrano, afin de tenir la communicotlon de Calvi à Venafro. Le général d'artillerie Eblé partit de suite pour Gaête, où il devait monter et expédier de suite l'équipage de siége nécessaire pour réduire Capoue, si Mack s'obstinait à garder cette place. Le général Boisgerard, commandant en chef l'arme du génie, s'étant approché de la place pour reconnaître les points d'attaque les plus favorables, recut, auprès du village de Calazzo, une blessure dont il mourut quelques jours après. Cet officier général, dont le nom a déja été cité honorablement dans cet ouvrage, et qui avait fait les premières campagnes avec autant d'habileté que de bonheur, fut sincèrement regretté par ses camarades et par toute l'armée. Malgré ce funeste événement, la reconnaissance avait eu lleu, et la première parallèle était déjà désignée.

Championnet se rendit alors à Venafro pour y conférer avec le giérien Lemoine, dont il venait d'apprendre l'arrivée. Il espérait aussi trouver dans cette ville le général Duhesme; mais celui-ci avait été retardé dans sa marche par les combats journaliers qu'il avait cus à soutenir contre les bandes insurgées. Le général en delt trouva la division Lemoine campée en avant de Veanfro, et ordonna suv-le-champ le mouvement que ses toupous devaient faire le lendemain. L'infanterie, aux ordres du genéral Dufresse, devait traverser le Volturno au pont de la Casa di Gaccia, et se difiger ensuite sur Allit et Preliamont la cavalerie, commandée par le chef de brigade Poltou, devait occuper Venafro, avec deux pièces d'artillerie et envoyer de frequents détachements dans la direction de Solitona, pour essayer d'établir une communication avec le général Dubesne; enfin le reste de l'artillerie de la division, ne pouvant en suivre le mouvement par la rive ganche du Volturno, devait être conduit sous escorte au général Forest , qu'i l'attacherait à sa cavalerie, et se tiendrait prêt à marcher, au premier signal, sur Allfe, par le gue del Lago. Ces dispositions prises, le général en chef revint à son quartier général.

Cependant, pendant la courte absence que vensit de faire Championnet, de vives alarmes s'étalent répandues parmi les troupes qui observaient Capoue. Le général Rey avait dépêché ordonnance sur ordonnance à Teano pour informer le général en chef qu'un rassemblement immense d'insurgés se trouvait à Sessa, qu'ils menacaient de couper les ponts sur le Garigliano, et que bientôt ils attaqueraient le quartier général. De forts détachements furent envoyés de suite au général Rey, qui recut l'ordre de faire les pius grands efforts pour empêcher les paysans napolitains de s'avancer; mais déia l'ennemi se trouvait trop nombreux : les détachements envoyés contre lui furent battus et repoussés. Fiers de ce succès, les insurgés se portent au pont de Garigliano , le coupent, pillent le parc de réserve de l'armée, mettent je feu aux caissons, et commettent ies pius grandes cruautés envers les Français tombés entre leurs mains. Gourdel, aide de camp du général en chef, envoyé auprès du général Rey; un chef de bataillon d'infanterie légère, et plusieurs autres officiers et soldats blessés et restés sur le champ de bataille, sont attachés à des arbres et brûlés vifs, tandis qu'à l'exemple des sauvages du Nouveau-monde, les Napolitains poussent autour de leurs victimes des cris de joie et de victoire.

Au moment même où Championnet allait prendre les mesures les plus vigoureuses pour remédier à ce terrible incident ,

on vit sortir de Capoue, en parlementaires, des officiers superieurs chargés par le vice-rol de Naples, Pignatelli, de proposer un armistice, afin., dirent-ils, d'arriver à la conclusion d'une paix solide et durable. Ils offraient de readre la ville, et demandalent qu'une ligne mijitaire fût tracée pour que les deux armées pussent v attendre la décision de leurs gouvernements respectifs. Ces propositions, faites dans la circonstance critique où se trouvaient les Français, étaient fort acceptables. Toutefois Championnet, pour Imposer encore plus aux parlementaires et dissimuler tout ce que sa situation présente avait de difficile, refusa d'entrer dans aucune discussion, à moias que les parlementaires ne fussent autorisés à traiter de la soumission et de la reddition de Naples. Les officiers napolitains se retirèrent, et revinrent le lendemain faire les mêmes propositions; ils furent éconduits comme la veille. Ceci se passait pendant le traiet de Venafro à Teano. En arrivant à ce quartier général, Championnet le trouva occupé par les insurgés, et les officiers qu'il y avait laissés avaient pris la fuite pour éviter de tomber au pouvoir des Napolitains. Déjà ua grand nombre de ces derniers couronnaient les hauteurs, et se préparaient à attaquer le général en chef et son escorte : Championaet fit alors avancer quelques troupes de la réserve. Le chef de brigade Nerin, à la tête de deux bataillons de la 97° deml-brigade, marcha sur les insurgés et les eut bientôt mis en fuite. On apprit, le soir même, que l'insurrection était généraie, que toutes les communes avaient pris les armes, et que des officiers de ligne napolitains s'étaient mis à la tête de ces milices. Le générai Lemoine mandait qu'il était assaiili dans son quartier générai de Piedimonte au delà du Volturno, et que sa position devenait très-critique. D'un autre côté, le chef de brigade Poitou ne recevait aucune nouveile du général Duhesme. Détachements, ordonnances, émissaires, rien n'avait pu pénétrer jusqu'à cette division. Il était présumable qu'entouré par les paysans, Duhesme se trouvait lui-même dans un grand embarras. Santo-Germano et toutes les communes environnantes étaient sous les armes ; les équipages du général en chef et du quartier général y avaient été pillés et brûlés.

Les paysans avaient reçu l'ordre de la cour de Naples de

shire aux Français une guerre d'externientien ; en troura, quelque temps après les évémennts que nous retraçons, dans une correspondance interespète, une ordonnance signée Perdinand, portant qu'aissitoté que les Français auront mis le puel aux le voi impositant, incute es communes discent se temp que aux est dommence le massaire. On a lieu de s'étome encrea aujond thu qu'un prince, qui avant oviver la campaga, avec 50,000 hommes contres se,000, sit pu commandor dans es États une mesure aussi contraire aux lois de l'honneur, lonqu'ul vaut toque les moyensde combattre avec gioire et de fine une goerre généreuse. N'etait-ce pas provoquer les plus erribles représabiles?

Ces ordres donnés par le souverain ne furent que trop bien exécutés. Les Français n'osèrent plus sortir de leurs camps que par gros détachements, qui continuaient d'affaiblir leurs forces. On manquait de vivres, et l'incendie du parç de réserve avait réduit les soldats à un seul paquet de cartouches. Les communications avec Rome étaient fermées; la jonction du général-Dubesme devenait de plus en plus problématique. Les mouvements de l'ennemi et les positions occupées par les insurgés ne permettaient pas de douter qu'une attaque générale aurait lieu incessamment, Championnet recut la nonvelle que les 7,000 hommes débarqués à Livourne par l'escadre de Neison , et qui lusqu'alors s'étaient tenus dans une inaction complète; s'étaient rembarqués pour venir descendre à l'embouchure du Garigiano. et que, réunis aux insurgés, ils devaient marcher sur les derrières de l'armés française, tandis que le général Maek, débouchant de Capoue, l'attaquerait de fronts de l'accessor les

. Jeans acetto position, une des plus critiques on puisse jamais et trouver une armies. Champlonnet, familiaries avec des d'angers parviles ne desspriers point de sa fortune. Sur du dévonément de sextroupes, de leur intrépidité, Il résolut d'attendre leu assaillants, et de leur faire payer che le le victior qu'il se promittalent. Le détachement de savaiere du général Forest eut ordre de renforcer le général, Lemoins sur la rive gauche du Vollurio, et les troupes de celui-ci devuient a teair servies et ugétes à agir suivant les cicconstances. Le chof de brigade Poi-ton, avec sour régiment et ées dux pièces d'artiller; de du quittes

i, avec son regiment etses deux pieces d'artillerie, dut quitter

Venafro pour venir à Calvi augmenter la réserve. Toute la ligué était sur le qui-vice : les Français avaient juré de vaincre ou de périr.

Mais, lorsque l'armée républicaine n'avait plus, pour ainsi dire, d'autre ressource que son désespoir, les mêmes parlementaires que le général en chef regrettait de n'avoir pas accueillis les jours précédents se présentèrent de nouveau aux avantpostes. Conduits devant Championnet, ils jui dirent qu'ils étaient autorisés par le vice-rol à consentir à toute demande de la part du chef de l'armée française, excepté à la reddition de la ville de Naples. Cette nouvelle démarche des chefs napolitains parait si extraordinaire à Championnet, qu'il hésita quelque temps à accepter les propositions qui lui étalent faites; dans la crainte qu'elles ne cachassent un piège tendu à sa bonne foi. Cenendant, après avoir pris l'avis des généraux réunis en conseil de guerre, il chargea son chef d'état-major, le général Bonnami, de traiter avec les deux envoyés napolitains, le prince de Miliano et le duc de Gesso; et la convention suivante fut arrêtée entre ces trois plénipotentiaires

Ant. 19. La ville de Capoue, telle qui elle se trouve avec ser magasins de bout genra, sera remise domain, 11 janvier, à dix beures du main, à l'armée, française. Il est bien entendu que l'artillele et, les munitions de guerre qui auraient pu en être-trées pour le camp retranché seront restituées. Un officier d'étal-major et un commissaire des guerres français entreront en soir dans la place pour vérifier l'état des magasins et des manitions et les recevoir.

Ast. 2. L'armée française, sopsyant sa droite à la Méditerraisée, occupera la rive decite de l'embouchure des lacs impolitains, Acerra et la chaussée de Naples qui posse par Acerra, Aciano et Benevante; elle tiendra garnison dans toutes les villeset villages de pays. -

Aux. 3. La ligne de démarcation se continuera depuis Benevente jusqu'aux houches de l'Ofanto, prenant la rive gauche de cette rivière et la rive droite du Lombardo.

Ant. 4. Les troupes napolitaines qui pourraient se trouver encore sur le territoire de la république romaine l'évaeueront aussitét.

Ante, o. Les ports des Deux-Siedes seront déclarés esseries, seux du royamme de Naples, anaucht aprells injeature du present acte, et écur de la Siesie, massitot que le roi de Naples auts euvoyé de Paleren e on ambassodeur a Paris, pour traites de la paix. En conséquence, il in socitra des ports des deux royaumes aneun values de guerre napolitain, de même qu'il luy sera reçu auteun values de guerre polasances en guerre avec la république française, et fous les valuescux de ces poissances qui s'y touveraient en ce moment en sortiront aussitot.

ART. 6. Pendant tout le temps que durera l'armistice, il ne sera fait aueun changement aux autorités administratives sur le territoire occupé par les Français.

ART. 7. Aucun individu ne sera inquiété pour ses opinions politiques.

Ant., 8. Le roi des Deux-Sieiles payers à la république francaise dix millions de livres tournois, dont einqu le 26 nivose, p présent mois, correspondant au 15 janvier 1799, et les cienq autres le 9 plaviôse, correspondant au 25 janvier, même année. Ces payements se feront à Capoue, et le ducat sera reçu à raison de quatre livres de France.

Agr. 9. Les relations ordinaires de commerce entre Nepties autheritative couple par l'armée française substationnt centre par le passé, avec la réserve que l'approvisionnement de cette armée n'en souffrire pas. Il est également couveun que la récipiocité du commerce de l'armée française avec le territoire occupé par les Napolitains aura lieu, avec exemption de tout droit.

Ant. 10. Le présent traité d'armistice sera soumis à l'approbation des gouvernements des deux puissances. Si l'un ou l'autre refuse de le ratifier, les généraux commandants s'en donseront réciproquement avis, trois jours avant de recommencer les hostilités.

Fait au camp sous Capoue, le 10 janvier 1799 (17 nivôse au vii de la république française).

> Signé Championnet, le prince de Miliano et le duc de Gesso.

Dans la nuit même qui suivit la signature de cet acte, le gé

nieral Ebie entre dans Capone, accompagne d'un commissaire des guerres, à l'effet de prendre possession des magnities, et des arreilles l'exécution de l'article qui mettait les Français en possession de toute l'artillerie, des assenants, etc. Le lendomain, 11 janvier, Capone revu giernison française. Le chet de brigade de la nov demb-frigade, Dannaud, qui su combut de Cajazzo, avait été fint prisonnier, et venaut d'ête rendu, flu nommé commandant de la place. Le reste des troupes pair position en avant de Capone.

Ainsi, par l'événement le plus inattendu, l'armée française se tronvait délivrée du plus grand péril qu'elle eut encore courn. Qui eroiralt cependant que le Directoire exécutif, trompé par des rapports fallacieux, ou cédant aux intrigues de quelques ennemis secrets de Championnet, fut assez injuste pour blamer ouvertement et presque sans mesure la conduite de ce général dans une circonstance aussi remarquable; et que l'heureuxarmistice, conclu seus les murs de Capoue, devint nn des motifs; un des prétextes apparents que le gonvernement républicair. allegua pour justifier la disgrace de ce brave et digne chef des guerriers français? Mais si la conduite du Directoire on cette. occasion paralt étrange, comment se rendre raison de celle du général Mack? Ce dernier pouvait-il Ignorer les progrès des Napolitains insurgés et la position de l'armée française? Quelle raison put le déterminer à proposer un armistice aussi intempestif? Si l'on écarte le soupcon de séduction ou de corruption. il faudra toujours convenir qu'une pareille démarche suffic seule pour dimontrer combien était mal fondée la grande réputation militaire dont le général autrichien jouissait alors chez les puissances liguées contre la France.

Dibbarrassé de l'ennemi qu'il uvalt en être, par l'armistice, qu'il vanait de conelaré, Championet pui s'eccappe sérieuxement du châtiness des Napolitains insurges. Le géoéral Bay se init en mouvement accès a division. Itré et Fondi, peinelpaux rétuges des handes napolitaines, furent occupés, minsi que les villes et villages qui se trouvalent sur cette route. Informé que les insurgés rétaient retires à Tracta, petite tille situes dans les montagnes, sur la rive droite du Grargilano, le general Bay marcha sur ce point, attaques les payagns napolitains, et dir.

persa ce rassemblement. Mais son aide de camp, le capitaine Tremean, s'étant attaché à la poursuite des fuyards avec un detachement de 30 à 40 hommes seulement, se trouva tout à coup entourél et fut massacré ainsi que tous les siens. Rey se porta ensuite sur Castelforte, où se trouvait une bande considérable: Les insurgés se défendirent en désespérés. La position de Castel forte ne permettant pas au général français de faire usage de son artillerie, il fut obligé de faire donner plusieurs assauts à cette place par l'infanterio française et polonaise. Après de pénibles efforts, ces bataillons réussirent à pénétrer dans la ville, dont une des portes fut enfoncée à coups de hache. Le massaere da capitaine Tremeau et de son détachement avait tellement irrité le général Rev. qu'il fit fasiller tous les habitants pris les armes à la main et mettre le feu à leurs maisons. La prise de Castelforte était d'autant plus intéressante pour les Français, qu'ils- y trouvèrent un petit paro d'artillerie de montagne et des magasins considérables de vivres.

Cepentant la division du général Dubesme avait manouvré de son côté pour étouffer l'insurrection. L'abandon de Sulmons par la dernière colonne de cettre division avait été la signal d'une levée en masse dans les deux Abruzzes. Le toesin sonne dans toutes les paroises. Les curés, les prêtres et les môles préchérent, le crucifix en main, de neuvelles vépres scilièmes. Le chef principal de ces insurgis état un certaire Progral, ancien volcus de profession, et comur par plasteurs reassainta célébres dans le pay. Des officiers de l'armée napoitation en rougirent pas de servir sous les ordres d'un parell hommé:

Le général Monnier faillit être pris par un parti de ceapaysans, qui suivalent les colonnes françaises à la manière des Arabes bédouins, pour tomber à l'improviste sur ceux qui avaient le matheur de rester en arrière.

Progni avait résolu de surprendre le quartier général de Duhesme, et Indiqua, à cet effet, la relle de Chieti pour la réariou de ses diverses bandes. Le chef d'état-najor Thibbault ayant été averit à temps de ce projet par des espinos qu'il avait dans le pays, Duhesme put faire toutes les dispositions nécessaires pour déjouer le dessein de Progni; l'activité du général et la bravoure des troupes en imposerent asses, au chef des bandes napolitaines, pour que celui-ei renonçăt à son cotreprise.

La division se mit en marche, et la première colonne, commandée par le général Monnier, avant trouvé sur son passage un corps nombreux d'insurgés qui avaient pris une position assez mifitaire en avant d'Isernia, les attaqua, les mit en déroute, et brûla un vijiage où jeur gauche se trouvait appuvée. Toutefois il failut de grands efforts pour les chasser ensuite de la ville d'Isernia, dans iaquelle ils s'étaient retirés et harricadés de manière à rendre nul l'effet du canon. Les Français. escaladèrent les murailles; mais il faliut faire le siège des maisons, des églises et autres édifices, qu'ils avaient crénelés, et d'où partait un feu très-meurtrier. Toutes les ressources qu'enfante le désespoir furent employées par les insurgés pour défendre ces derniers retranchements. Des pierres, des poutres, des tisons enflammes, l'eau et l'huile bouillantes, rendaient l'abord des rues plus difficile et plus dangereux que ne l'avait été celui des remparts. Un grand nombre de braves périrent dans cette occasion. Enfin, de siége en siége, les Français parvinrent à se rendre entièrement maîtres d'Isernia, On conçoit, tout ce qu'une pareille résistance dut provoquer d'exces de la part des soldats irrités. Tous les Napelitains qui furent pris les armes à la main devinrent les victimes de la fareur des troupes françaises. Il fut impossible au général Duhesme d'arrêter le massacre et le pillage des maisons : toutefois ii empécha que les soldats n'incendiassent la ville.

Cet engagement fut le dernier que le général Dubesme eut à nouteurie dans a marche pour r-joindre le groe de l'armée. Un nombre considérable d'insargés avaient péri dans Lernia ou dans les envirens de cette ville; le rente se dispersa dans les montagnes. Une honde avait vainement tenté d'arrèter la 12<sup>st</sup> étenti-heignée à l'incopp, su moment où celle-ci traversait defitir qui est en avant de ce village. Les insurgés farrent reponasés, et les Français trouvèrent dans Rionogo plusiours canons et plus étutos imilié railsi que ces payanas avaient abandonnes. N'elsant plus retardée dans som mouvement, la division antiègit Vennfoy, le 1 squivée, quatre fours apprès la

capitulation de Capoue. Le general Duhesme se rendit le même jour auprès de Championnet, qui avait établi son quartier général à Caserte, maison de plaisance du roi de Naples.

Insurrection des lazaroni dans Naples; fuite du général Mack; rupture de l'armistice; combats, sous les murs de Naples, etc. - Lorsque le général Dubesme rejoignait ainsi l'armés sous Capoue, une mésintelligence, dont les causes n'ont point été connues éclatait entre le général en chef Championnet et le général de division Macdonald. Celui-ci crut devoir donner sa démission immédiatement après la capitulation de Capoue; et le général de brigade Dufresse, qui jusqu'alors avait été employé à la suite du quartier général, fut désigné pour remplacer le démissionnaire dans le commandement de sa division. Le général Lemoine fut en même temps envoyé à Paris, afin de pressentir le Directoire sur le parti à prendre vis-à-vis du roi de Napies, et sur la forme du gouvernement qu'il conviendrait de donner aux Napolitains, dans le cas où le Directoire jugeralt à propos de les affranchir de l'autorité de ce souverain.

La réunion de tous les corps de l'armée permit enfin au général Championnet de s'occuper de sa réorganisation. La división aux ordres du général Dufresse appuya sa droite à la mer, et fut chargée de garder sur la rivière de Régi Lagnit les ponts Salin, Rono et Carbonara; celle du général Dubesme occupa Acerra, Maddaleni, Arienzo, et garda le ponte Napolit La réserve, commandée par le général Rey, ayant sous ses ordres le général Forest, fut établie au quartier général de Caserte, Le chef de brigade Broussier fut détaché sur Benevente, à l'effet d'y enlever un trésor qu'on savait y être gardé, Précéde par le chef de bataillon Chabrier de l'arme du génie, Broussier partit de Maddaleni avec la 17º demi-brigade de ligne et un détachement du 7º régiment de chasseurs à cheval.

Pour arriver à Benevente, il fallait traverser les gorges de l'Apennin connues sous le nom célèbre des Fourches caudines. Les officiers qui commandaient les bandes d'insurgés, connaissant toute l'importance de ce défilé, avaient fait occuper les hauteurs qui le dominent et qui en défendent l'approche aussi bien que le passage. La 17º penetra d'abord dans le defile es parvint, non sans peine, à le franchit malgré la resistance et tous les efforts des paysans armés qui le gardaient, Quarante soldatact einqu'officiers français pordirent la vie dans, cette concontre. Le chet de brigade Broussier s'empara de Beneveute et de ce que cette ville renformati.

Pendant ce temps, le général Championnet crut qu'il était de l'Intérêt de la France républicaine de propers sourément. la révolution du noyame de Naples. Il organisa un comité à la têté duqued il plesa un nonmé Lambert, Napolitain à origine, particle résuigé, et, qui avait une certaine influence sur les mécontents du pays. Une correspondance fut hientôt établis entre ces demices et le comité insurrecteur, qui fut informé journellement de ce, qui se passait à Naples. Des émissaires secrets furent chargés de porter aux mécontents des instructions sur le conduite qu'ils evaient à strait et d'augmenter le nombre de ceux qui se préparaient à seconder les vues de la France.

Une circonstance particuliere accidera he mouvament rei volution naire qu'on voulait opérer dans la capitale des Deux-Sielles. L'ordonnateur Arcambal avait été envoyé à Raples avec na sui-conduit, pour habre la reatrée de l'argant-promis dans l'acte de Capouc. Cet administrateur est aparticiment acceuilli per le viceroi; mais sa présence, et sutout l'objet de sa mission, excita les murmures de peuple napolitais. Celuigé fasson, excita les murmures de peuple napolitais. Celuigé fasson, bet au le sui qu'au dévanement de quelques partisans de la révolution. Dès ce moment, les deux partis furent particular de la respectation de la revolution de la revolution. Dès ce moment, les deux partis furent particular de l'autre de l'autre de l'autre, les deux partis furent particular de l'autre de l'autre, les deux partis furent particular de l'autre de l'autre, les deux partis furent particular de l'autre de l'autre, les deux partis furent particular de l'autre de l'autre, les deux partis furent particular de l'autre de l'autre de l'autre, les deux partis de l'autre, les une volution termine de l'autre de l'autre, les deux particular de l'autre, les une l'autre de l'autre de l'autre, les deux particular de l'autre, les une l'autre de l'autre de l'autre de l'autre, les deux particular de l'autre de l'au

Les lazaroni 's'emparerent de toutes les armes, et signa-

with the best of the state of

On donne le nom de lazaroni à la partio des babitants de Napies la plus robusfa et la plus pauvre. Ce nom viert de pauvre jazare doni il est parlé dans l'Example. Les l'assaroni dels sols particileres; les s'assemplent foutes les fois qu'il le ja juguet covivenaise, et le gouvernement un point la force de la populera l'associa de nombrant, que les maggistrale en réstauraient point le les dispersors-lle aident la police dans les innocés paux

licent Mack comme un tratire, et les officiers de son armés summe des jacobas seduits par lor des Ernacis. Il ses disposerent da armeter le geisern autrichien au son. Métel pour l'immoier à leur juste fureir p. le vice-rol. Int-même devint l'objet de keur animadversion, à peide- gut- il le temps de se jeter dans un cancé du port de Naples pour se suuver en Siele. Les soldats de l'armes papolitaine, s'étrangers pour la pipart, à la ville où. Ils és teoursient, effrayés du meuvement, des lazaroul, enurent ne pouvoir pis prendre d'autre parti que celui de se jeter comme déserçeurs dans les rangs français : ils furent accueills seve bonté ou protèges leur futte, et ni deux pours cette farmés, levée avec tant d'appareil et à si grands frais, fut complétement au fentile.

compitement aucanite.

Legénéral Mack n'ayunt plusum sent soldat pour se défendre,
abandoimé à la viodicte des lazaroni, qui menaçaient de le
brûler vif dans son hôtel, eut recours, dans sa détresse, au gé-

ticles, dant les fautes du pouvernoment ne omt pas la ciuse. Les lapargrai sont firès-atticles au lien frincenți qui les nuiti, et évoit peu judnic des privilges des classes supérieures. Rarement îls competenți des découdes, et soul; en général, bons et évouteles. Îl rei faut point les confeditare, un ration de leur pauvreid, avoc în lie de la populace mapolitaires, qui se composa de filose plus folutirires que ceux de Parie et de Londreus.

tourpoise usos pub distinction of court of the graph is constructed to the court of the court of

"Il ne faut pas croire que fes lazavani solent constaturent déqueuillés. Les dinanches et Rétes, lis sont vétus avec proproté, et nactue varco una servaine dépance, unais soujours, dans leur costanne particulier, ayec des mouchoix, de soje, et des boucles d'argent aux sonlières et aux jarrellères. nérid Championnet, et lui îl demander un aslie. Presec de fuir, îl arriva ou quartier général de Caserle, prespue sur les pas de l'officier qu'il avait envoyé en avanit. Le carnetter franc et genéraux du général en chef français bil fit accueillite san ennemi avec le l'oyanté que sel l'apanneg du veul guerrier. Championnet promit au général autrichies un passe-port et une récorte pour l'accompagner jaurité Milan, où il demandais as retiter, et oû, quelque temps après, le Directoire français eut la déloyanté de le faire arrêter comme prisonnier de guerre.

Les fazaroni, furienz de voir échapper celul qu'ils regardatent comme l'auteur de tous les malbears publics, se perterent sur un des avant-postes français, placé ou pont Rottoils culbutèrent les gardes avances, les grand gardes, et pasviurent jusqu'à a ligne, qui avait délà pris les armes. Le, che de brigade Pottou, sans donner à cette multijude en désorder le temps des reconnatire, la charge avec impénosité; la disperse après en avoir tué une partie; mais il ne dépasse point la liense de démarquation.

Cette agression imprévue des lexaroni rompatt nécessairement l'armistice; elle devint le signal de l'attaque de Naples. Le général Championnetse crut délié cuvers le roi Ferdinand, et ne balança point à cuvahir sa capitale. Les divisions request en conséquence l'ordre de se mettre en mouvement.

Il d'alt couven, cotte le général en clef et les partissans des Français que renfermal la ville, que coaxie (bercherariaci à d'emparer du chiteau Saint-Eline, au noment où les trouges française d'étranieriest pour attaquer. Nighes, Cette course ton fut mise à exécution : les mesures étrient déjà prises à l'isvance. Le 20 janviler, l'armée française se mit en marche sers Nagles. La division commande par le général Duiresse, se porta en avant d'Aversa et camps au d'eux lignes; l'avant-gande, commande par le général Kellermann, fut poussée jusqu'an délà de Mélto, et dut investir la ville du coté du concânnt; cette d'ivision s'était simparée de deux équipages de pour, d'un train d'artillere nombreux, et d'une grande quantité de coissons et de muittions. La division Dubessem ex avança, par la route d'Acerra, vers la porte Capunan, afin d'appuyer au droite a Capodi Chito. Dubessem exclosurt de grandes d'ifficultés dans a Capodi Chito. Dubessem exclosurt de grandes d'ifficultés dans

l'exécution du mouvement qui lui était ordonné, et fut obligé de forcer plusieurs villages qui lui opposèrent nne vive résistance : au moment où il s'avancait sur celui d'Arpago, une nuée de lazaroni attaqua et déborda sa colonne. Le général Monnier. qui commandait' l'avant-garde sans s'arrêter à tirailler, fit marcher la troupe la bajonnette en avant, perca la masse que lui présentait l'ennemi, et pénétra, malgré le fen le plus vif, jusqu'a l'artillerie des lazaroni, dont il s'empara. La division continua sa marche sur la place dite Capuana, où elle s'empara encore de quelques canons; mais, à l'entrée de cette place, se trouvait un petit pont que défendait le feu de quelques maisons crénelées. Ce fen était si vif. que le général Monnier, blessé dangereusement, fut mis hors de combat, ainsi qu'un grand nombre des braves qui étaient à la tête de sa colonne. L'avantgarde dut se replier. Toutefois, le général Duhesme s'étant avancé au sontien de cette troupe, l'aide de camp Ordonnean força le passage à la tête de deux compagnies de grenadiers; mais, parvenu sur la place Capuana, cet officier reconnut l'impossibilité de s'y maintenir. La place Capuana forme un ovale en debors de l'enceinte de Naples, qui a sur ce point une porte flanquée de deux tours d'ancienne construction; une multitude furieuse était accumulée jusque sur le faite des bâtiments qui entourent la place : ce faite, disposé en terrasse, permettait aux Napolitains de faire un fen plongeant sur les grenadiers français. Le général Duhesme, qui était accoura sur les lieux, avant vu tomber son aide de camp Ordonneau, blesse par un biscalen, fit retirer ses grenadiers.

La unit s'approchait, et les lazaroni, flers de voit les Françàs Sélegier des mus de la uile, se détablètive les grand nombre pour les pouragires; ils mient en même temps dous pièces de cano en batterie, dont le feu atteiguit le colona finnçaise. Il faliait se retirer tout à fait, ou a emparer de cette artillerie meuritère. Dubiesnu ordonne at commandant Thickanit, son chef d'attampen, de a s'avanera avec les grenniers des sée et 73° demi-brigades de ligno, en deux petites colonnes, six la droite et su la gauche, tudis que les chasseurs à cheval du 35° régiment charperaient l'ememi, et le prendraient famine et a dos. Thickault révetus son mouvement avec autant do précision que de ferronté. En un noment la hatterie fut enleére, et les laxacon qui la décimilation mis en fuite, Les Fernaculair rastèrent maitres de les place Capunna ple commandant. Intébnalt fit mettre le fru aux maisons qui enfouraient cette place, et deu les lozacour avadent fait, prendant la journée, tant de mai aux Français. Cette mesure était nécessire autumt par le motif d'anterverà l'ememi la faculté d'occupe de mouveur ess maisons, que pour faire croire aux villages des environs, où te toesin no cessait de se faire entradre; que l'armée française chit dans Naples. Ce dut la labour de vet inceadie, que les troupes du grândia Dules-me privent une position milliaire pour passer la nuit. La combitte distinguée du chaf de bataillon Thébeutit, dans l'attaque de la place Capunna, le til nommes adjudant genéral par Championner, le soi même, et sur le champ de bataillo.

Toute l'artillerie des lazaroni se trouvait prise. On en compta vingt-sept pièces; qui toûtes avaient été enlevées à la baionnette. Le champ de bataille et les faubourge étalent converts des cadavres ennemis. Les soldats français n'accurdérent de quartier qu'à 6 ou 600 Suisses qui avaient combattu dans les rangs des lazaroni. Toutefois : les vainqueurs avaient aussi épreuve une perte considérable. Plus de 300 hommes tués ou hors de combat compensaient bien l'avantage de rester maitres des faubourgs et de la place Capunna. Le général de brigade Rusea eprouva moins de difficulté pour s'emparer de la portion d'investissement qui lui avait été indiquée : des quatre heures du soir, il était établi au poste de Capo di Chino. La division du général Dufresse, où se trouvait le général en chef Championnet, n'avait eu que quelques escarmouches avec les lazaroni : après les avoir mis en fuite, elle s'était établie aux postes d'Aversa, de Melito et de Capo di Monte. Les lazaroni, repoussés de ce dernier point, se réunirent aux paysans d'un village qui est au pied du Vésuve, et, faisant un long circuit, s'avancerent sur les derrières de la division Du-

Le général Dubeane, ca complimentant à ce sujet son chef d'état-major, lui dit ces paroles sussi spiritorlies que fiaticuses pour celui à qui elles étaient adresses ; « voits es qui s'appelle arriver à un beau grade par une belle porte ( le porte Capana) ) «

hesme, et vinrent attaquer ce général dans son quartier: mais le chef de brigade Browssier, qui revenait à ce moment de Renevente, avant rencontré cette colonne ennemie, la chargea, la mit en fuite et la rejeta jusque dans la ville. Bropssier, instruit de la marche de l'armée sur Naples, avait quitté Benevente le 20 janvier. A peine était-il sorti de cette ville, qu'il fut attaqué par les paysans qui occupaient toutes les hauteurs environnantes. La 17º demi-brigade se fit jour a la bajonnette, mais elle perdit beaucoup de monde, Arrivo anx Fourches caudines, le chef de brigade ne vit pas sons alarme que le défilé était occupé par l'ennemi, et qu'il était presque impossible de le forcer. S'apercevant en même temps que cette fatale circonstance affectait le moral de ses soldats, déjà un peu fatigués du combat meurtrier qu'ils venaient de livrer aux insurgés; et qu'il était conséquemment dangereux, dans de parcilles dispositions, de faire attaquer de nouveau ces derniers, Broussier, aussi judicieux qu'intrepide, ent recours a ta ruse pour attirer son ennemi dans la plaine et le faire tomber dans une embuscade : il fit coucher le second bataillou de sa demi-brigade dans un fossé couvert par un épais buisson, et dul se trouvait sur le bord de la route; en même temps il domns ordre à un détachement de grenadiers et de chasseurs de faire une attaque momentanée, et de simuler ensuite une fuite complète, tandis que lui-même réunirait ses hommes a chéval derrière une ferme, en arrière du batallion embusque, Cette ruse cut un plein succes. L'ennemi s'avança sur les pretendus fuyards, en poussant de grands eris : quand il fut à deux pas de l'embascade, les soldats couches dans le fossè se lèvent tout à coup, et font une décharge à bout portant sur les paysans qui s'avançaient vers eux. On peut se faire une ides de l'effet que produit sur cette multitude une agression aussi imprévue : le chef de brigade Broussier paraît alors avec les chasseurs du 7º régiment, et charge avec impétuosité, tandis que l'infanterie continue de marcher à la baionnette sur les lasurgés mis dans le plus grand désordre; leur déroute devient complète : poursuivis pendant l'espace de trois milles, ils ne peuvent parvenir à se rallier; plus de 800 d'entre eux restèrent morts sur le champ de bataille. Le commandant Boyer, alde

de comp du gioseni Dubesme, se trouvait à cette action, et y, dit preuve d'une valoire extraordinaire. Entone d'un groupe d'insurgés, il en tua douze de sa main, et mit les autres en faite. Caux des cautemis qui étaient restés à la garde des hauterns; démoins de la déceute et du masaère de leurs comandes qui avaient donné dans le piège, furent frappés de terreur, et laissient le passage libre saus réfichit à out l'avantage de la position qu'ils occupaient. Le combat avait en lieu précisément sur le même terrein où le Romanian pasierent sous le joug des Samaltes. Plus prudent et plus habile que les deux consuis Veturius et Posthemia, le chef de heigade Brousier avait été aussi plus heureux. Le grade de général fut la récompense de sa belle conduite. Avec moins de 1,500 hommes, il venait de défaire et de disperser au corps de plus de 12,600 insurgés.

Nous avons dit qu'en arrivant devant Naples, Broussler avait encore battu et dissipé un rassemblement de lazaroni et de paysans qui menaçaient le quartier général de Duhesme. Le tendemain de cette dernière action, le même chef de brigade eut ordre d'attaquer sur la gauche le grand pont situé près du quartier de la Madeleine, et qui sépare la ville de Naules de see faubourgs. Ce pont était protégé par le fort del Carmine, et défendu par un bataillon d'Albanais à la solde du roi de Naples, un corps considérable de lazaroni et six pièces de capon. Cependant une charge au pas de course et à la bajonnette, faite par six compagnies de grenadiers des 17°, 64° et 73º demi-brigades, décida, après six heures d'un combat opiplâtre, la victoire en faveur des Français. Les lazaroni prirent la fuite, les Albanais seuls résistaient encore; mais lorsque les grenadiers s'avancèrent sur eux pour les percer de leurs baionnettes, le bataillon demanda quartier en se jetant tout entier aux genoux des vainqueurs. Broussier les recut prisonniers de guerre.

Atlaque et prise de Naples par l'armée française; création de la république parthénopéenne, etc. — L'armée des lataroni, battue ser tous les pionts, que présentait plus qu'une faible résistance. Un détarbement, commandé par le général Kellermann, fut cavoyé par Championnet du côté de la mergour s'emparer des forts de l'Oy et Nuovo, tandis, que les

général Rusca se rendrait maître du fort ou bastion del Carmine. Toutes les approches de Naples se trouvaient déjà au pouvoir des Français. Le général Eble, commandant l'artillerie de l'armée, recut l'ordre de faire avancer les pieces destinées à fondroyer la ville, et toute l'armée attendait avec impatience le signal d'une attaque générale. Naples, investie par des troupes dont la force numérique s'élévait à peine au vingtième de la population de cette grande cité; devait s'attendre à tous les excès qui se commettent dans une ville prise d'assaut. Cependant le général Championnet, avant d'en venir it cette extrémité, voulut tenter des movens moins rigoureux ? il fit une proclamation pour éclairer les Napolitains sur leurs véritables intérêts, et chargea le chef d'escadron Gauthrin. son alde de camp, de la porter aux magistrats de Naples. Mais ces magistrats n'avaient plus d'autorité; l'anarchie la plus effrénée régnaît seule dans l'Intérieur de cette malhenreuse cité. Les habitants honnêtes et paisibles étaient renfermés dans leurs maisons et gémissaient sur leur position. Les seuls lazaroni, qui n'avaient rien à perdre, restaient encore armes. et leurs chefs avaient juré de se défendre jusqu'à la mort. Le chef d'escadron Gauthrin fut recu à coups de fusil par ces furieux; une balle rompit l'arcon de sa seile, et il fut obligé de revenir sur ses pas. Toutefois le général Championnet remit l'attaque au lendemain', espérant toujours que l'appareil des forces déployées contre la ville et la crainte d'un sac général ameneralent les habitants à une sonmission nécessaire. Pendant ce temps, les Français élevèrent quelques retranchements et batteries, et s'approchèrent le plus près possible de l'encrinte de la ville al all goods

Dans lu mit du 23 au 29 janvier, le tocsin se îlt entendre dans Naples avec une vécimence qui dénoutile lédisordre l'e le déseapoir auxquels este cité était en proie, Les lazareni tentriera des sortes multiplies sur divers points, et firent partout replussés avec une perfe considérable. On apprit que les habitants partisens des Pranquis s'étaient, d'apres la promesse qu'ils en avaient intès, rendas mattres du chiteme Saint-Elme, et n'attendatent plus que le signal pour dirigère le canno de ce fort sur la ville même. Championnet, jusrigère le canno de ce fort sur la ville même. Championnet, jus-

gen qu'il était opportun d'ordonner une attaque général A la pointe du jour, le général Broussier, avec la 17º de ligne, les grenadiers de la 73º et le 7º régiment de chasseurs à cheval, forca l'entroc de la ville par le port de la Madeleine. et vint achever l'investissement du fort del Carmine; que le général Rusca, avec une autre colonne de la division Duhesme. attaquait sur un autre point. Le général Kellermann, de son côte, après s'être avancé, comme nous l'avons dit, sur Gastello-Nuovo, l'emporta à la balonnette. Deux bataillons de la 12º demi-brigade de ligne, commandés par le chef de brigade Girardon, après avoir marche sur le fort Saint-Eime pour s'y réunir aux patriotes napolitains, se précipitèrent ensuite dans les rues, de la ville; tandis que le général Dufresse, à la tête d'une forte colonne, pénétrait par un autre point, et se portait au pas de charge sur le palais du roi. Une rage avengle anima les lazaroni à la vue des Français presque maîtres de Naples; ils se défendirent avec un courage surpaturel, et c'est sur des cadavres amonealés qu'il fallat s'avancer dans les rues. On fit, de part et d'autre; des prodiges de valeur. Il faudrait nommer tous les soldats, offleiers et généraux, pour paver à chacun le tribut d'éloges que tous méritèrent dans cette sanglante journée;

Copendant le genéral en chef avait penére jusqu'à in place del Pigni et ly fut hientut entourée par les habitants et quelques hazaconi qui n'avaient point, pris par à l'insurrection: Champiopate, leur paris, avec douceur, en leur exprimant la voionta de leur, épargare les funcies resultat d'une résistance dont ils n'étaient point les sistems; il leur fit la promesse so-tenelle de pourvoir à la substaince du peuple, èt de les dédonmager de leurs pertes. Enfis, connaissant le vénération que tous les Napolitains portent au bienheureux. Janvier jara Garmasso), patron de feur ville, il jura de faiter respecte l'egille de les deconnectes que reliques de ce saint, et de mettre tous ses soins à faire respectes l'egille oit ses ministres.

Ces paroles produisirent un effet maglique: la confiance a cabilli, se propagoa, les têtes à électriserent : on cria, Vissus les Français Sur la detnande de, l'un des chels des lazarios nommé Michel, une garde d'homeur fut placée à l'église du



saint, et reçui pour consigne: Respect à saint Januier : la nouveile de cette condulte Inattendue se répandit à l'instant dans tous les quartiers de la ville; les plus curieux d'entre les lazarons les portent vers l'église pour veinfier le fait. Touoirès du procédé du général en chéf, is mettent has les armes, et réclament l'amuilé des Français. Michel fait signifier à tous les lazaroni de cesser les hostilités : ses ordres sont exécutés. Bientôt à la constrantion universeit succédent les témojganges de l'allégresse publique. Le calme renaît de toutes parts, et la currer est ferminée.

L'armée française fut sur-le-champ répartie dans la ville, afin d'en assurer l'entière occupation et d'opérer le désarmement des lazaroni, que Championnet venait d'ordonner. Nous devons faire remarquer que, malgre la vive et sanglante reistance épouve et la perte d'un grand nombre de leurs camarades, le soldats français montrèrent dans cette occasion mèmorable une modération et une discipline singuilièrement exemplaires : aucun excès ne fut commb; aucune maison ne fut piliée, et il n'y eut d'asiltes violés que ceux où l'on fut obligé de force ics lazaroni armés et hissant feur obligé de force ics lazaroni armés et hissant feur

1 Ce fot l'adjudant général Thiébault que le général en chef chargea de cette mission, qui n'était pas encore sans quelques dangers. Cet officier se rendit à l'église de Saint-Janvier avec une compagnie de grenadiers, et au milieu des flots d'une populace dont on ne peut pas se faire une idée, si l'on ne connaît pas la ville de Naples. Cette marche avait lieu à travers des quartiers où les Français n'avaient point encore pénétré, et où l'on ignorait s'il y avait paix, guerre ou amnistie. Les habitants qui suivaient Thiébault et son détachement paraissaient animés des différents sentiments de la terreur, de la haine et de la stupeur. Les uns criaient : Vivent les Français! Les autres parlaient de les mettre en pièces. Il est même à croire que l'effet aurait pu suivre ces dernières menaces, si l'adjudant général Thiébault n'eût pas pris la précantion de se faire précéder par Michel et quatre autres lazaroni, qui annonçaient hautement sa mission et la paix, et de jeter parmi cette multitude des plèces de monnaie qu'il avait sur lui, et que lui fournirent les officiers qui l'accompagnaient. Ces largesses, faites à propos et lorsque le tumulte prenaît un caractère trop sérieux, permirent au détachement français de parvenir jusqu'à l'église, et à l'adjudant général de remplir, avec toute la dignité que les circonstances ponvaient permettre, une mission à laquelle le salut de l'armée était peut-être attaché, ainsi que l'entière soumission de Naples.

ITALIE. - T. I.

La perte de l'armée dans les trois attaques de Naples s'eleva à 600 soldats environ tués, ainsi que plusieurs officiers; le nombre des blessés fut aussi très-considérable. La perte des Napolitains fut immense : on employa plusieurs jours à déblayer les rues et les maisons encombrees de cadavres. Dans les différentes attaques, les Français avaient pris de vive force plus de soivante plètes de canon successivement misses en batterie, trois forts munis d'une nombreuse artilletie, six drapeaux et 4,000 hommes de troupes réglées. Dans les premiers monents, les soldats français ne faisaient point de quartier à tout combattat qui n'était point revêtu d'un uniforme.

Le 25 janvier, un Te Deum fut chanté solemeitement dans soutes les églises de Naples, par ordre du général Championnet, pour rendre grâces à Dieu de la prise de cette ville et du retour du peuple napolitain à la liberté. Le même jour, la prochamation sulvante fut falichée dans tous les quartiers de la ville, et envoyée dans toutes les villes et villages au pouvoir des Francis:

## « Napolitains,

« Yous étes libres; prolitez, jouissez de ce précieux avannge : c'est le seul prix que le gouvernement français vout obtenir de la conquête qu'il vient de faire. S'il existe parmi vous des bommes amoureux de l'ancieu gouvernement, qu'ils idient loin de vous. Si l'armée française prend aujourd'hui le titre d'Armée de Naples, c'est l'offet de son engagement solemed de ne servir désormais que votre cause, de ne prendre les armes que pour maintenir et consolider votre indépendance.

« Le peuple napolitain ne doit pas craindre que les Français attentent sur la liberté de son culte public ni sur les droits ascrés de sa propriété. Les autorités républicaines qui vont étre créées réalitionne le bonberr els tranquillités ur les bases d'une administration paternelle. Qu'elles diaspent les frayeurs de l'Ignorance; qu'elles enlament les fueurs de finantaime avec un zèle égal à cetis qu'employait la perfidie pour aigrir et irriter les Nacolitains contre les Français.

Le Directoire avait ordonné que l'armée de Rome, aussitôt

après l'envahissement de la capitale du royaume des Deux-Siciles, serait proclamée armée de Naples. En conséquence, le général en chef fit prendre les armes à tontes les troupes. et jeur ordonna de se rendre en grande tenue au lieu qu'il avait fixé pour cette cérémonie. L'appareil militaire déployé, la bonne discipline des différents corps, lenr attitude fière et imposante, la musique guerrière qui animait leur marche, les salves d'artillerie répétées au join par les échos de la plage napolitaine, l'aspect du Vésuve, qui, pour la première fois, depuis eing ans, vomissait ses flammes pittoresques ce jourlà même; la joie bruyante des patriotes napolitains, auxquels la valent française venait de donner la liberté : cet ensemble d'actions et de sentiments divers formalt un spectacle tout à fait extraordinaire et nouveau, et commandait l'intérêt dans tous les cœurs. Ce fut dans ces grandes circonstances, et sous le plus beau ciel de l'univers, que l'armée de Rome fut proclamée, par le général en chef Championnet, armée de Naples. Une décharge générale de mousqueterle et d'artillerie, qui termina cette cérémonie imposante, dut porter au roi Ferdinand. réfugié dans Paierme, l'accablante nouvelle que les républicains étaient maîtres de ses États.

Afin de faire cesser plus promptement l'anarchie qui régnait dans Naples depuis le départ de la cour, Championnet s'empressa d'organiser un gouvernement. Comme à cette époque, sans consulter le vœu général de la nation, le Directoire francais constituait en républiques particulières les pays conquis, en les appelant assez plaisamment les satellites de la grande république, le général en chef choisit vingt et nn citovens pour com poser provisoirement la représentation nationale de la nouvelle république, qui prit le nom de Parthénopéenne. Cette représentation devait rester investie de l'autorité législative et exécutive jusqu'à l'organisation complète et définitive du gouvernement républicain. Toutefois, les formes de l'administration civile ne paraissant pas suffisantes pour contenir une population anssi remuante que celle de Naples, le général Champlonnet arrêta que les décrets de l'Assemblée n'auraient force de loi que par la sanction du général en chef de l'armée française : c'était maintenir à Naples le régime militaire dans

25.

toute sa vigueur. Cette mesure parut un crime aux yeux de Directoire de France. Tourneute déjà pur le sentiment de sa fablesse, ce gouvernement craignait encore plus l'indépendance de ses généraux que les révoltes des peuples. Il parut avoir, dans cette occurrence, le pressentiment que sa chute seruit peut-être accélérée par un général qui chercherait à s'affranchir de son autorité. Le Directoire, déjà prévenu dédavorablement contre Championnet, fut encore exaspéré par sa conduite à Naples, et blentoit la sislit le premier précetx qui se présenta pour faire éclater tout son ressentiment contre ce senéral.

Championnet, dans sa marche victorieuse sur Naples, avait été snivi, blen malgré lul, par cette même bande de spoliateurs qui avaient causé tant de désordre dans Rome. A peine la tranquillité commençait-elle à s'établir dans la nouvelle conquête, que s'organisèrent les mêmes pillages et les mêmes dévastations qui avaient occasionné, à Rome, parmi les soldats français, l'émeute que nous avons rapportée en son lieu. Les Napolitains firent entendre des plaintes semblables à celles des Romains. Les palais, les maisons des riches particuliers, les édifices publics étaient aussi devenus la proje des spéculateurs éhonté que protégeaient ouvertement les commissaires du Directoire français : Championnet ne put pas rester tranquille spectateur de ces coupables dilapidations. Religieux observateur de la promesse qu'il avait faite aux Napolitains d'assnrer leur bonbeur et leur tranquillité, il se déclara hautement l'enneml des exacteurs. Dés ce moment il s'engagea une lutte scandaleuse entre les commissaires civils, qui soutenaient les hommes qu'ils appelaient leurs employés, et le général intègre qui voulait les punir. Dans l'excès de son indignation. oubliant trop peut-être l'obéissance qu'il devait à son gouvernement, et emporté par son zèle pour la gloire du nom français, Championnet prit un arrêté par lequei il chassait de Naples la commission et tous ses agents, et il se crut en droit d'employer les moyens militaires pour l'exécution de cette mesure.

li n'en fallut pas davantage pour exciter toute la colère du Directoire français, qui trouvait enfin l'occasion de punir légalement, en quelque sorte, le général qui avait déjà manifesté des sentiments d'indépendance.

Ce gouvernement, oubliant que lui-même avait précédemment autorisé Championnet, par un arrêté spécial, à traduire devant un conseil de guerre les spoliateurs, quels que fussent leurs grades, emplois ou profession, ordonna, par un nouvel acte, que ce général serait mis en état d'arrestation et traduit devant un conseil de guerre pour v être jugé et condamné comme coupable d'avoir employé la force pour empêcher l'action d'un pouvoir légitime. Le Directoire parut vouloir ajouter encore à la sévérité de la mesure qu'il prenait, en chargeant de son exécution, et nommant, pour remplacer Championnet. le général Macdonald, brouillé avec celui-ci à l'occasion de la capitulation de Capoue. Championnet se soumit sans résistance aux ordres du Directoire. Arrêté à Naples le 16 mars, li fut conduit en France, Malgré tous les movens qu'il avait pour justifier sa conduite, peut-être eut-il été victime de la haine de ses ennemis, sans les changements qui survinrent plus tard dans le gouvernement directorial', et à la faveur desquels il fut acquitté honorablement et rendu à ses fonctions. Le général de division Duhesme, et les généraux Broussier et Bonnami , chef d'état-major général, avaient été enveloppés dans la glorieuse disgrâce du général en ehef et partagèrent son sort.

Différents événements militaires avaient eu lieu pendant que le général Championent s'occupiat de l'organisation de la république parthénopéenne. Quelques expéditions avaient été dirigées, soit contre des handes d'insurgés qui continuaient de troubler les provinces de la Pouille et des Abruzzes, soit dans les astres parties du royaume qui n'étaient point encore soumises à la domination française. Nous parlerons sommairement de ces actions partielles, qui peuvent se rattacher aux événements qui soivirent le commandement du général Maedonaid.

Suite des opérations militaires dans le royaume de Naples; insurrection dans les provinces de la Pouille et de la Calabre;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est à la révolution du 30 prairiel au vu, que Championnef dut la liberté.

invasion de la Pouille, etc., etc. - Un mois s'était écoule depuis l'occupation de Naples par l'armée française. Fort malheureusement pour les intérêts de la France dans ce pays, le temps que Championnet avait cru devoir donner à l'établissement du régime républicain à Naples, et ses dissensions avec le commissaire du Directoire, Faypoult, avaient empêche ce général en chef de porter une attention sérieuse sur ce qui se passait dans les provinces du royaume que n'avait point cuvahles l'armée victorieuse. La surprise et la terreur, répandues d'abord dans les deux provinces de la Pouille et de la Calabre par la prise de Naples, avaient, il est vrai, favorisé la cause des Français, Ceux des habitants de ces contrées, qui, par inclination ou par calcul, avaient cru devoir embrasser les principes révolutionnaires, profitant de la stupeur générale, proclamèrent la république dans la plupart des villes. La cocarde tricolore fut arborée, on planta des arbres de la liberté, et l'on détruisit, suivant l'usage, tout ce qui pouvait rappeler le gouvernement royal. Les amis de ce dernier gouvernement, trop pusillanimes pour s'opposer au torrent de la révolution nouveile, se tinrent pendant quelque temps dans une complete inaction : mais l'absence des Français, attendus toutefois de jour en jour dans cette partie du royaume, ayant empêché qu'on pût organiser une administration régulière, des intrigants, encore plus inhabiles qu'ils n'étaient ambitieux, s'emparèrent presque partout de l'autorité; et les désordres de l'anarchie remplacerent le calme du gouvernement royal. Les nombreux partisans que le monarque napolitain, retiré en Sicile, conservait sur le continent, mirent à profit ces diverses circonstances pour susciter des ennemis à la république. L'inaction dans laquelle l'armée française restait a Naples ayant rendu aux hommes dont nous parlons la confiance et l'audace, ils ne tardèrent point à fomenter l'esprit de révolte en représentant au peuple que l'inaction des Français provenait de leur faiblesse, et que des lors il devenait facile de secouer leur joug. En peu d'instants l'étendard royal fut relevé dans toute l'étendue des deux provinces de la Pouilie et de la Calabre. Excités par les prêtres et gagnés par les nobles, les paysans se leverent en masse, et une guerre à mort fut déclarée à tous ceux qui les premiers

avaient embrasé le parti de la révolution. Le pillage, les divastations , le mourtee, et tous les exche qui accompagnent vastations , le mourtee, et tous les exche qui accompagnent tôt ce commencement de guerre vivile. La cocarde ticolore fut teloper fut prosertie, les arbres de la liberté furent compés, et, per nue nor récution soudaine, naturelle dans un pays suasi volcanique nu moral qu'au physique, on vit succèder généralement tous les attributs de la revouté éceux du révolution au sur pas suasi voltanique nu attributs de la revouté éceux du révolution au sur pas suasi voltanique nu particular de la révolution de la révol

Cette insurrection complète de la Pouille et de la Calabre cital d'autant plas ficheuse pour l'armée francaite, que la premirer de ces provinces était, par la richesse de ses productions agricoles, cousidérée comme le grenier de Paples, et que l'interruption des communications pouvait occasionner une famine prochaine dans cette cité populeuse; il dévenait donc urgent de prendre des mesures vigoureuses pour ramener l'orde dans les provinces révoltées, et rendre à Naples la faculté de s'approvisionner par elles.

Championnet donna l'ordre au général Duhesme de se porter, avec sa division, dans la province de la Pouille, et au général Olivier de marcher, avec ses troupes, snr la Calabre, Ce dernier général était, en outre, chargé d'organiser tont le pays qui se trouve entre Naples et Reggio, sur les côtes de la Méditerranée. tandis que Duhesme avait la même mission pour tout le pays que baigne l'Adriatique, et devait en outre ouvrir une communication bien assurée avec la Pouille. Les deux généraux devaient opérer leur jonction sur les côtes de la mer dite Ionlenne; et les instructions de Duhesme, qui prendrait alors le commandement supérieur des deux divisions, portaient qu'il se fortificrait dans une position telle, qu'il put, au besoin, se porter sur les trois mers, c'est-à-dire la Méditerranée proprement dite, l'Adriatique, et la mer dite Ionienne. Les deux divisions par tirent de Napies le 19 février, et se dirigèrent, l'une sur la Pouille, l'autre sur la Calabre. L'expédition du général Olivier ayant été presque nulle, nous ne parlerons que de celle du général Duhesme.

Convaincu que du maintien d'une discipline sévère dépendait principalement le succès de sa mission, Duhesme fit fusiller, le jour même de son départ, trois soldats convaineus de pillage, et, par une fermeté qui ne se démentit point, par les soins qu'il prit pour que ses principes austiers fussent bien comus dans les campagnes, ce général put esperer que les habitants des contrées qu'il aliait parcourir vernaient dans lui, non un chef de dévastateurs, mais un homme bren déterminé à faire respecter religieusement leurs personnes et leurs propriétés.

L'organisation des gardes nationnles, des autorités municipales, la reprise de la cocarde tricolore, une nouvelle érection d'arbres de la liberté, les renseignements à prendre dans les communes à portée de la marche des troupes, les instructions à douner aux agents civils et militaires; tous ces objets demanadient un tavait aussi important qu'immense dans ses détails. Dubeme forma auprès de sa personne une commission, qui fut uniquement chargée de ces diverses opérations. Cette mesure produisit tout le bien qu'on peuvalt en espérer , par le rétablissement de la confance et de la tranquillité.

Il étit nécessaire de châtter quolques communes dont la rébéllion avait un caractère plus violent que les autres, et, dans sa marche, le général Dubesme s'occupa de ce soin. Les troupes de l'avant-garde formaient pendant le jour des colonnes mobiles, et faissient pendant la muit l'expédition indiques : le lendemaiu, elles marchalent en arrière-garde. Par ce moyen, Dubesme somnit ess communes insurpes; èt une trenbine d'unidous, convaineus d'avoir été les principaux moteurs des troubles, y furent arrêtés et condamnés à mort par juguente d'une commission militaire, toujours en permanence auprès de chaque colonne.

Pour oter aux habitants la possibilité de reconnaître la faiblesse des troupes finapaies. Dubesse multipliait ses colonies et les faisalt marcher sur pisuleurs points à la fois, Il avait, à cet effet, partages du sition on trois colonies principales i la première, formée de la brigade Broussier, se dirigea sur A vellino, Ariano, Bovino, pour gagner Foggia, où elle arriva le 23 février; la c', composée de la cét d'embrigade et d'une partie du 10° régiment de dragous, passant par Arienzo, Benvente, Troja, se rendit le même Jour a Lucera, la 3°, formant réserve, se composait de la 13° demi-brigade, du pare d'artillèrie et de l'autre partie du 10° de dragous. Elle suivit la première co-

lonne à un jour de distance, et opéra son mouvement sur Foggia, en passant par Arienzo, Benevente, Ariano et Bovino.

Le succès des mesures adoptées par le gráefal Dubessme fut uaus prompt que l'avait été le movement de ses troupes. Troja, Lucras et Bovino, trois points insurgés, et d'autant plus importants qu'il sont les clefs de la province de la Poulle, se sonnitrent avant même l'arrivée des troupes françaises. Dubessme (ur req., à Poggie, en libérateur. Cette ville, ainsi que Barletta et Manícedonis, renfermait un grand nombre de partisans du système français, et se trovault sur le point d'étre attaquée par les royalistes, comme n'ayant pas voulu prendre une part décidée à l'insurrection.

L'habileté développée par le général Duhesme dans ses mesures politiques contribua beaucoup à lui concilier les esprits. Il fit servir à ses desseins la superstition et l'influence des prêtres, armes terribles d'une contre-révolution. En flattant l'ambition des curés et la vanité des évêques, il en obtint tout ce qu'il voulut. Par une singularité fort remarquable dans l'histoire de ce temps, on vit des ministres de l'Église romaine donner des mandements et débiter des sermons, dans lesquels ils préchaient la liberté et l'égalité, démontraient l'accord de la morale du Christ avec la morale républicaine, et le rapport entre les dogmes de la liberté et ceux de l'Evangile. La révolution, ainsi présentée par eux comme la sœur, l'amie et la protectrice de la religion catholique, perdit, aux yeux d'un peuple fanatique, la couleur odieuse que ces mêmes hommes lui avaient donnée quelque temps auparavant. C'est de cette manière que Duhesme parvint à détruire momentanément les préjugés contre les Français, regardés comme des conquérants barbares, impies, destructeurs de toute harmonie sociale, de tout culte réligieux. Cette influence, exercée par le général sur la classe des ecclésiastiques, fut telle, qu'il obtint un mandement par lequel des évêques annonçaient qu'ils refuseraient l'absolution à tous ceux qui n'obéiraient pas aux ordres donnés par le chef français pour un désarmement général. Un système de justice et de modération fut suivi dans la levée des Impositions. Duhesme s'appliqua à ne demander que le strict nécessaire, et ménagea surtout les endroits de passage. En inspirant ainsi la confiance,

et la justifiant par une conduite soutenue, le général réussit sans beaucoup d'efforts '.

Tous les pays situés entre Naples et la Pouille furent bientôt soumis et paciflés. Partout les signes de la liberté furent rétablis, et les communications renouées avec la capitale; mais la situation intérieure de la Pouille n'était pas satisfaisante. Les villes de Foggia, de Manfredonia et de Barletta étaient les seul points où fussent arborés les attributs de la république : tout le reste était en pleine révolte, et rejetait toute idée de soumission. Les Français étaient sans cesse exposés aux embûches des insurgés, que n'intimidait pas la présence des troupes, Duhesme sentit la nécessité de faire un grand exemple : les villes de San-Severo et Trani lui en offrirent l'occasion : l'une et l'autre étalent un point principal de rassemblement. En soumettant d'abord San-Severo, le général rétablissait ses communications avec la province des Abruzzes, dont il ne connaissait pas la situation, et d'où ll attendait des nouvelles et quelques troupes. Les Français marchèrent donc d'abord sur San-Severo

Les robelles qui se trouvalent réunis dans cette petite ville varient pris le titre d'armée coalisée de la Poulle et des Abruzzes. Cette troupe se composit de quelques debris de la Framée napolitaine, de forçats, dont le roi avait fait briser les chaînes quelque temps avant de quitter Naples, de la population entière de San-Sevene, et des royalistes prononceis qui avaient été chasses des villes soumises. Tout eta format un cerp d'à peu près 12,000 hommes, occupant une position dont le choix annonçait, dans les principaux cheis, quélques comaissances militaires. Cétait un mamelon couvert d'oliviers, et dominant une plaine étendue et une. L'artillite des insurgés étril palece de manière à commander la principale entrée de la plaine, que tenait une cavalerier assex nombreuses.

Nous sommes entrés dans tous ces détaits pour faire remarquer le bien en qu'un général age peut opière en pays conquis, juund il aut condition qu'un général age peut opière en pays conquis, juund il aut condition en rever de la métait de son gouvernemest avec ceve des labitants, et réprimer avec ferante les autos de Palministration solublemen et les reches des solubles, qui ont presque toujours leur source dans la mauvaise conduite cet celes.

Le 25 février, Duhesme marcha sur cette position, laissant à Foggia le général Broussier, pour contenir la populace en fermentation, par suite de la nouvelle du mouvement de San-Severo. Le général Forest, parti de Lucera avec 500 hommes, infanterie et cavalerie, arriva le premier au rendez-vous; et comme il manœuvralt pour s'étendre sur la gauche de la position afin de la tourner, les insurgés accoururent avec audace, en poussant de grands cris : au même instant le tocsin se faisait entendre à San-Severo et dans toute la campagne environnante. Le général Duhesme ne tarda point à joindre le général Forest, et à contenir ce premier élan des Napolitains, sans toutefois leur faire perdredu terrain. L'attaque commenca et l'ennemi se désendit avec résolution : mais bientet tout l'acharnement de ces troupes mal formées ne put résister à l'intrépidité et aux manœuvres de corps réguliers : les Français dispersèrent ce grand rassemblement et le mirent en fuite. Le général Forest, achevant le mouvement qu'il avait commencé, arriva à l'instant où les Napolitains, débandés, débouchaient dans la plainc, et leur coupa la retraite. Le reste de la journée ne fut plus qu'un massacre horrible, qui ne se termina qu'alors que les Français se laissèrent fléchir par un groupe de femmes et d'enfants accourus de San-Severo pour implorer la grâce de leurs époux, de leurs pères, de leurs fils. 3,000 insurgés restèrent sur le champ de bataille ; leur cavalerie perdit ses étendards pendant l'action; l'infanterie avait des nappes d'autel en guise de drapeaux.

Dubesne avait résolu de brâter San-Severo, comme principal fiyer de l'insurection générale, et parce que les habitants avaient fasillé tous ceux qui penchaient pour la soumission, et massacré des prêtres et leur évêque, qui avaient préché dans le même sens. Mais le sort d'une population de 20,000 âmes toucha le cœur du général français : Dubesme pardonna à l'égarement du patriotisme.

Cette victoire poolusist l'effet le plus rapide, et, secondant mervellleusement les mesures déjà prises, elle amena les résultats les plus satisfaisants. Tous les habitants du Gargano, des monts Liburniens, de Corvino, etc., envoyèrent des députés et fournirent des otages en preuve de leur soumission. Dubesme put communiquer avec Pescara, et evécuter les ordres que venut communiquer avec Pescara, et evécuter les ordres que venue.

naît de lui transmettre le général en chef, pour faire faire à Manfredonia un chargement de vivres destinés à la division française qui occupait les lies de la mer Ionienne (Corfou, Céphalonie, Zante, Sainte-Maure, etc.) '.

Il ne restait plus aux insurgés que Trani, Andria et Molfera, points occupés par 100 u12,000 hommes qui, profitant de l'éloigement des troupes françaises, exerçaient Impunément leurs brignadages. Les autres communes de la province supplisient le général Dulteme d'achevre la destruction de ces bandes. La ville de Lecel, entre autres, avait envoyé des deputés pour annoncer qu'elle n'attendit, pour se soumetre, que d'être délivrée des brigands qui l'opprimaient. Dubesme ne différa pas plus longtemps la rédection des trois villes que nous venons de nommer.

La circonstance était d'autant plus favorable, que les renforts attendus des Abruzzes vennient d'arriver; le général français fit donc ses dispositions pour attaquer ce reste d'insurgés. Le général Forest eut ordre de se porter en colonne mobile sur Ternouil, le général Broussier fut chargé de soumetre Train, et l'adjudant général Thélèault dut marcher sur Andria. La brigade Broussier avait pris position le 4 mars à la Cirignola, et la réserve dirigée par Dubesme devait suivre ce mouvement, lorsque ce général reçuit l'ordre d'évacuer la Pouille, et de reveir le plus promptement possible sur Naples. Ce mouvement

Dubesme chargea l'adjudant général Thiébault, son chef d'état-major. de ce ravitafilement. En quelques heures, douze barques furent préparées, prêtes à mettre à la voile, chargées de grains, de salaisons, de liquides, Au moment du départ de ce convoi, l'adjudant général Thiébault fut informé qu'une polacre portant buit canons, montée par quatre-vingts hommes d'équipage, mouillée près de l'un des villages du mont Gargano, n'attendait qu'un vent favorable pour se rendre à Trieste. Sur ce bâtiment élait un habitant de Manfredonia avec toute sa fortune, et beaucoup d'effets appartenant au roi de Naples. Thiébault fit sur-le-champ armer deux barques, sur chacune desquelles il fit embarquer dix-huit grenadiers de la 17° dont la moltié étaient déguisés en pécheurs et armés de pistolets; il monta lui-même sur un des bâtiments, et confia le commandement de l'autre au capitaine du génie Couchaud. La polacre fut prise à l'abordage pendant la nuit, et entra le matin dans le port de Manfredonia. Thiébault la sit monter par quarante soldats, et donna des ordres pour qu'elle fût, sans retard, complétement armée en guerre et approvisionnée de vivres pour unmois.

ciuit la suite des changements survenns dans l'armée de Naples. Le général Macdonald avait remplacé, comme nous l'avons annoncé, le genéral Championnet dans le commandement en chef des troupes, et il avait jugé convenable de concentrer ses forces autour de la capitale.

Cet order d'évaceution de la Pouillé chait d'autant plus interpettif, qu'on ne pouvait pas espérer d'y voir la tranquillité mainteune autrement que par la force; sons un autre rapport, Naples tirant la plus grande partie de ses approvisionnements de cette province, il était tres-important d'en conserver la possession. Toutofois, le général Dubessen ne balonça point à exécuter les oréres gol lui étaient transmis; mais, convaiorq u'il in faitait pas perdre de vue la Pouille, il prit toutes les mesures qui pouvaient. Sauver les communications de la capitale avec exite province. Une petite garrision fut laissée à Poggfa, le général Porest resta à Ariano, la réserve fut placée à Aveillino, et la brigade du général Broussièr à Nola. De la position qu'el coccupuit ainsi sur les Apennins, la gauche de l'armée de Naples menaçait égaiemnet les bonds de l'Adristique et ceux, de la Médierranée.

Les issurgis, qui occupient Andris et Trani, considérème i départ de la division Dubesme comme une victoire compète, et leur audice s'en accrut; jis récusirent si bien à persusier que le retour de Français était désormais impossible, que le nombre de leurs partisans augments singuièrement, et que bienolt lis purent menacer la garnison française. Enhardis per l'impossible, et excités par la vou de plusieurs vaisseaux ennems qui croi-saient sur leurs etcette par le vou de plusieurs vaisseaux ennems qui croi-saient sur leurs cotes et leur promettaient de prochains débarrent dans l'intention de couper de nouveau les communications de Naples avec la Poulile. Les dévastations excrées per ces insurgés devinrent si fréquentes, qu'il faints décider a les battre oà leur abandonne entièrement la province. Ce dernier parti ne pouvant pas être adopté, les 15° et 64° deml-brigades, les prendiers de la 73°, le 10° de dragos et si pièces d'artillierle

<sup>&#</sup>x27;C'étaient des bâtiments de l'armée navale turco-russe, qui venait de prendre Corfon et de s'emparer de la totalité des ties ex-vénitiennes cédées a la France par le trailé de Campo-Formio, ou bien queiques frégates anglaises ou napolitaines.

iégire, filérent successivement sur la Cirignola où la division fut rassemblée et opéra sa jonetion avec le détachement venu des Abruzzes sons la conduite du chef de brigade Berger, et la leigion napolitaine de Caraffa. Le genéral Broussier fut mis à la tète de cette expédition : il eut besoin de faire les plus grands efforts pour surmonter les obstacles qui lui furent opposés; car les insurgés étaient deux fois plus nombrexa qu'ils ne l'avaient été à la première arrivée des troupes françaises dans la Ponille : ils avaient employé le temps qu'on leur avait laissé à rétabir les auciennes fortifications des pluces d'Andria et de Trani, et à en élever de nouveiles. Les portes de ces villes, à l'exception d'une seule, étaient murées; on avait construit derrière chacune na large fossé, bordé d'un parapet; les rues étaient coupées, les maisons cronicles et leurs ortes barriacides.

La mission de Broussier était de s'emparer de ces villes; les troupes les moins excrecis furreu employées à garde les communications. L'aidé de camp Ordonneun, ayant ammé les compagnies de grenadiers des 17° et 73° dem brigades, le général se trouva em mesure d'attaquer, et marcha sur Andria, le 21 mars. Le lendemain, au point du jour, cette ville fut cernée; les d'argons, aux ordres du chef de hippade Leblane, fiarent placés de manière à intercepter toute communication entre les insurgés d'Andria et cave, de Trani.

Une colonne, formée de deux batallions de la 17° et de lu legion Carnfa, fat chargée de 1907 Comoca, tandis que le général Broussier, avec une autre partie des roupes, devait ataquer la porte de Trani, et qu'un hatalitor, conduit par l'aide de camp du général Dohesme, Ordonneau, s'avanneait vers la porte de Barra. L'attaque du général Bronser fut très-vive et dégli les cécheles allainet être d'resseis contre la muraille, lorsqu'un obus renversa heureusement la porte de Trani. Les Français e récipitèrent par cette ouverture, et, après un combat meurtrier, soutens au passage du fossé creus derrêtre la porte, la pérdérierent jusque sur la place où ils s'étabirent. Plas de douze officiers, uu grand nombre de soldats, furent girévenment blessée a cette occasion, et hotamment le capitaine d'artifiérie légère, Bourgain, officie de division tention, qui avait rendu les plus grands services à la division

depuis ke, commencement de la campagne. La colonne conduite par Ordonnean à ayant pu, malgrétes plus grands efforts, réusair à enfoncer la porte de Barra, étalt venue s'appayre aux troupes de Broussier, et était entrée dans la ville avec elle. Le che do Brigade Berger, qui commandalt l'attaque de la porte Gonoza, avait d'abord échose dans une première un tantaive; mais, ayant ordonne l'assaut, il monta le premièr sur la muraille, et, maigne que blessure dangereuse qu'il reçet, s'emparn d'un diapeau, et vint se réunir aux deux autres colonnes à travers une grâle de halles dirigées sur lui de toutes les maisons créuelées.

Il n'avait fallu rien moins que toute l'intrépidité des troupes françaises, et l'opinidateié de leurs chefs, pour ne pas abandonner cette attaque meutrière, même après que les portes de la ville curant été forcées. Dix hommes barréadés dans une maison furent saségies par un haalllon entler, et tûrnest, jusqu'à la dernière extrémité. Cette rage frénétique des habitants d'Andria répondit parfaitement aux mesures prises par les chefs de l'insurrection pour l'extêter.

Un autel surmonté d'un grand erueifix avait été dressé sur la place, et, la veille du combat, on avait-publié les prétendus miraeles opérés par le signe de la rédemption des hommes. Une lettre qu'on avait placée dans une des mains du Christ annoncait au peuple que les coups des Français seraient impuissants contre lul, et qu'il devait d'autant moins eraindre, que des renforts considérables allalent arriver. En effet, cette dernière prédiction se trouva justifiée par l'envoi de 400 hommes d'élite détachés en poste de l'armée que les insurgés rassemblaient du côté de Bitonto. Après une longue lutte dans les rues et dans les maisons, Andria fut enfin complétement occupée par les Français : mais la prise de cette ville leur coûta 30 officiers et 250 sous-officiers et soldats. Cette perte considérable porta au plus haut degré chez les soldats la solf de la vengeance, et celle qu'ils exercerent fut terrible et atroce. 6,000 habitants furent passés au fil de l'épée, et toute la ville devint la prole des flammes. Les vieillards, les enfants, les femmes et douze des habitants incarcérés, pour leur opinion, par leurs concitoyens, échappèrent seuls à cet épouvantable massacre.

Cependant un exemple aussi terrible, loin d'intimider les habitants de Trani, sembla redoubler, au contraire, leur fanatisme et leur dévouement. Cette ville était regardée comme le boulevard de l'insurrection, et comme la principale place d'armes des révoltés. Entourée d'un mur bastionné, protégée par un petit fort régulier, et désendue par plus de 8,000 hommes familiarisés avec les armes, puisque la plus grande partie étalent des matelots, des corsaires et d'anciens soldats de l'armée napolitaine, la piace de Trani eût exigé pent-être un siège régulier, dans tout autre moment. La défense devait être d'autant plus opiniâtre, que de très-bons officiers s'v étaient rendus pour diriger les opérations des insurgés. Ceuxci avaient en outre dans le port une petite flottille, composée de plusieurs barques et brigantins armés de canons. Cette circonstance, qui rendait nécessaire l'emploi d'un même moyen pour bloquer le port, força le général Broussier à retarder de quelques jours l'attaque de Trani, et il ne se mit en marche que le 31 mars.

Les troupes françaises, partagées en trois colonnes, se dirigèrent sur Trani par trois chemins différents afin d'investir complétement cette ville. Dans la journée du 1er avril, les premiers postes français étaient à portée de pistolet de la place. La nuit fut employée à établir plusieurs batteries, sous la direction du capitaine du génie Couchaud, qui fit, en cette occasion . le double méticr d'ingénieur et d'officier d'artillerie. Le 2 avril, au point du jour, ces batteries commencèrent à jouer sur la ville, du côté de Biscegiia, tandis que, sur un autre point, la légion napolitaine de Caraffa et le bataillon commandé par le chef Barrère engageaient avec les assiégés un feu violent de mousqueterie. Ces deux attaques avaient pour but de masquer la principale, conduite par Broussier en personne. Ce général s'avança avec quelques compagnies de grenadiers, qu'il fit soutenir par la 64° demi-brigade, et qui portaient avec eux des fascines pour combler le fossé, et des échelles pour monter à l'assaut. Les assiégés avaient pénétré l'intention du général français, et s'étaient portés en force sur le point menacé. Les premiers grenadiers qu'l parurent en vue de la muraille furent tués ou blessés par le

feu de la mousqueterie parti des remparts. Le capitaine de grenadiers Vernet, atteint de deux balles à la fois, fut renversé an milieur de ses soldats : les grenadiers, étonnés, s'arrétèrent; et le général Broussier les dirigea alors sur un petit fortin bâti sur le bord de la mer, et que les assiégés avalent négligé d'occuper en force; mais déjà les intrépides chasseurs de la 7º légère, faisant partie des détachements du colonel Berger venus des Abruzzes, avaient remarqué cette faute de l'enneml : ils s'étaient jetés à la mer, avant de l'eau jusqu'aux aisselles, et avaient grimpé sur le fortin par les embrasures. Les insurgés, en voyant les chasseurs escainder le fort par la mer, jetèrent de grands cris : alors les grenadiers, excités par l'audace des chasseurs, s'avancèrent vers la muraille, dressèrent leurs échelles et montèrent hardiment à l'assaut. L'aide de camp Exelmans ', qui s'était mis à lenr tête, fit aussitôt tourner les pièces du fort contre les insurgés. En même temps, la légion Caraffa recevait l'ordre d'appuver cette attaque, tandis que la flottille, réunie par le général Bronssier, s'approchait du port pour le bloquer et empêcher les bătiments ennemis d'agir. Tous ces mouvements furent exécutés et les Français étaient sur les remparts de Trani; mais cette ville tenait encore; ses maisons; comme celles d'Andria, étaient crénelées, les rues défendues par dn canon et des coupares : il fallalt perdre beaucoup de monde pour surmonter ces obstacles. Broussier s'avise d'un expédient qui doit épargner ses intréndes soldats : il fait enfoncer les premières maisons, et les soldats français montent sur les faltes, qui sont disposés en terrasses, snivant la construction de la pinpart des maisons en Italie. En marchant de terrasse en terrasse, les grenadiers balayent successivement tous les rebelles qui s'y trouvent, et rendent nuls tous les moyens intérieurs de résistance.

Cependant, le fort de Traci était encore occupé, et tiraft avec la plus grande vivacité sur les assiégeants, placés sur les terrasses : mais ceux-ci, continuant toniours à s'avancer de

MAUE. - T. I.

<sup>1</sup> Depuis lieutenant général, et mort maréchal, grand chancelier de la Légion d'honneur, en 1853. 28

la même manière, arrivent près du fort, et engagent la fusillade avec les insurgés qui le défendent. C'était un spectacle assez extraordinaire que celui d'un combat livré pour ainsi dire, dans les airs, sur les toits d'une ville. Le succès ne tarda pas à couronner les efforts des valeureux Français. Les défenseurs du fort, étonnés de tant d'audace, presque tous blessés, se precipitent dans les barques qui garnissaient le port et forcent de rames pour échapper et gagner la pleine mer; mais la flottille française était en mesure d'agir avec avantage. La plupart des barques ennemies sont prises à l'abordage ou coulées bas, d'autres échouent sur le rivage, où les dragons du 16° régiment sabrent tous ceux qui cherchent à gagner la terre. Onze embarcations sculement se sauverent à Molfeta, et y furent prises par les habitants, qui venaient de se déclarer pour les Français. Le sort de Trani fut le même que celui d'Andria. Cette ville fut réduite en cendres, et tout ce qui était en état de porter les armes, passé au fil de l'épée : châtiment terrible, sans doute, mais devenu indispensable par l'obstination des rebelles, et pour ne pas éterniser une guerre désastreuse!.... Les Français trouvérent dans Trani cinquante pièces de canon, douze drapeaux, une grande quantité de munitions, de fusils, et d'armes de tous genres.

Le geineral Broussier' se rendit, apres cette expedition, dans la terce de Bri, dont les halitats étalent retés fideles au parti des Français, mais dans le volsinage de laquelle était un corps d'Insurgés commandés per un homme qui se disatt massement le prince héréditarie de royaume des Deuis-Siciles. La ville de Carbonara était le quartier genéral de ce rassembement, et passait, dans le pays même, pour avoir été dans tous les temps le repaire des brigands et des assassins qui désous les temps le repaire des brigands et des assassins qui désous les temps le repaire des brigands et des assassins qui désous et et de la commanda de

Mort lieutenant général, en 1814.

gile firent pillers, brâlers, et les habitants fusilies. Au milièue de ces scènes d'harreur que repodusait la réstance des villes, nous devois citer un trait d'humanité qui honore les soidais français. Un dragon du 16° régiment, nonme Charles, aperevant un enfant de éinq ans eveluppé par les flammes d'une missan incerdiée, et sur le point de périr, met pied a trer, as préciple au milleu du fen, au risque d'étre écrasé par la maison qui s'écruiulti, enlève l'enfant et l'apporte, sain et suif, au milleu du ces rangs des éragons.

Tous ces avantages remportes sur les insurgés, et les exécutions qui en avaient été la suite, épouvantèrent tellement les partisans du rol des Deux-Siciles, qu'ils dispararent nu s'éloignérent à une grande distance des cantannements français, La pravince de la Pauille était désormais à couvert, et l'on pouvait considérer l'approvisionnement de la ville de Naples eomme assuré. Toutefois, le général Duhesme, ayant appris qu'il se formait encore de nouveaux rassemblements du côté de Bitetto et de Rutigliann, se disposait à diriger des troupes sur ces deux points , lorsqu'il recut , ainsi que le général Braussier , l'ordre de quitter son commandement, et de se rendre a Naples. Ces deux braves officiers, qui, toujours en action, n'avalent pris aucune part dans les différends élevés à Naples entre le général Champinnnet et le commissaire civil Faypoult, furent cependant impliqués dans cette malheureuse affaire par les intrigues de ce commissaire. Partageant la noble disgrâce de Championnet, Duliesme et Broussier furent destitués comme lui, et remplacés dans leur commandement : le premier, par le général Olivier; et le second, par le général Sarrazin. Ces deux généraux, en prenant la direction des troupes qui occupaient encore la Ponille, recurent l'ordre d'effectuer définitivement l'évacuation de cette province, et de ramener les troupes vers Naples. Nous dirons plus tard quelles étaient les causes de cette mesure, et comment elle fut mise à exécution.

Owerture de la compagne en Italie; butailln de Vérone, de Magnano; occupation de la Toscane par les Français, etc.

Nous sommes arrivés à une époque bien désastreuse pour les armes françaises; elles vont époquevorerau ce améne sol, temoln des exploits les plus extraordinaires des temps, mo-

dermes, des défaites sanglantes et multipliées; et les ennemis de la république concevront l'espoir d'anéautir toutes ses institutions, et de ramener les peuples affranchis ou conquis sous te joug monarchique de leurs anciens maitres, ou sous la domination oligarchique de leurs précédents magistrats.

L'Autriche, décidée à recommencer la guerre avec la France, avait pensé, avec raison, que c'était surtout en Italie qu'il lui convenait de porter ses principales forces et de tenter les efforts les plus vigoureux. L'éloignement du général qui avait si promptement détruit quatre armées impériales inspirait au cabinet de Vienne la plus grande conflance. De son côté, le Directoire, privé de l'appui du guerrier dont tant de victoires signalées avaient rendu le nom si redoutable, avait d'abord placé à la tête de l'armée d'italie l'un des généraux qui avaient le mieux secondé Bonaparte dans les dernières campagnes, celui qui, surtont dans l'expédition du Tyrol, avait donné des preuves d'une haute capacité. Loin de se trouver humilié de la préférence accordée à son jeune compagnon d'armes. Serrurier, délà officier général lorsque le nouveau commandant en chef dont nous venons de parler, Joubert, commençait à pelne sa carrière mllitaire : Serrurier, dont la division s'était associée d'une manière si brillante à tous les exploits de l'armée d'Italie, partieulièrement dans le siége de Mantoue, approuve hautement le choix du Directoire, le fortifie de toute son influence, demande et regarde comme une faveur l'honneur de servir sous les ordres du général en qui ce gouvernement parait avoir placé ses espérances : exemple remarquable de patriotisme, de modestie et de grandeur d'âme, bien rare dans l'antiquité même, et chez les modernes surtout ! Ce dut être anssi l'hommage le plus flatteur pour Joubert, et le plus propre à lui attirer la conflance et ie respect de ses subordonnés.

Nosa devons faire remarquer aussi que, dans le même temps, l'illustre général de l'armée de fishi s'honoratt, a poetit de la patrie, par la même abnégation de tout intérêt personnel. Havait c'é destitué de son commandement en chef, pour avoir révoié trop tard la trabion de Pichegra Mais pouvait. Il, avant d'avoir des preuves de la dernière éridence, signaier à toute la France, comme un trative, son cammende, son ami, le generré qui, apres avoir garmti de l'itavasion étrangère le sol de la patrie, avait si goirennement soumis la Hollande? Moreao n'avait fait au Directoire cette incroyable révéatation qu'à la dernière extrémité, le cœur navré d'amértume, et l'espeti infimement coa-avince. Quòi qu'il ea soit, privé du commandement en chef, il avait accepté les fonctions d'inspecteur général. à l'armée d'atlale, et il le rempissait de telle sorte, que son amou-propre ne paraissait point blessé d'être réduit à un rôle secondaire, posicia sovir ceucle la remière viole avec tent de désinction.

On a vu, au commencement de ce velume, que le géécrie Joubert, à peine entrée ou faile, avait, d'après les ordres du Directoire, envahl la capitale et les places du Piémont, et détrône le roi Charles-Emmanuel IV. Catte expédition avait éét conduite avec autant de secret que d'habitet : es qu'éle peut avoir d'odieux ne doit point retomber sur le général, qui ne faisait qu'obér à des ordres rigoureux, que de graves conjonetures politiques pouvaient peut-être justifier, et rendaient mècessière dans les intérêts de la France.

Le gioriral Serrurier recevait en même temps Jordie de reunir sa division à Modène, de franchir les Apennins, et de s'établir dans la régublique de Lucques, en passant par Pistoia. Des députés envoyés par le grand-due de Tocane, justoinent alarmé de cette invasion, vinerat trouve le général finnquis à Pistoia, et promirent, au nom de leur souverain, de donner pleine et entière satisfaction au Directoires sur l'objet de ses récriminations '. Serrurier occupa la ville de Lucques sans éprouver la moindre resistance; il y arriva en poste, pré-cede et suivi d'un détachement du 0° de dragons. Suivant l'usage consacré à cette époque de reaverser les gouvernements cubils, celti de la pettie république de Lucques de fut assai. Au lleu du gonfalonier ou prenier magistrat, et des sénators parties de la que qua de la constant deuis in utiliseurs sécles :

<sup>1</sup> Les prétendus griefs du Directoire français étaient d'avoir laises les Napolitains occuper le port de Livourne et d'avoir donné astile au pape Pie VI. Le grand-duc Ferdinand envoya son ministre, Maniredini, à Paris, pour offrit toutes les réparations que le gouvernement français pourrait exiger. Cette dérairée cherarche fut insulté, comme on le vera plus tard.

on donna aux Lucquois un Directoire, des ministres, un corps législatif divisé en deux conseils: le tout à l'instar de la conslitution de l'an 111, modèle unique de tous les gouvernements Imposés par le Directoire de France.

Cependant le cabinet de Vienne avait envoyéen Italie une ar mée nombreuse, composée de l'élite de ses troupes : le général Mélas la commandait, et elle était cantonnée dans les Etats de terre-ferme de l'ancienne république de Venise, cédés à l'Autriche par le traité de Campo-Formio. Forte de plus de 60.000 hommes. cettearmée occupait les belles positions situées sur le bas Adige, et qu'avait gardées, défendues ou réattaquées Bonaparte ; dans la campagne de 1796. Le Directoire ne pouvait opposer à des forces aussi considerables qu'une armée d'à peu près 40,000 hommes disseminée sur un grand espace, et occupée à contenir dans l'obéissance des peuples qui commençalent à supporter diffictiement le nouveau joug qu'on leur avait imposé. Le général Joubert, contrarié dans ses vues généreuses, et fatigué des dégoûts que lui faisaient éprouver tous ces agents Immoraux que, sous le nom de commissaires, le Directoire envoyait aupres des généraux en chef et des administrations des pays conquis. moins pour surveiller leurs opérations que pour exèrcer des vexations et des déprédations de tout genre : Joubert écrivait a son gouvernement qu'il lui était impossible de faire le bien et de maintenir la gloire du nom français avec de tels auxilialres. En adressant de Turin, où il avait établi son quartier général, sa démission au Directoire, Joubert désignait le général Moreau pour son sucesseur, consultant en cela les intérêts de l'armée : « C'est le seul homme, disait-il dans sa lettre, que je reconnaisse vraiment digne du commandement, le seul dont la réputation militaire offre, a mon avis, la garantie nécessaire dans les grandes circonstances où se trouve placée la république. » Moreau accepta provisoirement le périlleux fardeau que lui remit Joubert en quittant Turin. Aimé du soldat, dont il savait prevoir et satisfaire les besoins, Moreau eût peut-être évité une partie des désastres dont la France etait alors menacée : mais le Directoire se montra très-cloigne d'approuver le choix fait par Joubert, Il offrit d'ahord le commandement de l'armée d'Italie au général-Bernadotte, dont la réputation commençuit

des lors à balancer celle des premiers généraux de la répuiblique; mais ce général adroit, connaissant la situation des affaires en Italie, craignant d'exposer sa bonne renommée à un échec, s'était refusé au désir du Directoire, et avait préféré le commandement de l'armée d'observation rassemblée dans le Palatinat. Le général Schérer, alors ministre de la guerre, s'étalt mis de lui-même sur les rangs, et fixa le choix du Directoire, qui crut pouvoir tirer un parti utile du vainqueur de Loano. L'opinion publique n'était point en faveur du nouveau général en chef. On lui reprochait un défaut peu compatible avec l'imperturbable sang-froid qu'exige toniours le commandement des troupes '. Il était soupçonné d'avoir, ainsi que l'un des cinq directeurs, fermé les yeux sur ce système de pillage et de dévastation qui avait excité l'indignation des peuples de la Suisse et de l'Italie, et fait gémir les soldats et les officiers francais sidèles aux sentiments de l'honneur et de la véritable giotre nationale. Ces préventions fâcheuses suivirent Scherer à l'armée d'Italie '.

A peine le nouveau général en chef eut-ll pris les rênes du commandement sur ce théâtre de la guerre, qu'un mécontentement général se manifesta dans l'armée et dans toutes les parties de l'Italie sonmises à la domination ou à l'influence française. On vit arriver, à la spite do Schérer, nne seconde ligne de ces déprédateurs qui dévoraient depnis si longtemps le pays avec un cynisme sans exemple. Le premier acte du général, en arrivant à Turin, fut d'exiger du gouvernement provisoire du Piémont une contribution extraordinaire de six cent mille francs. Contraints à payer, avec les formes les plus impératives et les plus vexatoires, les Piémontais appelèrent, sur les exacteurs, la vengeance de l'Autriche. Loin de chercher à apaiser ou à diminuer les plaintes qui s'élevaient de toutes paris ; les commissaires du Directoire, par leur morgue et leur insoience, attisérent le feu de la révolte, qui commencait à se déclarer depuis les Alpes jusqu'au détroit de Messine, et étoufférent les sen-

<sup>1</sup> Haud tolerabili vini cupiditate fadavit. Quing. Curt., lib. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il y avait beaucoup d'injustice dans ces reproches et dans ces préventions. Schérer est mort en 1804, dans sa terre de Chauny, et n'a laissé qu'une fortune médiocre.

thments de bienveillance qui restatent encore dans le ceur des partisans de la république. Les fautrections qui éclatèrent à la fois sur divers points durent être moins attribuées aux intrigues des agents de la seconde coalition qu'à la conduite impolitique des délégaés à Directoire.

Cenendant Scherer avait reuni les troupes qui devaient composer son armée : d'après les ordres du Directoire, il vint prendre des positions sur les frontières de la république cisalnine, et chercha à se mettre en communication avec l'armée de Naples, commandée par Maedonald, et qui avait été mise sous sa direction supérieure. Il est certain que si cette dernière armée avait pu, sans danger, abandonner sa conquête, et se joindre avec l'armée d'Italie, les Français se seraient trouvés à même d'opposer des forces à peu près égales à celles que les Autrichiens avaient réunies dans les États de Venise. Nous avons fait voir que les troupes aux ordres du général Macdonaid étaient déjà insuffisantes pour contenir le pays, à l'occupation duquel le Directoire attachait une haute importance. Il était donc impossible de distraire quelques détachements de cette armée; et l'on verra plus tard qu'alors que sa participation fut jugée indispensable pour repousser les efforts de l'ennemi dans la haute Italie, il fallut que Macdonald évacust entièrement le royaume de Naples.

Maigré sa supériorité numérique au commencement de lu campagne, l'armée autrichienne ne se hétait point de commencer les hoetilités, et, à la fin de mars, les deux armées étaient encare cantoonées dans leurs positions respectives. Ce retard du côté des Autrichiens post être attribué à hé double istention d'attendre l'arrivée du corps auxiliaire promis par l'empereur Paul II<sup>e</sup>, et réviault des premirées opérations en Allennagne. L'arrivée des premières colonnes russes ne devait avoir lieu que le 12 avril, et cette d'eronstance détermina le général français à prender l'initiative, en attaquant les Autri-chiens sur le bas Adige, et en manouvrant de manière à les reieters sur les frents.

Les deux armées occupaient, au 25 mars, les positions suivantes :

L'armée autrichienne, que commandait par intérim le gené-

ral Kray pendant l'indisposition du général en chef Mélas, était campée su la rive gauche de l'Alige, derrive les places de Vérone et Legrange, dont les fortifications étaient réparées. Lo camp était placé à Par-d'Arqua, dans la Polésine', à deux milles du courfisent de la Polesila et du canal Blanco; un se-cond à Berliucqua, dans le Véronais, à den milles au délà de Legnage un troisieme, à Consetté, dans le Padonn; un qua-trième, enfin, vers Bussolengo, près du lac de Garda; différents détachements occupaient les villages de Santa-Lucle et de San-Massimo, en avant de Vérone; un autre, assez considérable, et alt poir és un fest pateur se de Patringo: cette dernière position, naturellement formikable, avait été encore fortifiée par une double ligne de retranchements et de rédouts bien garnis d'artiflieré. Six batallions, placés à Bussolengo, liaient la communication avec Vienne.

Deux ponts de bateaux avaient été jetés sur l'Adige : l'un; vis-àvis de Polo; l'autre, vers Santa-Lucia 3, dans la direction de Pastringo, à douze milles de Vérone : tous jes deux étaient défendus par une double tête de pont, garnie d'artillérie. D'antres retranchements occupients, avec du canon, les hauteurs inkrieures entre Lazise et Calmisino. Ainsi la droite de l'enment touchalt au lac de Garala, sa ganche à l'Adige; le centre occupait Vérone, San-Massino et Santa-Lucia, Un corps d'avant-garde occupait Legnago et les postes qui se trouvent en avant de cette place.

Schiere avait établi son armée derrière les places de Peschiere et de Mantone, où était le quartier général. Regordant les montagnes du Bergamasque et du Bressan comme impraitcables dans cette saison, il a avait laisse dans Breecia et Bergame que quarte batalilous. Il pensait d'allieurs que son fiano gauche serait suffissamment garanti par la division de l'armée d'illéviète, commandée par le ginéral Dessolles, qui occupait.

La Polésine ancienne, province vénitienne dont Rovigo était la capitale.

<sup>\*</sup> Voyes la carte placée tome IV, page 3.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ce n'est pas le village du même noin dont nous venons de parler, qui est auprès de Vérone sur la rive droite de l'Adige, et que nous allons encore désigner plus bas.

la Valteline, et par les troupes de la même armée, que le général Lecourbe avait ordre de lui envoyer à sa première réquisition.

Ayan pris la résolution d'attaquer l'armée antrichitenne, je guérnal Schérre d'uiva la sienne en deux corps. Le premier, composé des divisions Montrichard, Victor et Hatry, sous la direction du grinéral Moreau, d'evalt effectur une fiasses attaque sur Véroue et sur Legnapo, siln d'arrêter et de tenir en échec les secours que l'ennemi pouvait diriger de ces places sur Pastringo, par la rivé rotibe de l'Adige je second corps, composé de trois divisions' commandées par les génrales chef lui-même, devait attaquer et tourner les positions de la droite des Autrichiens sur le lac de Garda.

Le 2c mars, à la naissance du jour, les redoutes et le camp retranche des Autrichiens fureut attuquis par les divisions Belmas et fereuler. Cette entreprise n'était pas facile : chacune des redoutes fut sassille au pas de charge avec une grande résolution, et malgré tout le feu de la mitraille cunemie. Après quatre heures d'un combat sangaint, les Français s'emparcient des positions occupées par les Autrichiens et de leurs deux ponts sur l'Adige. Poursuivis alors sur la rive gauche, uné partie des vaineus fut menée, l'épée dans les reins, jusqu'à la Chiisa, et se rêtre an désordre à Peri.

Pendant ette attaque, la division Serurier balsynit la chaine de montanges qui, partant de Lazies, ermònic Jusqu'à Rivoll et à la Corona. Les postes antrieblers, dans cette partie, coupés par le mouvement des deux autres divisions françaises, se retirèrent, après avoir toutelòs tenté de se dérândre, et suivirent la marche rétorgrade des troupes du camp retranché. Le général Seruriers s'arrêts sur le plateau de l'Ivol, dans cette nême position rendue si célèbre par la victoire que Bonaparte yavait remportée en 1796. Le nouveau succès obtenu dans les montagnes qui bordent le lac de Garda avait été secondé par la fottilleque les Français entretenaient sur le lac, et que commadaient le capitaine de frégate Shible et le lieutenant Pons.

Dans le même temps que la gauche de l'armée françalse culbutait ainsi la droite de l'armée ennemie, les divisions. Victor

et Hatry d'une part, et celle du général Montrichard, piacée à l'extrême droite, dirigées par Moreau, avaient combattu les troupes sorties de Vérone et de Legnago. Ceiles de Vérone s'étaient postées à Santa-Lucia et à San-Massimo ; elles furent attaquées vigoureusement par les généraux Victor et Hatry. Santa-Lucia fut enfin emportée après queiques heures d'un combat opiniátre. Les généraux ennemis Minckwitz et Liptay furent blessés dangereusement dans cette action. San-Massimo, disputé avec plus d'acharnement encore, finit par rester aux Autrichiens, après avoir été pris et repris jusqu'à sept fois. Le géneral autrichien Kaim y fut également biessé. Les Français bivouaguèrent autour de Santa-Lucia.

Le général Montrichard avait d'abord réussi à cuibuter les troupes sorties de Legnago, et les avait poursulvies jusque sur jes glacis de cette place; mais le général Kray ayant dirigé sur ce point des forces considérables, les Français se virent attaques par des troupes fraiches; et, après une resistance qui se proiongea insqu'à la nuit tombante, ils furent obligés de se retirer dans leur position du matin.

Ainsi, par ce premier mouvement offensif de l'armée française, Schérer avait battu, repoussé ou contenu les forces autrichiennes. S'il faut en crolre le rapport de ce général, l'armée ennemie aurait essuvé une perte très-considérable. Le général autrichien Dewins fut tué. La perte des Français fut estimée de 2 à 3,000 hommes : les généraux français Delmas et Daiesme avaient été blessés. Le général Scherer fit une mention particulière du général de brigade Pigeon, des adjudants genéranx Argod et Biondean, des chefs de brigade Morel et Petit, des chefs d'escadron Lepicº et Coindet, des chefs de hatailion Ledoux et Dumesnii, du capitaine Biondeau, frère de l'adindant générai , et des capitaines Roche et Héron. Lepic et Coin-

de bataille 3.

det furent promus au grade de chefs de brigade sur le champ Schérer écrivit au Directoire que l'armée autrichienne avait perdu près de neuf mille hommes, dont quatre mille einq cents prisonniers, deux drapeaux et donze pièces de canon.

<sup>2</sup> Depuis lieutenant général, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parmi plusieurs traits de courage et de dévouement qui signalèren

Cependant Scherer ne sut pas mettre à profit les avantages qu'il avait remportés dans cette journée du 26 mars. Effrayé par les rapports qu'il recut de l'armée d'fielvétie, et qui lui annoncaient l'impossibilité où se trouvaient les généraux Dessojies et Lecourbe d'appuyer son mouvement offensif, ii résolut de concentrer ses forces, et donna l'ordre aux divisions qui avaient passé l'Adige de revenir sur la rive droite, en se retirant par Peschiera. Le motif de Scherer, en prenant cette mesure que rien ne devait faire précipiter encore, fut la crainte de voir couper ses divisions de gauche depuis qu'elles ne se trouvaient plus appuyées dans la Valteline par le général Dessoiles. Moreau n'était point de cet avis; il avait judicieusement proposé au général Schérer de conserver sa position devant Vérone, et de s'y maintenir, tandis que les divisions de gauche attaqueraient cette viile par la rive gauche de l'Adige pour en chasser les troupes ennemies. Schérer persista dans son dessein, et voulut effectuer sa retraite.

Le général Kray avait conduit en personne les troupes de cenford devant lesquelies était rétrée la division Montrichard, et il s'était bien aperçu que le principal effort de la droite des Français avait eu Vérone pour direction, et non Legaago. En conséquence, après avoir repoussé Montrichard, il était revents sur Vérone pour être en mesure de s'opposer avec succès à une seconde attaque des Français sur ce point. Peut-être os mouvement du général Kray avait-il contribué à faire prendre à Schèrer la résolution de faire quitter à Moreau la position de Sante-Lucia.

Afin de masquer son mouvement de retraite, Schérer donna

cette journée, à lanquelle ou donna le nout de belaifle de Vérens, nous raporterous ciclie-à. L'Albatege de camp révente de l'arbatique, oue compagné de grenaliers marchais sur une rodouté dont le feu clait extrême ment inscritéer. In june consenté vialité glied dans les range de ces vieux soldats, et unarchait intérjelement avoc eux; quelques grenadiers, l'apertevant à leurs colés, in directs : Jennes housem, que vienste la faire parmi noun l'en c'est point ta place; redourne à tou range, et hisse-sous faire, le conserti, insuité de Tepatrophe, l'échices evre la rapétide de l'éclair, qu'il a labest derrière loi : - A has les grenaliers à moi les conseries l'airtrotoire du la nous. l'ordre au général Serrurier d'exécuter une fausse attaque sur Verone, en lui recommandant de n'engager ses trouves qu'autant qu'il le faudrait pour amuser et retenir l'ennemi. Serrurier. après avoir laissé quelques bataillons à la garde des ponts de Polo et de Pastringo, passa l'Adige avec le reste de sa division, et s'avanca, en suivant le cours de cette rivière, jusque vis-àvis de Bussolengo. Les Français attaquèrent avec intrépidité, et déjà ils marchaient sur les hantenrs qui convraient le flanc droit des Autrichiens, et par conséquent la route de Vérone et le camp qu'occupait le gros de l'armée, lorsque, s'abandonnant imprudemment et malgré les ordres du général Serrurier. à une poursuite irrégulière, ils tronvèrent devant eux la division du feld-maréchal lieutenant Frœlich, que le général Kray envoyalt pour secourir le point attaqué. Ces tronpes, qui sortaient de Vérone, et où se trouvalent les généraux Chasteler et Lattermann, attaquèrent les Français sur trois colonnes. L'infanterie du général Serrurier, malgré le désordre ou son trop d'ardeur l'avait jetée, tint ferme pendant quelque temps : mais bientôt, accablée et rompue par les forces supérieures qu'elle avait devant elle, elle fut mise en déroute, et ramenée au pas de charge. Le 9e régiment de dragons et quelques détachements de cavalerie piémontaise essayèrent d'arrêter les Autrichiens; ils furent obligés de snívre le mouvement de retraite, qui se fit assez heureusement pour qu'une partie des tronpes françaises pût repasser l'Adige. Un corps de pontonniers, soutenu par un détachement qu'envoya le général Kray sur les derrières des Français, des le commencement de l'action, avait détruit un des ponts que le général Serrurier avait sur ce fleuve. Une partie de la division, coupée et enveloppée, fut obligée de se rendre prisonnière de guerre, après avoir vainement essayé de se défendre on de se jeter dans les montagnes '. L'armée française perdit près de 5,000 hommes par

¹ Cette partie de la division se composait de bataillons pi/montais placés, ainsi que queiques escadrons commandés par le marquis de Saluces, sous les ordres du général Serrurier.

M. le comte Mathieu Dumas, dans son Précis militaire de la campagne de 1799, porte la perte de la division Serrurier dans cette affaire à sept mille hommes. Ce nombre est évidemment exagéré, et l'auteur a été trompé

cette espece d'échauffourée, que ne put empêcher la prudence reconnue du général Serrurier.

Les cinq autres divisions étaient arrivées, sur ces entréalités, dans leurs nouvelles positions. Le centre se trouvait pés d'Isola della Scala, une division en réserve sur sa drolte; deux divisions aux ordres de Moreno, en ésperre sur le flance guerte, occupant le village de Battapreda et les sources du Tartaro, veillaient sur tout ce qui pouvait sortiu de Verone. Schierer vouit établis on quartier à Isola della Scala. Alial les forces françaises se trouvaient concentres entre l'Adige, qui coulait aus son front, et le Tartaro sur ses deririers. Cette position couvrait Mantoue, et donnait à Schierer la facilité d'attaquer l'ennemi quand le Jugerait couvraible.

La retraite de l'armée Famçaise fit faire aux Autrichieus un mouvement en avant. Après avoir passé l'Adige, lis occupirent Castelianovo, et vincrat cerner en partie la place de Peschiera, ou Senérer avait eu spin de jeter une garnison suffisante. Le corps principal de l'armée enneule fut établit ou avant de Vérone, la droite apopyée à Sauts-Lucia, et la gusche a Tomba. Les à s'auagnat, comme il l'avait fait, jusque sons ée conon de Peschiera, l'intention du général Kray était de resserrer la gauche des Français, et d'essayer même de la tourner. Dans ce dessein, et pour distraire l'attention de Schiere, le genéral autrichien avait exovojé un fort détachement sur le Po inférieur, jusqu'à Ostielle.

L'ennemi fit, dans la soirée du 4 avril, plusieurs fortes reconnissances sur le front des positions occupées par les divisions que commandalt le général Moreau. Celui-el, qui s'était portide suite aux avant-postes, quand il avait été informé de la présence des troupes autrichiennes, reconaut que c'était le mouvement préparatoire d'une attaque générale tres-prochaine. Il en dit donne raix sus agrécirel a chef, en lui démandant ses

par les rapports étrangers, auxquets il a douné trop de croyance. Un officier diguée do l'a present à l'action à nou ansuré are son lonneur que la peste ne s'élera pas à pius de ciaq mille hommes; et cette version est d'autant plus admissable, que l'ou serva plus los la division Seruriréa qu'et cause de vigavur pour faire supposer qu'elle n'avait pas éprouvé une diminution aussis condérbelle que l'avance le genéral Mattieu Dumas. ordres, soit pour recevoir la bataille dans la position qu'il occupait, soit pour prévenir l'ennemi en marchant lui-même au-devant de lui.

Le général en chef français avait résolu de livrer hotalile à l'armée autrichienne, et l'on vient de voir plus haut que le général Kray était dans les mêmes intentions : une dépêche interceptée lui ayant appris que Schérer se proposait de tenter de nouveau le possage de l'Adige, il évait mis en mesure de faire écheur cette entreprise. Les troupes autrichiennes avaient pris une ligne parallèle à celle de l'armée française; ainsi si devant généranz allaitent présenter à la fois et recevoir le combat.

Schiere doma l'ordre aux divisions Victor et Grenier de s'avancer vers San-Giacono, seu la gaudei du corps autrieblem posté en avant de Vérone, en côtayant les bords de l'Adige pour tenir en respect le troupes qui tenternient de percer de ce célé. Le général Delmas, qui, malgré esa blessures du 26 mars, avait voulu conserver é commandement des a division, devait remplacer à Buttepre le adivision Montrichard, pour essuite protèger, en marchant sur Dossobono, l'attaque des divisions victor et Grenier, eta u besoin celle ug général Moreau. Celui-ci, avoc les divisions Harty et Montrichard, était chargé d'attaquer l'ennemi à Somma-Campagne et à Sonna, tandis que le général Serrutier, placé avec les débris de sa division sus les ordres du général Moreau, devait s'empare de Villa-France

L'attaque avait été fixée a six heures du matin, le 6 avril; mais les mauvais chemins ayant retardé la marche des divisions Grenier et Delmas, elles ne purent arriver à leur destination qu'à onze heures. A cette époque de la journée, les deux armées se trouvèrent en présence, et.le combat s'engagea sur tous les points.

Les troupes autrichiennes étaient divisées en trois fortes colonnes sous les ordres des généraux Kaim, Mercantin et Zopf. Les divisions Grenier et Victors à vanceirent, suivant leurs instructions, sur San-Giscomo, en chassérent l'emenni et occuperent ce village. Pendant que cette attaque révassissif sur in droîte, deux colonnes ennemies s'étaient portées, par un mouvement circulaire, sur le camp d'où le général Moreau était partile maita pour attaquer celui-ci par ses decririers, en même temps que la division Delmas était attaquée sur son froat, a mesure qu'elle a fornant à la lète du village de Bottapreda. Cette position critique ne troubla point le général Moreau, et li s'en tira pur une manœuvre habile. Au lies de continuer a se porter directement sur Somma-Campagna et Sonna, il laissa ces deux villages sur la gueche, et, par un mouvement à droite, il attaqua lui-méme les deux colones autri-chiannes. Celles-ci, prises par leux financ droit, voulurent rétrorgader sur lem position du matin: mais selles furent enfoncées, dispersées dans la plaine, et obligées de se retirer agrand désordre sur Vérone. Dans ce moment, le général Servaire exécutait son attaque sur Villa-Franca. Repoussé d'a-bond, il réusait cependant, après une change vigoreuse à la baionnette, à s'emparer de ce bourg, et à faire à l'enneml environ 900 n'exonnies.

Cependant l'attaque des Autréchiens contre la division Delmas continnalt, e cell-ce-i était presque déborde. Toutefais, quolque le général français ne fût parvenu à réunir la totalité de ses troupes qu'à deux heures après midi, il se buttit avec tant de conarge et de sang-froid, qu'il repoussa toutes les attaques, s'empara de ciuq pièces de canon et fit 1,200 prisonniers.

Les choses so passalen autrement à la droite de l'armée francaise. Le général Kray avait envoyé nes colonne de troupes fraiches sur San-Gleormo, où blentik Victor et Grenier se vivent attaqués avec la plas grande vigueur. Débordés sur leur fianc droit, accablés par une supériorité de forces irrésistible, les Français, sur ce point, furent obligés de se replier sur Isola della Scala. La division Delmas, jusqu'alors fortement engagée avec l'ennemi, ne put, après l'avantage qu'elle vensit d'obtenir, que se déployer en arrière à droite pour protéger la retraite des denx autres divisions sur Duc-Cestelli et Castiglione-Mantovano.

Sur ces entrefaltes, le général Moreau, après son succès sur ies troupes antrichiennes qui lui étaient opposées, avait suivi celles-ci jusque sons les murs de Vérone, et il se prépàrait à attaquer l'ennemi qui s'y était rallié, lorsque le général Schérer, après l'échee éprouvé par les deux divisions Grenier et Victor, voyant son fanc droit entièrement découvert, lui envoya l'orné d'opérer sa retraite. Moreau devalt toutefois conserver son terrain jusqu'à la mait tombante, afin de laisser au reste de l'armée le temps d'effecter en bon ordre son mouvement ritrograde. Cette meuure fat mise a excention avec tant de bonheur que, n'ayant quitté le champ de bataille qu'à sept heares du soir, Morean fit sa retraite sans perdre un seul hommet quoiqu'il fit harcelé par les troupes légères de l'ennemi.

La bataille de Magnano, ainsi appelée parce que le quartier général français avait été établi la veille dans ce village, occasionna une perte considérable aux deux partis.

Les généraux Beaumont, Dalesme et Pigeon avaient été blessés, et le brave général Delmas avait été frappé de nonvean par une balle.

Le grand résultat de la bataille de Magnano fut la retraite de l'armée française vers le Mincio; angure, blen encourageant pour les Autrichiens, des triomphes qu'ils allaient remporter en Italie.

Décidé à prendre la ligne du Mincio, le général Schèrer dut songer à mettre Mantou dans un état de dérense respectable. En conséquence, il y fit entrer 6,600 hommes. Cette augmentation de la garnison, et les pertes faites en morts, blessés ou prisonniers, réduisaient l'armée française à moin s de 28,000 honumes.

Un des premiers soins de Scherer, en arrivant en Italie, avait de de signifier au grand-due Ferdianad la résolution prise par le Directoire de s'emparer des États de ce prince. Le ministre Manfredina avait offert en valu toute les réparations que pouvait exigre le gouvernement français : nous avons rapporé plus haut quels étaient les torts dont on avait déclaré le grand-duc coupable envers la république. Ce prince, obligé d'obêrr à la nécessité, jugea convenable d'apprendre lu-même à ass sujets echangement qu'ins alisient épouver, et il ît publiér la tou-chante proclamation que nous plaçons let, comme un monument précieux des vertus de ce digne souversis :

« Au moment de l'entrée des troupes françaises à Florence, nous regardons comme une preuve de fidélité, d'attachement et d'affection de la part de nos chers sujets, si, en secondant

ITALIE - T. I.

nos paternelles intentions, lls conservent la plus parfaite tran quillité et respectent la division française et tous les individus qui la composent, en s'abstenant de tout actequi pourrait donner lieu à quelque plainte que ce soit. Cette conduite sage leur assurera, s'il est possible, de nouveaux droits à notre blen veillance. »

Cette proclamation fut publiée en même temps que plusieurs autres des généraux Schérer et Gauthier, dans lesquelles cos derniers s'efforçaient de persuader au peuple toscan que les Français n'envahissaient le grand-duché que pour son bonheur et sa prospérité.

Le 29 mars, 3,000 hommes, sous les ordres du général Gauthier, se présentèrent aux portes de Florence. Ce détachement se composait d'infanterie et de cavalerie, et avait en tête piusieurs pièces de canon. Le général, qui s'attendait pent-être à trouver des obstacles par la résistance des Florentins, rangea sa troupe en bataille, et fit sommer la ville de se rendre; mesure blen inutile, puisque toutes les portes étaient déjà ouvertes par l'ordre du grand-duc. Les troupes françaises entrèrent dans Florence comme dans une ville amie, et le général Gauthier fit occuper sur-le-champ les portes, le vieux palais, les deux châteaux et les établissements publics. Les troupes toscanes placées à ces différents postes déposèrent jeurs armes et furent réunies dans des quartiers particullers. Deux piquets de troupes françaises furent établis sur les places de Sainte-Croix et de Sainte-Marie-Majeure, et l'on plaça une garde devant le palais Pitti, qu'occupait encore le grand-duc. Ce prince passa la nuit dans Florence, et ne quitta la ville que le lendemain avec la grandeduchesse et ses enfants, pour se rendre, sous l'escorte d'un détachement français, hors du territoire occupé par l'armée francaise. Cette noble famille se retira à Venise, pour passer de là en Autriche.

Le pape Ple VI, qui se trouvait, comme on le sait déjà, dans le grand-duché, fut considéré comme prisonnier de guerre .

Victime de la haine que lai portait le Directoire, particulièrement le chef de la secte des Déciphilmthropes, Larévélière-Lépaux, ce respectable vielliard fut arraché de couvert où il s'était retiré, éto ôl in se'occupait plus que des intérêts célestes. On le condusist à Parane, en loi promettant d'end l'abser viver tranquille dans cette résidence: mais des ordres virents bientôt. Dans le même temps que le général Gauthier s'emparat lains de Florence, 4,000 hommes, commandés par le général Mollis, prenaient postession du pont de Livourne, après avoit désarmé la garathon toccane. Tous les émigrés français qui se trouvaient dans la ville requerat l'ordre d'en sordre na vingé-quatre heures, sous peine d'être fasillés. La plus grande partie des Anglais que Livourne renfermant également s'étalent d'éjé manarquis à la première nouvelle de l'approche des Français; mais toutes les marchandisses qui leur appartendient, aussi bien que celles des Autrichiens; des Russes, des Portugais, des Tures, et autres peuples en guerre avec la França, furent confisquées, et l'on annula tous les actes de vente et les marchés qui pouvaient avoir été condus despuis quinze [our.

Un commissaire du Directoire français, Rheiniaart, fut chargé de l'organisation civile du grand-duché de Toscane. Le régime français fut mis en vigueur, chaque viile eut sa municipalité, et le savant Fontana fut nommé président de celle de Florence. Mais ces institutions étaient déjà menacées dans leur existence et l'on verra plus join pave quelle rapidité cliés furent anéantise.

Suite des opérations militaires en Italie; l'armée russe entre en campagne; Moreus respubace Schérer; bataille de Cassuno; Milan occupé par l'armée austro-russe, etc. — Nous avons dit, dans ce qui précéde, qu'après la batalité de Mindo. En conséquence, le lendemain même de l'action, o s'uril, les positions de Villa-France et d'Esois della Scala furrent évancies, et les troupes firent leur retraite sur Roverbla, ou'il arrière gamée s'arrête dans la journee du 7 avril. Mais, tandis que le gros de l'armée française effectualt son passes de folto, le général Kry faisait traverse le Mindo, vers Valeggio, à une forte avant-garde autrichienne destinée à commencer l'investissement de Peischiera. Les troupes des généraux Zopf et kaims achevèrent de bloquer cette forterses sur la rive d'oile, te investirent partici cinvestirent partici cincinstire de Mantono, de manifer à couper

de Paris pour lui faire traverser les routes glacées des Alpes, et le renfermer d'abord à Briançon, ensuite à Valence, où il mourut des suites des persécutions qu'il avait éprouvées, et des fatigues d'un voyage pénible, bien audessus de ses forces. les communications avec Ferrare. Le général Klenau s'empara de Governolo; et le général Bellegarde, commandant, comme on l'a vu plus haut, dans le Tyrol, fit marcher un corps de troupes par la valiée de Rocca-d'Anfo, et le dirigea sur Brescia, en arrière di Ranc gauche de l'armée française.

Ce dernier mouvement, que le général Schérer ne sut ni prévoir ni empécher, fut d'une très-grande conséquence pour l'armée française. Le s avril, à la pointe du jour, toute la chaine des postes français et cisalpins, dequis Barnico jusqu'aux lace d'idroct de Gand, nu tatuque per les Autrichiens. Les troupes, etant trop peu nombreuses pour sontenir cette attaque avec quelque avantage sur une ligne aussi étendue, abandonnèrent leurs positions et se retirèrent sur Brescia, laissant l'eunemi maître des rétranchements de San-Antonlo, et du petit fort de Bocca-d'Ando, stûte sur la rive droite du lac d'îdre.

Ainsi debordé sur sa ganche, et sur le point d'être tourné, Schéer resta covaineu que la ligne da Mincio viétait plus tenable, et se détermina à la quitter. Les divisions requrent l'ordre de se retirer derrière l'Oglio, en même temps que les autres troupes disponibles dans l'intérier de l'Italie s'avançaient à marches forcées sur l'Adda, pour garder les ponts de cette rivière et couvrir Milian.

L'abandon de la ligne du Mincio sans combat présibile porta un grand découragement dans les rangs de l'armés française; et ce mouvement rétrograde allait encore avoir pour résultat l'isolement de l'armée de Naples aux ordres de Macdonald, et la perte des communications avec éches, les Elats de Parme et la haute Toscane. Le gros de l'armée passa la Chiese le 8 avril, à Asoia.

A mesure que les Français s'éloignaient ainsi de Mantoue, les Autrichien reserreinient ette l'paice et en complétaient sus-ceasivement l'Investissement. Une flottille autrichienne, organiées sur le Po, seconda différentes attaques entreprises par le général Klenau, chargé de s'emparer de tous les postes qui anraient pa servir au ravitaillement de Mantoue. Le même jour scherre traversait la Chiese. Ponte-Mollion, Lagoacure et Borgoforte furent occupies par les Autrichiens, qui en surprirent les gaminoss et les litrent prisonnières. Klenaut trovar à Lagos-

euro trente-deux barques chargées de deux cents pièces de canon en fer, destinées à armer des batteries sur le Pô; le même général prit à Borgoforte un équipage de pont qu'on y avait imprudemment laissé.

Pendant ce temps, la droite de l'armée ennemie s'avanquit au delà du lac de Garda. Phissieure cognementa svaient en ieu sur ce lac entre les flottilles française et autrichienne: l'avantage resta à cette dernière, qui força les bâtiments français de se réfujér sous le canon de l'eschiere, oi dis restreta hloqués. Le siège de cette forteresse fut pousé arec vigueur; et Manuce, discornais abandonnée à ses proges forces et déjà bloquée, commença à être bombardée par le giéral Saint-Julien. Le giéral Melgarde continuait à mances vere dans le Tyrol, de manière à appuyer la droite du général Kruy, et le général Wukassovich à s'avançait vers Brescia. Cette ville était déjà menacée, lorque le giéral Lacourde envoya, de la Valletine, un corps de troupes qui attaqua les Autrichiens, les battit, et les forcà à reaoncer momentaisement à leur enterpent à le res atterpent de la cette fres de reaoncer momentaisement à leur enterpent à le un enterpent de la cette fres à reaoncer momentaisement à leur enterpent à le cette de la cette de la

Quels que fussent déjà les progrès de l'armée autrichleene, le général Kray semblalt attendre l'arrivée de l'armée russe pour pousser les Français avec plus de vigueur. Le 14 avril, ceux-ci étalient encore dans leurs dernières positions, c'est-à dire, leur gauche au deià de la Chiese, et la droite au deià de l'Oglio. Lavant-garde autrichienne était en avant de Golto, et le gros de l'armée ne passa le Bindeoq que le 3. Le général Kray fit prendre à ses troupes une position sur les bords de cette rivière, et occuper Monte-Otiveatone et Campagolo.

Cependant, l'armée russe, commandée par l'un des généraux les plus estimés de cet empire, le féch-arachéal Souward, célebre par ses succès coutre les Tures, avait traversé l'Allemagne, et vensit de déboucher par les montagnes du Tyrol, à peu prisdans le même temps que Schérer opérait sa retraite sur fia Chiese et l'Adda. Le général en chef russe, à la tête de son avanigarde, entra dans Vérone le 1 d'avril, et artival le lendemuin au quartier général antrichien, à Campagnola. Souward prirt alors le commandement supréme des troupes réuneis sous la dénomination d'armée austro-russe; et lorsque le général Melas, longtemps retenu sur les derrières par uce maladie grave, vint, quelques jours après, rejoindre l'armée autriehienne, il en reprit le commandement sons les ordres du feld-maréchal russe.

Souwarofarrivait à la direction des affaires militaires en Italie

précédé d'une haute réputation, qu'il devait peut-être encore plus à la singularité de ses mœurs et de son caractère qu'à ses véritables talents pour la guerre. Cet homme, comblé des faveurs de son maître, et revêtu des dignités et des principanx bonneurs militaires de l'empire russe, vivalt avec la simplicité d'un Tatare, et combattait avec la vivacité d'un Cosaque. Religieux jusqu'au fanatisme, il inspiralt ce dernier sentiment aux soldats sous ses ordres. Sorti lul-même des derniers rangs de l'armée, il n'oubliait point cette origine. Le enlte superstitleux qu'il affichait, et cette espèce de courage sauvage et féroce qu'il savalt montrer dans l'occasion, l'avaient fait adorer des guerriers non moins farouches et fanatiques qu'il conduisait. Ardent, infatigable, impassible dans le malbeur, confondant dans sa manière de combattre les peuples civilisés et les hordes barbares. le valuqueur d'Ismailof, le héros de la Russie, s'étalt créé un système de guerre propre à déconcerter, par sa bizarrerie, les combinaisons savantes des tacticiens les plus expérimentés. L'armée autrichienne, placée sous le charme de cette renommée extraordinaire, vit dans Souwarof l'ange tout à la fois tutélaire et exterminateur dont l'épée flambovante allait lui fraver le chemin de la victoire. L'enthousiasme des guerriers ailemands fut porté au plus haut degré par le récit fastueux des brillantes campagnes de leur chef suprême; un fanatisme religieux et militaire embrasa tous les cœnrs. Aucune circonstance plus favorable ne pouvait se présenter à Souwarof pour justifier cet enthouslasme et l'éclatante réputation qui le faisait naître. La faiblesse numérique des troupes françaises et cisalpines lul promettait des specès faciles, et le nom de son adversaire, déjà vaincu par la senle armée autrichlenne, n'étalt pas assez imposant pour faire craindre que des manœuvres habiles pussent suppléer à l'infériorité des forces.

L'armée russe, composée de troupes d'élite, était de 40,000 hommes, et ce nombre, joint à celui de 60,000, formant l'effectif de l'armée que les Autrichiens avaient déjà en Italie, présentait un total de 100,000 combattants. Affaiblis par les revers essuyés depuis l'ouverture de la campagne, les Français n'avaient gnère plus de 28 à 30,000 hommes, non compris l'es troupes cisalpines, à opposer à une masse aussi effrayante que celle des Austro-Russes.

Souwarof s'empressa de mettre à profit sa grande supériorité, en sulvant l'exécution du plan déjà commencé avec succès par le général Kray. Dès le 18 avril, il donna l'ordre aux troupes campées à Cavriana de s'avancer sur Brescia, que le général Schérer s'obstinait assez mal à propos à vouloir défendre. Le général Kray fut chargé par le généralissime de diriger cette attaque. Le 20, le corps autrichien du général Ott, soutenu par des pulks ' de Cosaques et des détachements de grenadlers russes commandés par les généraux Bagration et Korsakof, se présenta devant Brescia. Le chef de brigade Boucret occupait cette ville avec environ 1,200 hommes. Sommé de se rendre, le commandant français répondit négativement et se prépara à résister. Après une vive canonnade, la porte dite de Peschiera fut enfoncée à coups de hache, et la garnison, abandonnant la ville, se renferma dans le château. Promptement attaqués dans cet asile et menacés d'ètre pris par escalade, les Français demandèrent à capituler et furent falts prisonniers. Les alliés trouvèrent, tant dans la ville que dans le château, quarante canons, dix-huit mortiers et une grande quantité d'armes et de munitions.

Sur ces entrélates, le guéral Schéres était définitivement retrié derrière l'Adda, et a "avait laisse qu'une falle arrièregarde sur la rive gauche, entre Pizzighettone et Crémone. Cette derrière ville avait été évacuée le 16. Les mouvements progressifs de l'ennemie tu nouvel échec essayé près de Crémone, cette d'intrelation de l'ennemie tu nouvel échec essayé près de Crémone, d'irrient bientoit rappéer l'arrière-garde derrière la rivière, où on Schérer chercha à se fortifler. L'armée prit alors les positions suivantes :

La division Serrurier occupa la tête du pont de Locco et se prolongea jusqu'à Vaprio. La division Grenier, chargée de défendre le 'pont de Cassano, devait se lier par sa gauche avec la droite du général Serrurier, et porter elle-même sa droite vis-

On appelle ainsi les régiments de Cosaques.

a-vis de Rivalta, pour se lier avec la gauche du général Victor, qui occupait le pont de Lodi en prelongenat son avant-garde vers le Po. Schérer établit son quartier général à Lodi, espérant pouvoir tenir encore quinze jours dans sa nouveile position, et recevoir à temps les seconts que lui promettait le Directoire français Mais son adversaire n'était point d'humeur à ini donner ce relache.

Souward, après la prèse de Brescia, avait ordonné au géneria Kay de presseu vigiourosament le siège de Pecchiera. La seconde parallèle était dejà ouverte devant cette place, et la garaison avait en vain demandé à so retierre à Mina avoc lès noneurs de la genere. Knya vant été établir son quartier géneral à Valeggio, et se trouvait également à portée de Pecchiera de Mantoue, dont l'investissement était complet. Le généralissime vétait porté à Montechiaro, à trois lieues de Brescia. Le 24 avril, le gross de l'armés ennem passa l'Oglio sur deux colonnes. La première, aux ordres du général russe Rosemberg, marcha par Palazzolo du côté de Bergame; et la se-coude, commandée par le général Métas, s'avança par Ponte-d'Oglio, Martinengo, Sola, Jusque sur le Serio. Des corps commandés par les généraux Kaim et Hohenzollern furent dirigés sur Plaiance et sur Cérionne.

Scherer, craignant de voir forcer tous jes ponts qu'il avait sur i'Adda, les fit rompre, et porta son quartier général à Milan. L'armée française en Italie ne s'était point encore trouvée dans une position aussi critique. Pressee par nn enneml quatre fois plus nombreux, elle avait encore à se défendre contre les mouvements insurrectionnels qui commençaient à se manifester dans les pays où elle se trouvait cantonnée. En effet, les revers que les Français venalent d'éprouver avaient rallumé toutes les passions. Les hommes dépouiliés de leur influence, croyant le moment favorable pour la ressaisir, avaient levé l'étendard de la révolte. Des partis puissants étaient déjà formes jusque dans Milan; des rassemblements étaient organisés dans ie pays d'alentonr, et les paysans du Ferrarais avaient livré aux aliiés la capitale de ce duché dont le château restait seul au pouvoir des Français. Les prétextes ne manquaient point pour exciter et fomenter l'insurrection ; les longues exactions exercées dans ces contrées par les agents du gouvernement français n'avaient que trop disposé les esprits à écouter les insinuations des émissaires que l'Autriche y avait dirigés.

Dans cet état de crise, Schérer eut du moins le bon esprit de reconnaître qu'il ne pouvait pas sauver l'armée française. Effrayé de l'immense responsabilité qui commençait à peser sur sa tête, et mettant tout amour-propre de côté, ce général envoya sa démission au Directoire, et remit provisoirement le commandement de l'armée à Moreau. C'était une singulière destinée que ceile de l'ex-général de l'armée du Rhin : deux fois les hommes choisis par le Directoire français réparaient ainsi d'euxmêmes l'injustice de ce gouvernement envers un guerrier que sa grande réputation appeiait au commandement en chef des troupes en Italie. L'honorable confiance du général Schérer dans les talents du Fabius français recut les mêmes applaudissements qu'avait excités la précédente déference du général Joubert; et ies directeurs, en cette circonstance, ne crurent pas devoir s'opposer au vœu général gul appelait Moreau à un poste peu envié. La nomination du nouveau commandant en chef eut nne in fluence marquée sur le moral des soldats, consternés de ieurs précédentes défaites. A la première revue qu'il passa des différentes divisions de l'armée, Moreau fut saiué par les acclamations unanimes de vive Moreau! vive le sauveur de l'armée d'Italie! il nous souvera comme il a souvé l'armée du Rhin dans la forAt Noire

De pareils témoignages de confiance, on flutant l'amourprope du ginéria, ne lui fermiert pas les youx sur l'extrème difficulté de la thébe qui lui était imposée. Il savait qu'il lui citalt presque impossible de se maintenir contre une maisse aussi forte que celle qu'il avait dévant lui. Quelque tempa avant l'arrivée du corpa auxiliaire des Russes, jui-même avait proposé, dans un conseil de guerre convoqué pur Schérere, et retirer toute l'armée française en Piémont, et d'eviter tout engagement ultireur, jusqu'à ecque le Directoire et réutuil es moyens de reprendre une offensive vigoureuse. Mais au moment où il venuit de peradre le commandement en che, les circosstances n'échient plus les mêmes. Une rétraite précipite comprometant l'armee de Naples, et la livrait, pour ainsi dire, a la discretion de l'ennemi. Cette consideration puissante lui fit garder ses positions, et chercher à décdarde le plus longtemp possible le passage de l'Adda, afin de donner à la division Dessolles, que devait envoyer Masséna, le temps d'arriver en ligne pour défendre la gauche, tandis que les troupes du général Gusthier, auquel l'ordre d'évacuer la Toscane fut transmis, arriveralent à marches forcées pour joindre la droite de l'armée.

Moreau prit les dispositions qu'il jugen les plus convenables pour assurer sa tertale et avoir les moyens de se rapprocher des Apenins et de la côte de Genes, afin de faciliter la jonction de Macdonid avec l'armée d'Italie. La téte du pont de Cassano, déjà converte par le Canale Ritorto, qu'occupsient des avant-postes retranchés, fuit complétement fortifiée et gantie d'artillerie. La gauche, aux ordres de Serurier, fut étendue jusques sur la rive droite de la branche orientale du la cé Como; la droite, aux ordres du général Delmas, fut renforées par des troupes tirées du centre. Cest dans cette position pur donces un tendre les entreprises utilérieures de l'emonemin

On ne peut guère se dissimuler que les dispositions prises par Morcau ne rempissient point l'oblet que ce général s'était procposé. En admettant la possibilité de se défendre avec 30,000 hommes contre des forces plus que triples, toujours est-il évident que la ligne française était trop étendue; puisque son point de retraite était Alexandrie, le général français devait concentrer ses troupes à Cassano et sur le Ritorto, au lieu de les disséminer, comme il le faisatt, depuis le lac de Como jusqu'à Pizzighettone, dans un espace de près de vingt lieues de longueur : c'était suivre maladroitement les errements vicieux de son prédécesseur, et exposer la faible armée française à une entière destruction.

Cependant le maréchal Souward avait porté son quartie général à Trevigilo. Bergame et son château, attaqués vivement, avaient été emportés malgre la vigoureuse résistance des troupes que Moreau avait commises à la défense de cette place. Le 25 avril, l'armes alike arriva tote etière sur les bords de l'Adda. Le généralissime, ayant fait reconnaitre et reconno luiment en partie la position de l'armée française, divisa son troupes en trois fotres colonnes correspondantes aux trois points principaux de la ligne française. La coionne de droite, commandée par le général russe Rosemberg, et dont le général Vukassovich lirgienti l'avant-garde, se porta vers la pointe de la de Lecco, vis-à-vis du poste de ce nom; la colonne du centre, composée des divisions antrichiennes Zopf et Olt, se dirigea sur Vaprio; enfin, la colonne ou corps de gauche, conduit par le général Mélas, marcha par Treviglio et vint se placer vis-àvis des retranchements de Cassano. Souvarof, dans l'intention d'attaquer le lendemain, fit bivousquer ses troupes devant les avant-postes franceis.

En effet, le 26, å la pointe du jour, les batallions de grenadiers uses, aux ordres du prince Bagration, attaquèrent Lecco, et ne purent emporter ce poste, où ils éprouvirent une perte tresconsiderable par l'effet de l'artillierte des retranchements, et par l'opinitair esistance de soidats français. Dans le même temps, le général Seckendorf, détaché du camp de Treviglio, marchait sur Crema, en chassait les Français, et poussait ses avantpostes jusqu'an pont de Lodi. Le général Hohenzoliern, sortant de Cremone, avait passé le Pô pour faire nne incursion dans le duché de Parme.

Toutefois les mouvements ordonnés par Souwarof ne purent être entièrement achevés dans la jonrnée du 26, ce qui fit différer l'attaque générale jusqu'au lendemain.

Le général Serruirer, dont la division avait défendu les retranchements et la tête de pont de Lecco, en était parit, suivant les hastructions qu'il avait reçues, avec les deux tiers de son monde, pour se rapprocher, en longeant la rive droite de l'Adda, du centre de l'armée; il ne laissa, dans Lecco, que la 18' d'eml-brigade légère et un'édotchement de d'argons, sons les ordres du chef de brigade Soyez', et du capitaine d'étatmajor Delort'.

Le général Vukassovich fit rétablir, dans la nuit du 26 au 27, le pont que les Français avalent détruit à Brivio, et s'en servit pour passer l'Adda, à la pointe du jour. Le marquis de Chasteler, quartier-maltre général de l'armée alliée, avalt également

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depuis maréchal de camp.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depuis maréchal de camp.

fait travailler à la construction d'un pont place à deux miltes audessons du chiteau de Trezzo. La force du courant et l'escapionment des deux rives de l'Adda, en cet endoitt, ne purent empécher les travaux, et le pont fut acheré sans que les postes français en eusent aucun soupon. Les divisions des généraux Zopf et Ott, masquées par le village de San-Gervasio, pendant l'établissement du pont, passerent alors l'Addà, attaquèrent le château de Trezzo, battirent le détachement qui l'occupait, et le poursuivirent jusqu'à l'ozzo : il n'était guère que cinq heures du mațilu forsque e deraire révenment avait lieu.

Le général Moreau, averti de ces attaques sur sa gauche, fit marcher la division du général Grenier sur Brivio. Ces troupes rencontrèrent, chemin faisant, celles du général Serrurier, qui venaient d'être repoussées de Trezzo. Les deux généraux réunis attaquèrent alors les divisions ennemies qui avaient passé le pont construit par le général Chasteler. Une action très-vive s'engagea entre les deux partis. Les ennemis commençaient à plier, et déià le général Grenier, par un mouvement habile, menacait d'envelopper une des divisions ennemies qu'il avait débordée et presque tournée, lorsqu'un renfort, conduit par le général Chasteier, vint rétablir l'équilibre, et faire tourner la chance en faveur des Austro-Russes. Grenier, attaqué à son tour par des forces supérieures, n'en continua pas moins de combattre avec la plus grande vigueur. Le village de Pozzo, pris et repris plusieurs fois, finit par rester au ponvoir des alliés, après un carnage affreux, où les deux partis firent une perte à peu près égale. Un colonei autrichien v fut blessé mortellement, et le général francais Becker v fut fait prisonnier'. Grenier, avant rallié ses

Le genéral Becker, apres avoir enlevé un village dont les Astrichiens versionit de vienparer, et lai quatre conts prisonaires uné fes forces plus que triples des siennes, se trovax en présence d'une double ligne d'infinitrie apopte d'une nombreuse artiller firant à mitrails ser les faibles colonnes françaises. La guede che géréral Becker était déjà édordet, et sa cloude découvret pau le reraite qu'optrait à ce mouent in division Grande. Voyant fina las happies comparasités. I remoin sair il ce mourt-nent, au continuant ses ferx. Le géràrit français, yant et déjà deux chevans ties sons loi, fut strient d'un biscaiser dans le bas-ventre, inicisé pour mont sur le champe de batallie, et ramasse par les sois du général unitries.

troupes au village de Vaprio, y fut attaqué derechef, et forcé de l'évacuer. Cette retraite devint très-fatalc aux Français, en ce qu'elle sépara la division Grenier de celle du générai Serrurier, comme nous le dirons plus bas.

Pendant que ceci se passait à la gauche de la ligne française, le général Mélas avait attaqué les deux forts postes de Cassano et de Ritorto Canale. On sait que les Français avaient conservé, sur ce point, un pont qui débouchait sur la rive gauche, et dont ils occupaient fortement la tête. Trois batailions de grenadiers autrichiens, conduits par Mélas en personne, s'avancèrent pour attaquer cette tête de pont. Après avoir combattu avec toute l'énergie du désespoir, et ionché la terre de grenadiers ennemis, les Français furent forcés dans leurs retranchements, et vinrent se placer à l'entrée du pont, où ils combattirent encore avec la dernière intrépidité, encouragés par la présence du général en chef, qui eut plusieurs de ses aides de camp tués à ses côtés. Cette résistance avait jeté quelque désordre dans les rangs ennemis; mais, renforcés par des troupes fraiches, et soutenus par le feu d'une artillerie nombreuse, les Autrichiens s'avancerent à la bajonnette, se servant des corps de leurs camarades tués pour escaiader le parapet. Cette dernière attaque fut sl impétueuse, que Moreau ne crut pas devoir résister plus longtemps. et ordonna la retraite. Les Français passèrent le pont et en firent sauter une des arches. Les troupes se railiaient sur la rive droite, lorsque la colonne ennemie, qui venait de passer l'Adda à San-Gervasio, vint prendre les Français à dos et en flanc. Le combat recommença, pour repousser ces nouveaux assaillants; mais, pendant ce temps, Mélas faisalt rétablir le pont de Cassano, et bientôt sa colonne put traverser la rivière. Pris de front, en flanc et à dos, Moreau eut alors besoin de tout son sang-froid et de la valeur de ses troupes pour échapper au périf imminent où il se trouvait. Entouré, pour ainsi dire, sur tous les points, il falllit tomber lui-même au pouvoir des ennemis, et ne dut son salut qu'au dévouement des soldats qui se firent

chien Zopf, qui le fit transporter à son quartier général, partager son appartement, et panser par le meilleur chirungien de sa division. Devenu depuis lieutenant général et comte de l'empire, le général Becker fut chargé, en 1815, d'accompagner Napoléon à bord du Bellérophon exterminer pour probiger sa retraite. Melax, voyant son adversaire s'echopper, e desenhat combine sa troupes, fatiguées d'une lutte aussi opinistre, avaient besoin de repos, donne l'ordre de cesser le combat, et s'arrêta sur les bords de la riviere, dans les villages de Casson, d'Inzago et de Gorgonzola, où il d'ébalti son quartier général. Moreau se retira jusque derrière la rivière de Tichoo n'Esia, au dés de Mallo.

La pette des Français, dans cette journée désastreuse, fut proportionnée à Tacharmennet qu'ils a vaient apporté dans la défensive. Deux généraux avaient été tués, 3,000 hommes faits prisonniers, parmi lesqueis an grand nombre d'officiers, et le général Becker, édje tiét; 2,000 morts étaient restés sur le champ de bataille; et Moreau, obligé des retirer précipitament, avait abandonné plas de cert pléces de canon et plusieurs obusiers. Toutefois ces pertes, déjà si considérables, allaient être de le général Servarier après la retraite du genéral Grenèr.

On a vu que, séparé du gros de l'armée française après l'évacuation du village de Vaprio, Serrurier devait nécessairement se trouver exposé à tous les efforts des troupes que commandaient les généraux Rosemberg et Vukassovich, qui avaient passé l'Adda à Brivio. Serrurier, attaqué avec chaleur, soutint ce combat disproportionné avec tant de bonhenr et de résolution, que, le soir de la bataille, il était parvenu jusqu'au viliage de Verderio, sans avoir éprouvé une perte trop sensible, Ignorant la situation des affaires au centre, ce général s'était retranché dans cette position, et s'v défendit toute la nuit avec moins de 2,500 hommes qui lui restaient. Le lendemain, 28 avril, il espérait encore que le général Moreau, qui ne pouvait pas ignorer sa situation critique, viendrait le dégager; mais il apprit bientôt la retraite précipitée du général en chef, et, se voyant enveloppé par plus de 10,000 hommes, il réfléchit qu'en résistant plus longtemps il exposerait les braves qu'il commandait à une mort certaine et Inutile. Toutefois, avant d'en venir à la fâcheuse résolution de mettre bas les armes, ce digne général assembla ses officiers, et ouvrit le premier l'avis de se frayer un passage, l'épée à la main, à travers les rangs pressés de l'ennemi. Cette détermination généreuse et hardie ne fut point accueillie, et Serrurler dut alors former la demande d'une capitataion. Il obbit que tous les officiers, au nombre desquels se trouvrait un général piérmontais, auraient la liberté de se retirer en France sur leur parole, et que les soldats prisonniers sersient échangés les premiers contre un pareil nombre de soldats des armées alliées. Par cette capitulation, 3,600 hommes environ, quitac canons et plusieurs caissons de munitions tombèrent encore au pouvoir de l'ennemi<sup>1</sup>. Ainsi la détermination prise de défendre la ligne de l'Adda cotait aux Français près de 9,000 hommes; perte énorme, et que ne pouvaient nos començair les secours attendas pur Moreau.

Pendant que les Autrichiens effectuaient ainsi le passage de l'Adda, et forcalent le général Moreau à se retirer en toute hâte sur le Tésin, les Russes attaquaient de nouveau et avec acharnement la tête de pont de Lecco, qui avait résisté jusqu'à ce moment. Excités par les succès que leurs troupes venaient d'obtenir sur les autres points, ils se portèrent à cette attaque avec une audace dont il serait difficile de donner une idée: mais la résistance des soldats français était dans la même proportion que la téméraire intrépldité de leurs ennemis : aussi tous les environs de la redoute, toutes les avenues par où ils cherchaient à déboucher sur la tête du pont étaient non pas ionchées, mais encombrées de cadavres entassés les uns sur ies autres ; jamais un espace aussi resserré n'a présenté autant d'hommes tués, et ce combat de Lecco doit être un exemple mémorable de tout ce que l'attaque a de pius audacieux et de plus terrible, de tout ce que la défense a de plus énergique et de plus opiniâtre. Enfin , consternés par tant de pertes , il fallut bien que les soldats russes renoncassent à enlever les retranche-

Après cette capitation, in marchal Souward fit l'éccuril le plus distunçué aprémét Servine, et l'invità a dienr. Penshalt n'espas, la couvresation funha naturellement sur les événements de la veille et sur la capitation du maita. Souvenet, par un movement de ja tenuce censable dina en général de que lui, dont l'instruction et les conceptions ne s'évenisient en général det que lui, dont l'autraretion et les conceptions au s'évenisient complait en rétire : à Patris, réposité Servaire. — Tant lairen, ajonta le généralissine; j'espère vous y viue lieutoit. — Je l'espère de même, reprit le vaince, avec vautant éfinesse que de digairt. «

ments de vive force; et, ce qui met le comble à la gloire de cette défense héroque, le détachement du 9° de dragons laissé, comme nous l'avons dit, avec la 18° demi-brigade legère, à la défense de Lecco, et conduit par le capitaine Letort, sortit des retranchements après le dernier effort des Russes, les charges, les mit en fuite, en tailla une partie en pièces, et ramena avec lui une trentalen de grenodiers, dont quelque-uns étaient décorés de la médalite d'Ismalof', preuve authentique de leur bravoure érouvel.

Cependant, le petit nombre de Français qui venzient de résister si opiniâtrément à des efforts si extraordinaires, ne voyant rentrer aucune des ordonnances qu' avaient été envoyées pour avoir des nouvelles et prendre les ordres du général de division Serrurier, en jul rendant compte de ce qui venalt de se passer, commencèrent à considérer avec plus d'attention la situation critique dans laquelle iis se trouvaient. Toutes les munitions de guerre étalent épulsées, et, quoique depuis quelques heures les ennemis eussent cessé de tirer sur les retranchements, le coionei Soyez soupçonna les événements désastreux qui venaient d'avoir lieu sur la ligne française, et des lors il songea à une résolution hardie. Profitant de l'obscurité de la nult, il rassembla quelques barques qui se trouvaient sur le lac de Como, et y fit d'abord transporter tous ses blessés. La 18° légère s'embarqua ensuite promptement et dans le plus grand ordre : un profond silence dérobait ce monvement aux ennemis. Au point du jour, toutes jes embarcations étaient au large, à l'exception d'une seule, qui avait été laissée pour reeevoir l'officier de génie, les artilieurs et les sapeurs, charges de faire sauter la tête de pont. Cette dernière opération réussit complétement. Les pièces enclouées furent ensevelles sous les débris des retranchements détruits par la mine. La dernière barque rejoignit les autres, et pas un individu, quelque graves que fussent ses blessures, ne fut abandonné à l'ennemi. La troupe du colonel Soyez, apres avoir couru quelques dangers, rejoignit l'armée sur les bords du Tésin.

Les Russes sont dans l'asage, à la fin de chaque campagne, de distribuer des médailles à ceux de leurs soldats qui s'y sont le plus distingués.

Les traites résultats de la bàtailté de Cassano out attiré us genéral Moreau les reproches d'un grand nombre d'histories militaires. Ils le blâmeut de n'avoir pas su prévoir ni empécher l'établissement du pont que l'ennemi plet sur l'Adda, dans la noit du 26 nu 37, à l'eudroit le plus difficile de la riviere, sons un chêten gardé par des Français, et à peu de distance d'un de leurs emps. Cette operation de l'ennemi dénote, de la part des Français, une négligence de précuulons et de surveillance qu'il est facheux d'imputer au général dont le prudence à cet rarement trouvée en défaut d'une manière nuiss' contraits.

Moreau, en se retirant derrière le Tésin, annoncait qu'il désespérait de pouvoir défendre l'invasion de la espitale de la Lombardie. Il emmena avec lui les membres du Directoire cisalpin, et cette fuite des autorités constituées sema la terreur et l'effroi parmi tous ceux qui, avant pris part à la première révolution, redoutaient, avec raison, la vengeance du gouvernement autrichien. La foule des malheureux habitants de Milan qui abandonnaient cette ville occasionna un tel désordre dans la division Grenier, formant l'arrière-garde, et chargée par conséquent de protéger leur marche, que cette troupe eut été infailliblement enlevée au passage du Tesin, si l'ennemi eut mis plus d'activité dans sa poursuite. Mais, cedant, comme tous les vainqueurs, au sentiment qui est l'écueil de la prévoyance de ceux-ci, Souwarof, fier d'entrer en triomphateur dans Milan, négligea les moyens de troubier la retraite des Français. Il prit possession de la capitale de la république cisalpine le 28 avril , au nom de l'empereur d'Allemagne, et il publia de suite la proclamation que l'on va lire , dans laquelle il est facile de remarquer les traits distinctifs du caractère original du béros moseovite:

a L'armée victorieuse de l'ompereur apostolique et romain est let 2 elle combat uniquement pour le rétablissement de la sainte religion, du ciergé, de la noblesse, et de l'antique gouvernement de l'Italies parte de la companyation de l'Italies parte de la companyation de l'Atalies parte de la companyation de la co

a Peuples, unissez-vous à nous pour Dieu et pour la foi.
Nous sommes arrivés avec une grande puissance à Milar et à
Plaisance ; pour vous secourir, a de mandre principal de la constant d

Cependant les Français tenaient encore la citadelle de Milan ; une garoison de 1,500 hommes l'occupalt sous les ordres du général Béchant, qui avait promis au général en chef de s'y défendre jusqu'a la déraière extrémité.

Suite des opérations militaires en Italia; retraite de l'armée Fançaise sous Alexandrie; prise de Peschiera; de Pisrighetione par les Austro-Risses; combat entre Vidence et Alexandrie; retraite der Français sous Coni; sur le cet de Arcade, etc., etc. — le marcho Souvaroi, après avoir recoully a Milan les féticitations et l'hommagé de la reconnaissance de parti nombreux que l'Autriche vait en Lombardie, abendoma las giuleral Mélas le sola de vocceper de la réorganisation administrative du puys copiquis, et, poerautient se marche victopeuse, dirigies le gros de sou orneée sur Navare et sur l'avie "Il declecha un nord et sur la droite des colonnes pour occuper nucressivientel les valles au-déssau des Jese; penétrer dans les muces si vientel les valles au-dessau des Jese; penétrer dans les muces si vientel les valles au-dessau des Jese; penétrer dans les la contraction de la contraction

Hédebela an nord et sur la droite des colonies pour occuper successivement les vallées au-dessua des lares, penétrer dinns les gorges et dans les gorges et dans les porçes et dans les porçes et dans les porçes et dans les porçes et dans les gorges et dans les porçes et dans les porçes et de la disputable de l'armée de l'archidanc Charles, su telà du Saint-Gothard, heeliter les inouvements dèce prince, et contact les troupes françaises dels inquietees par la fermentation qui commençait às es manifecter dans les petits cautons. 3

Vera le sud, et por es cauches, il envova les denéral Ott, avec

Vets le sud, et par sa gasche, il envoya le general Ott, avec inn division, pour soutent le general. Kenna, charge d'observer l'arrivee de l'armée de Muedonald, se retirant de Napies, et de lui coupre la retratte sur la haute Toscane et sur Genes, ren s'empirant des dellés des Apennins.

A l'est, et sur ses derrères, le ginérilissime renforça les troupes qui devalent assièger Mantoloe et semparer des villes de Bologne et de Ferrare. Le général klenau, charge de ces deux demières opérations, devait y apporter la plus grande activité, comme étant préliminairement indispensables an succes de sa mission spéciale contre Macdonald. Enflu, si l'ocuse, teur son fornt de bandiere. Sou warof devait,

ratin, a touss, east rou troin equatives, some occurs, avec ses forces principales, poursulvre avec vigueur le général Moreau, et lui faire abandonner les plaines de Piériont et le pays de Génes, avant que l'armée française et la pure evoir des reufertes. Ainsi la guerre allait étande ses ravages aut fous les points du vaste territoire contenu entre les Alpre et les Apén-

onns; et la plus belle partie de l'Italie, en proie aux factions et à lous les lléaux qui marchent à la suite des bouleversements politiques, aliait être de nouveau inondée de sang et rayagée par des armées étrangères.

Les Austro-Russes occupierent, des le 2 mai, la ville de Pavle. En abandonant ce poste, les Français avaient fait sauter une arche du pont sur le Teini, que le général Souwarof a'empresse die faire réabilir. Le même jour, les villes de Phisance et de Parme furent occupies par le prince de libotemoltern, et le général Ott détachs une colonne de sa division pour ailler écompare des villes de Reggio et de Modeine.

La terreur inspirée par les armées ennemies, et peut-être ansai l'inconstance et la légéreté d'un peuple envers lequel les agents du Directoire français n'avaient pas toujours agi avec prudence et modération, favorisaient encore les progrès rapides des alliés. Souwarof, marchant au nom de la religion, et se deciarant l'ange exterminateur des républicains, était accueilli par les acciamations d'une population superstitieuse et dégoûtée du jour français. A mesure que le général Moreau précipitait sa retraite, on voyait les Italiens accourir au-devant du vainqueur, préparant des arcs de triomphe sur son passage, et le proclamant avec solennité le libérateur de l'Italie opprimée, Malheur aux Français qui se trouvaient alors isoles au milieu de cette explosion des passions et de la haine ! ils étaient impitoyablement massacrés, et devenaient ainsi les victimes des fautes commises par le Directoire et par ses agents. Ce mouvement contre les anciens dominateurs fut presque universel dans la Lombardie et dans la Toscane, Dans tous les endroits ou les soldats français n'otaient point en force, ils furent enveloppés et tailles en plèces par des bandes armées, sur les drapeaux desquelles on remarquait, d'un côté, une croix, et, de l'autre, les armes de l'Autriche,

Souwaref, avait fait is guerre de Poingne en 1794. C'était us premier et heureux: seal des moyens à employer pour étouffer les élans de la liberté ches un prupie en vahis; aussi ce généralissime des Austro-Russes avait-il acquis l'expérience nécessaire pour diziger vec un but convenable à ses vues les movements lasurrectionnels qui se manifestaient autors de lui. Il se servit de toute son influence pour prospage encore plus l'éspeit de réde toute son influence pour prospage encore plus l'éspeit de révolte contre les Français, et le faire tourner au profit de la cause dont il se proclamait le défenseur. C'est à cet effet qu'il fit répandre dans toute l'Italie la proclamation dont nous allons citer quelques passages:

## e Peuples d'Italle !

"A ax armes l aux armes! accource; venez vous ranges ous les d'appears de la religion et de la patie, et vois troimplerez d'une nation peride. Les armées alliées des deux augustes empereurs combattent pour vous, verent leur sang pour la dérease de la religion, pour recouvier vos propriétés et pour le relabilissement de votre ancien gouvernement. Les Français ne cassent de vous apprimer; ils ous accablent d'impolts, de requisitions, et , sous le valur précets d'une liberté, d'une égalité chinériques, ils portient la désolution dans vos mainlies, arrachem ils enfants à leurs pères, et les forcent à porte le armée contre leurs souverains légitimes. Peuples d'Italie, consolez-vous il il est un Dieur qui vous protége, des armées qui l'ous defendent; et es armées qual nombrables. »

Dans ses proclamations, Bonaparte avait parlé de gloire et d'amour de la patrie aux Italiens, témoins des prodiges opérés par les soldats français avec ces deux véhicules ; Souwarof présentait à ces mêmes peuples les images de la religion et du trône restaurés et entourés par les baionnettes victorieuses des Russes et des Autrichiens. Ce dernier langage, dans la circonstance où se tronvaient les habitants de la Lombardie, du Piémont et des autres Etats du nord et du milieu de l'italie, devait être plus éloquent et plus persuasif pour eux que le souvenir des promesses qui leur avaient été faites d'assurer à jamais leur liberté et leur indépendance. Le généralissime trouva denc de nombreux partisans et un appui efficace dans ces mêmes habitants, dont une grande partie croyaient racheter leur conduite passée et se réconciller avec le ciel en marchant à la suite des vainqueurs. Des hatalllons, organisés et commandés par des officiers que Mélas avait envoyés dans les bourgs et villages, se iolonirent à l'armée combinée, et prirent part à ses succès, en inquiétant et harcelant sans cesse les Français dans leurs communications " " FOR I regarding west provides out

o Capoudone la retraite de l'armés feançaise, aperès le passage de l'Ada et l'Acquation de Milia, o était, fuite en bon ordre sur trois colonnes; Gelle de droite avait marché de Lotie Blais ance ; celle du centre, sur Voghera, par la reute de Milian à Géras; reelle de guuche, par Vigevano sur Norare; où Morena avait établi son quartier général le 2 mai ; Juis les forces; parques es trouvaient dans la direction de Gérea. Après ce mouvement, Moreau se rendit à Turin, ou s'étaient déjà manifestire quelques troubles. Ayant réstabl l'ordre, il Johann aux chés unisitaires et civils les instructions nécessaires pour l'evacuation de cette capitale du Pienone, et il mettre en était de défense la citudele, dont il confus le commandement au général Florella. Des mosures futures prises pour contenir les partis, qui cherchiatent, de mpécher l'arrive des secours attendus de la France cela l'astisse à travure les Alpres.

Les dernières pertes essuyés par l'armée en dérandant, la passage de l'Ada, et les garnisons jeties dans quelques places, lassaint à peine au géneral Moreau une vinçtalne de mille hommes. Avec des forces aussi inférieures, il devenant bien difficile de gardeir les débouchés des Alpes, de défendre les places du Pienout, de couvrir le pays de Génes et de conserver au moyans de pouv d'omner, en tempasuille, la main au général Macdonald, opérant sa retraite du royaume de Naples. Moreau vit donc la nécessité de reserver et de colmentre se troupes, et, quittant le 7 ma la ville de Truín, il retra tout acts acons son alle gauche, et ports aou quaette grafent A chéandré. Il fit prendre, ensuite position sous les murs de Tortene au gene de sestroupes, anna la resolution de s'y maintenir, le plus longtemps passible, en étendant sa droite vers les Agenuins, a line de favorise le position et l'armée de Naples.

Souwred, avait falt sulvae les mouvements du general Moceau ausst rapidement que possible. Le prience de Hoherzolfern, après avoit, occupé Phisance, remonts la rive droite, du Pò, itt replier les avant-postes français jusqu'au dels de Voghern et ausse près de Tortone. Vers le meine temps, une forte coloune, commandée par le général Vulkassowich, passait le Tesin vers le lac Majeur, s'emparait, des postes d'Arona et, de, Mortara dans la Lumelline, trouvait Verceil auss defense, et, contentivant sa marche, y emparait d'irre, de Crescentino, luc Chivasso et de Trino, c'acues par les troupes françaises. Vukaissowich suivit ensuite la rive gauche du Po; et, remontant le fleute jusque sous les murs de Turin, il maincivra pour déborder l'alle gauche de l'armé française, et forcer aissi le général Moreau de revenir sur ses derrières. Sonwarof lité occuper en outre la position de Bobbio sur la route de Plaisance à Génes, pour se trouver les mesure de s'emparer des défilés des Apennins et d'empêcher la jonction des deux armées de Moreau et de Macdouald.

Pendant que Souwarof méditait les moyens d'attaqu'i Moreau avec succès dans la position défensive que celui-ci venait de prendre, le général Kray poussait avec vigueur les opérations de siège dont il était chargé. Il avait resserré Peschiera du côté de terre, tandis que la flottille autrichienne tenait cette place bloquée du côté du lac de Garda. Le 4 mai, les batteries des assiègeants commencèrent à jouer et continuèrent jusqu'au 7 à battre en brèche. Tout étant disposé pour tenter un assaut. le général Kray fit sommer l'adjudant général Coutheaux , commandant de la place, de se rendre. Cet officier, ne se croyant pas en mesure de résister, consentit à ouvrir les portes, sous la condition que la garaison, forte d'à peu près 1,000 hommes, sortiralt avec les honneurs de la guerre, et serait escortée jusqu'aux frontières de France, en prenant toutefois l'engagement de ne point servir de six mois contre les aillés. Les Autrichiens trouverent dans Peschiera solxante-minze canons: deux mille deux cents fusils, vingt chaloupes canonnières, une 

"Après cette reddition, le general Kray s'àvançà sur Mantoue avec ano cops d'armée. Il s'établit à Bergoforte et aux environs, et ressers à place du côté du las formé pàr le Mincio au moyen de la fottille française, en ont il s'était emparé à Peschiera, et à faquelle II avait hit descendre la riviere.

Le même jour où Peschiern ouvrait ses portes au general Kray, la forteresse de Pizzighettone se rendait au général Kaim. Cédà-et avait ouvert la tranchée le 3 mai. Après quatre jours d'un bombrédement assér virf. le commandant français refusait, écore de se rendré, l'orsqu't l'explosion sondaine d'un magnain à poutre le força à capituler. La garnison, forte sultement de deo hammes, obtint de serir de la place aux, mêmes conditions que celle de Peschiera. Avec plus de moyens de défeuse, et attaquies avec moins de vigueur, les places d'Urbino, de Ravenne, de Bologne et d'Anchon tensient moore.

Ge fut à peu près vers cette époque que le jeune prince Constantin, fils de l'empereur de Bussie Paul II," arriva au quartier général de Souwarof, alers à Pavic. Il venait faire ses premières armes sous les yeux et sous la direction du général que l'empereur, sons pere, regendait comme le première de l'Enerope, et auquel es monarque avait recommandé de ne pas plus ménager son clève qu'un de, ess officiers ordinaires. Aussi Souwarof, en abordant le prince, lui dit avec la brasque franchise qui lui citair ordinaire : a. Est s'angest que va courir, verte Altesse m'ordonnent de vaincre. Il me servit impossible de vous survivre, prince, s'il vous arrivait quelque malheur dans la carrière perilleus que vous allez parcourir. a On croira jass'e ment que la présence du jeune ilis de Paul dans l'armée russe rasoulhe nerore l'enthussiame dout celle-ci était aninée.

La circonstance de l'arrives du prince Constantin fut, un motif de plus pour Souward d'agir promplement et ayes up, gueur coutre, le général Moreau. Ce dernier, après avoir établi son quarrier général à Alexandrie, avait d'autord cars, centre es toujes dans la position de Marcage, entre es ullage que Bonaparte devait rendre si flustre L'année, suivantr, et le place de Tortone : il viait ensuite s'enfermer dans une expiec de camp retranché derrière le Fo et le L'anaco, cuirv
Alexandrie et Valence. Souward financurva pour resserrer les Franceis, et résolut de faire un effort pour les chaiser de la forte position qu'ils occupient.

Dans la croyance que Morean Exesti, laisée dans Torjone qu'une faible garnison, le généralissime ordonna su prince Bagration, qui était. à Pavie, da pauce le Pô, et de se postar, sur la première de ces villes; mais, arrivé à Vogbera, le prince, partique les Trançais se brouxique encere sa metire de dés fendre la ville de Torione. Il en donna avis à Souvanot, qui s'avança avec le général Mélas et le gros de l'ammé combinée, pour apparer l'attaque projetice, Bagratiqu dint Torione his-

quée pendant quatre journ; et, le 10 mai, le maiquis de Chastère, quardire-matre général de l'armée, en dit souter les portes sous le feu de la citadelle, se riendit malire de la ville, et commença aussitôt le siége de cette méme citadelle. Il fut convenu toutclois entre les deux partis que les aillies no pourraient point l'attaquer du côté de la ville, sur laquelle le commandant français s'engagea parellienent à ne point tirer.

"Le 11 mai, la plus grande partie des troupes alliées qui etalent au camp de Voghera, et auxquelles venatt de se joindre fa division du général Kuim, spreis a prise de Pizzighettone, passèrent la Scrivia, et vincrat camper à Torre di Garofoldo. La division du général Karackazy fut détachée pour s'emparer de Gavi, de Seravalle et de Novi.

Ces divers mouvements de l'ennemi ne parent point engager Morcan à ronocer au projet de se maintenir le plus long-temps possible aur la droite de la position qu'il occupait. Il devina que les nombreuses démonstrations que Souwero fais-ait de ce coté n'etalent qu'une ruse de guerre, pour attiers son attention, tandis que le vértable dessein du géneralissimo était de surprendre le passage du Po à la gouche de l'armée française, et d'engager le général en chef l'ul-même dans une aietin genérale et décisive. Moran résolut en conséquence d'actendre son adversaire et de le voir manœuvere. Placée entre Asti et Alexandre, la droite de l'armée française était papsyée a cette dernière ville, et sa ganche à Valence. De forta détachements avalentée fjetés ant à Casale qu'à Verna.

Dans son projet d'attaque sur la gauche des Français, Souwarof comptait beaucoup sur le concours des insurgés piémontais. A l'approche des Austro-Unsses, plusieurs cantons s'étaient soulevés en faveur de ceux-ci.

Les habitants des environs de Mondovi, de Cava , de Characce et d'Oneglia étalent levés en mase, et avalent deja fait mettre bas les armes à un batallionfrançais qui rejoignait l'arface. Ces moivements insurrectionnels, qui avaient lieu sur les derrieres du genieri Moreau, mettalent delu-ci dans une posiation telle, que le moindre échec lui coupait la retraite en depà et au delà des Apountas.

Souwarof fit attaquer la gauche de l'armée française dans

as inatines du 11 mai. Une forte colonner rasse, sous les gordus du général Rosemberg, passa le Pô au-dessus de Valessis, et attaqua les troupes de la division Grenier. Ce demire général, ayant reça l'ordre de ne point se compromettre, se lui d'abord sur la défensive; mais, à spercevant que le mouvement du général rasse n'était que partiel, et n'était point souteun par d'autrest troupes, à fill sortir de anne que colonne sous les ordres de l'adjudant général Garran, qui marcha avec résolution serie Russes, les buttit, et les Goligna avec perte.

Le ieudemain l'effort des Busses fot plus considérable. Une ciolome de 7,000 hommes passa le Pè à Bassignana, près du confloret de ce fleuvert de Tanano; marchant ensuite entre Valence et Alexandrie, afin de couper la ligne de S'rançais, cette colomies ettaiqua de souveau la division Grenier, qui soutist soulé longétemps le choc des assuliants. Nesdorcé par qualques batalileus commandes par le chef de brigade Gurdanne, Grenier commençait même à repousser l'eumeni, lorsque la division di genéral vietor, envoyée per le général cu chef Moreau, vitar mettre les Russes duns une position critique, en les prenant en flance. Le combat dévint tes-vit de part et d'autre; plusieurs pottes furent pris et repris avec un égal acharamenut; plusieurs pottes furent pris et repris avec un égal acharamenut; enfiné général qui commandait les Russes ayant étt du, ecut-

Cet cènce, anquel Souwarof était ioin de s'attendre, le fit remoner à son projet d'attaque aux ce point; mais, voulant enfin contraindre le général Moreau à sortir de sou camp retranché et à continuer sa retraite, il se décida à porter la priès g'irandre partie de ses troupes sur la rive droite du 10° et à marchér sur Torin. Le 16 mai, le général Mélas effectas le passage été se dirigea wir Candia, tandis que le général Viahasowich devait attaquer Casale, Verna et Ponte-Sture. De son coté, le général Morean ayant pénérit è dessain de son adversaite, et voitiant tentire un coup de main pour détiver Tortone et ramener les alliés sur son front, avait fait jeter, dans la mit de 13 au 16, un pont sur la Bornida près d'Alexandrie. Il passa lui-mème cette rivière à la tête d'une colonne de 7,000 hommes, attaque et repouss les postes avancés des Cosseques

aur Marengaet les poursaisti jusqu'à San-Giajlano, tandis que, l'Aile droite fringhee, ayant pase le Tinano, attaquita vec, impétuosité les divisions ennemies des généraux Kalm et Lussignan. Cette deraiter attaque eut d'abord un pién succès, et les deux généraux antrichiens se relitérent avec perte; mais le prince Bagnition, étant venu à teur secours avec sept batale, ions russes, rallat les divisions romipues, les ramens an combat, et devint à son tour l'agresseur des Français; ceux-et résistèrent, longtemps avec avantage, mais de nouveaux batallions rendérecèrent l'ennemi, qui put prendre sen adversaires eu flanc, les colluter et les contribuler à la retriet e, en partie sur leur fond, dans Alexandrie, et en partie duas la vallée de la Bormida et sur Ceva. Dans ce combat, les Français perdirent esviron 1,800 hommes, tant tues que blesses, et peres de 1,000 prisonniers.

Il paraissait difficile que Moreau pût rester désormais dans sa position. En effet, pendant qu'il avait combattu à Marengo. les généraux Mélas et Vukassowich avaient opéré leur monvement; ce dernier avait chasse les Français de Casale, tandis que le prince Bagration et le général Karackzay s'étajent dirigés sur Novi. Gavi et Seravalle, et sur le chemin de Seravalle à Acqui: Le camp des Français se tronvant alors menace sur tous les points, et Moreau n'avant point de forces assez nombreuses pour résister, il se vit dans l'obligation d'abandonner sa ligne, et fit sa retraite le 19 mal, après avoir pourvu à la défense de la citadelle d'Alexandrie, et porté le gros de son armée par Asti et Cherasco sur Conl. où il arriva le 22. Un corps qu'il avait détaché sur sa droite pour occuper Ceva et Mondovi et rétablir les communications avec la rivière de Gènes, interrompues par les insurgés, fut poursuivi par le général Melas, atteint et battu près de Montenotte. Toutefois, après cet échec, ce même corps se replia assez heureusement sur Mondovi, et occupa cette piace.

Le géoriel Mereuv, en copiniderant à défendre son camp, retranché entre le De et le Tanaro, avait attelut comme nous altons le démontrer, le but le plus important pour lui, dans les circonstances critiques où il so transpit. Il avait donne un général Machandiel te temps increasaire pour serappocher de l'armée d'Italie, achever so retratte par la Tosenne, et tente si joaction par le pays de Gênes, sans trouver d'autres siphatcles jougn allors quie ha déchetements peu considerables en uveys par Souwand à sa rencentre. Le séjour de l'armée près d'Alexandrie avait en outre donné au général Périguon, arrivé depuis peu de jours à Gênes avec une divison de l'intérieur, it temps et la ficilité de fermer tous les débouchés d'Alexandrie du côté des montagnes. Ainsi, par cette sage temporisation, -Moreau conservait une place importante, mise dans un état de défense respectable, et qui lui asseruit le spositions les plus avantageuses où les deux armées d'Italie et de Naples pussent ocèrer leur incortion.

Maintenant Il est difficile d'Imaginer comment, avec des forces aussi considérables que celles dont il pouvait disposer. le généralissime des Austro-Russes avait pu donner à Moreau le loisir d'obtenir des résultats aussi importants. Ceci tenait au système de guerre alors presque généralement usité en Europe, et dont cependant Bonaparte avait commencé à s'écarter :système dont on a reconnu depuis les inconvénients dans les mouvements plus rapides, et par conséquent plus décisifs, des grandes invasions actuelles. Il est évident qu'au lieu d'employer une partie de ses forces à faire les sièges de Mantone, Milan, Tortone et Turin; au lieu de faire occuper les défilés de Pignerol et de l'Asslette, et d'envoyer à l'avance un détachement contre le général Macdonald , Souwarof aurait dù plutôt réunir ses masses, envelopper la faible armée de Moreau, ou du moins la contraindre à évacuer le Piémont et l'État de Génes. trop heureuse si elle avait pu dans ce cas arriver en débris tusone dans le comté de Nice et sur les frontières de la Provence et du Dauphiné. Ce résultat ne devait pas être problématique aux yeux du vieux général des Austro-Russes ; l'énorme supériorité de ses forces, et le soulèvement des peuples d'Italie, qui pouvait être mieux utilisé en le faisant servir au blocus étroit des places dont nons avons parlé, auraient assuré le succès de la grande opération dont il est question, et des lors l'armée de Naples, restant entièrement isolée, ne trouvait plus d'issue; et se voyalt rédulte à capituler, ainsi que tontes les places de guerre occupées encore par les Français én Italie. Mals, comme nous venons de le dire Souwarof, n'était point à la hauteur de ces

conceptions hardies; il suivit l'ancienne méthode de ne s'avancer contre son ennemi qu'après s'être emparé des forteresses occupées par celui-ci et qu'on ne veut pas laisser derrière sol. Consequemment à ce principe, après avoir force Moreau à iever son camp retranché. Sonwarof crut devoir s'assurer d'Alexandrie avant de faire marcher ses colonnes à la poursuite des. Français: lui-même s'avança sur cette ville, et y fit son entres le' 12 mai, accompagné du grand-duc Constantin et du général Mélas. Les Français s'étalent retirés dans la citadelle, dont le généralissime confia le blocus à une division russe. En même temps il dirigea la division du général Seckendorf du côté d'Acqui. Pendant ce temps, les alliés continuaient toujours les operations relatives à l'entière occupation du pays envahi. Le général Klenau, chargé d'agir sur la rive droite du Po, vers la partie méridionale de l'Italie, avait d'abord fait cerner Ferrare. par les bandes insurgées du pays; mais il jugea convenable de s'avancer lui-même sur cette ville, où déjà la disette de vivres commencait à se faire sentir. Le 22 mai, il y entra par capitulation, à la tête d'un corps de 2,000 hommes de troupes règlees, sous la condition que les portes en seraient fermées aux insurges. Le commandant français, Lapointe, se retira dans la citadelle, avec la résolution de s'y defendre jusqu'à la dernière extremité; mais, après deux jours de bombardement, le feu ayant pris à un magasin à poudre, la garnison, forte de 1,500 hommes, crut devoir capituler, à peu près aux mêmes conditions qu'on avait obtenues à Peschlera et à Pizzighettone. L'ennemi trouva dans Ferrare quatre-vingt-dix bouches à fen et des magasins considérables. C'était véritablement un chose déplorable que cette facilité avec laquelle plusieurs des forteresses occupées par les Français se rendaient à l'ennemi; et il est assez difficile d'expliquer les motifs de ces promptes redditions. Peut-être n'avait-on pas apporté une assez grande attention dans le choix des commandants qui se conduisaient ainst. Nous devons le presumer, puisque nous verrons plus tard d'autres officiers de tête et de cœur résister plus longtemps et plus fortement, avec des moyens aussi faibles que ceux dans lesqueis les commandants dont nous venons de parler placalent leur excuse.

Le général Klenau, après la prise du château de Ferrare, s'avança dans le Bolonais pour presser la reddition du fort d'Urbino. Le lieutenant colonel Griis, détaché avec un bataillon sur Ravenne, prit possession de cette ville ie 26, et y fit prisonniers 150 soldats piemontais qui s'y trouvnient. Étendant sa gauche jusqu'à Cervia, sur l'Adriatique, le général autrichien fit occuper Cescna et Rimini, L'occupation de ces deux derniers postes favorisa singulièrement les menées des alties pour fomenter les divisions intestines, et augmenter encore la mésintelligence qui s'était déjà manifestée entre les troupes cisalpines et françaises. Les généraux Lahoz et Pino, qui commandaient deny brigades de soldats cisalpins à Pesaro, venaient d'être suspendus de leurs fonctions par le général de division français Montrichard, gouverneur du Bolonais : ils étaient soupconnés de trahir les intérêts de la république. Lahoz, sur le point d'être arrêté, s'enfuit vers Fano, et se mit à la tête d'un corps insurgé. Cet intrigant, qui ne manquait point d'une certaine bravoure, devait sa fortune militaire aux Francais. et paya ce bienfait de la plus odieuse ingratitude : autant il avait montré de zèle pour la république lors de la conquête de l'Italie par Bonaparte, en 1796, autant il manifesta per la suite de haine et d'acharnement contre elle. Nous aurons plusieurs fois l'occasion de signaler la conduite de ce lêche transfuge, Pino, loin de chercher dans la trahison les moyens de se venger, prouva qu'il avait été soupconné injustement, en aliant offrir ses services an général Monnier, commandant à Ancône, qui prit sur lui d'employer le généreux Cisalpin à la défense de cette place, âlors assiégée et hombardée par une escadre turco-russe de sept vaisseaux de ligne et six frégates, sous les ordres du contreamirai russe Pustokin. Nous relaterons plus tard les circons-

Vers ce meme temps, les troupes du général Klenau occupirent encore Lago et Forli, battirent une colonne-mobile commandée par l'adjudant général Hullin', qu'elles poursulvirent jusqu'aux environs de Bologne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depuis lieutenant général , ancien commandant de la place de Paris, etc.

Souwarof avait conflé le siège du châtean de Milan au prince de Hohenzollern, et avait ajouté aux troupes que commandait déja ce général six bataillons de renfort : mais la présence de quelques troupes françaises de l'armée de Massena dans les ballliages italiens vint suspendre momentanement les opérations de ce siège. Le prince de Roban, émigré français au service de l'Autriche, commandait entre les lacs de Como et de Lugano un détachement de troupes de cette nation, renforce par les insurgés du pays. Attaqué à plusieurs reprises, et avec succès, par des détachements du général Lecourbe, il était à eraindre que M. de Rohan ne fut dans la nécessité d'abandonner entièrement sa position : c'est pourquoi le prince de Hohenzoilern, convertissant en biocus le siège de la forteresse de Milan, et laissant dans cette partie le général Lattermann. s'avança vers la frontière des baillinges, pour secourir le corps menacé. Parti de Milan le 15 mai, il joignit le prince de Rohan après une marche forcée de seize heures, et rencontra les postes de colui-ci à Ponte-Tresa, sur la rivière ou le canal qui unit le lac de Lugano au lac Majeur. Les deux généranx attaquerent ensemble, à Taverne, une forte coionne du corps de Lecourbe, commandée par le général Loison; mais ils furent repoussés avec perte jusque sous les murs de Lugano. Le 19 mai, les Autrichiens renouvelèrent leur attaque, et les Français battus à leur tour, se retirerent sur Bellinzona, au delà du Mont-Cenere, Apres avoir rétabli M. de Rohan à Lugano, en lai laissant quelques renforts, le prince de Hohenzollern ramena ses troupes à Milan, et ouvrit la tranchée devant le château. dans la nuit du 20 au 21 mai. Le 23, soixante pièces d'artilterie étaient en batterie et commencèrent à tirer sur la piace. Dès le lendemain, le commandant Bechaud, qui v commandait, demanda à capituler, et obtint pour sa garnison, forte de 2,000 hommes, les honneurs de la guerre, et un libre passage jusqu'aux frontières de France, sous la condition de ne point servir d'une année contre les armées impériales. Les Français, escortes par un détachement de cavalerie autrichienne, rentrèrent en France; mais les Piémontais qui faisaient partie de cette garnison se débandèrent en route et rentrèrent

dans leurs foyers. Le général Lattermann conduisit la plus

grande partie des troupes qui venaient de faire le siège au général Kray devant Mantoue.

Souwarof connaissait toutes les ressources que pouvait lui fournir la possession de la ville de Turin pour pousser avec vigueur les siéges des forteresses d'Alexandrie, de Tortone et de Mantoue, et, d'un autre côté, méditant déjà de se porter lui-même à la rencontre de l'armée de Macdonald, il ne voufait pas faisser aux Français, par son absence, le loisir de secourir et de ravitailler ee point important. En cousequence, il fit filer le gros de ses troupes sur Turin, par les deux rives du Pô. Les grandes pluies retardérent un peu la marche combinée des colonnes; mais le 26 mai, les divisions kaim et Frælich, sous la direction du général Mélas, avant passé la Sesia, se réunirent sur la Stura. Le corps de Vukassowich. s'avancant par la rive gauche du Pô, vint occuper la hauteur des Capacins, qui domine la ville de Turin. Quoique ce dernier général n'eût avec lui aucun des movens nécessaires pour entreprendre le siège de la citadelle, il eut cependant l'audace de sommer le général Fiorella de se rendre. Une telle proposition fut reçue comme elle devait l'être. La division russe du général Karackzay, après avoir passé la Stura et la Dora, prit position en avant de la Chartreuse.

Le même jour, 26 mai, Souwarof partit d'Alexandrie avec une forte colonne, et vint joindre les tronpes qui investissaient déjà la ville. Seize pièces de canon qu'il avait amenées avec lui furent mises en batterie, et le général français recut une secondo sommation, qui pe fot pas mieux accueillie que la première. Le généralissime fit hombarder Turin pendant toute la nuit du 26 au 27. Le feu ayant pris à quelques maisons près de la porte du Pô, le peuple s'ameuta, et quelques bourgeois armés, qui gardaient cette porte et celle dite du Palais, profitèrent du desordre pour les ouvrir toutes deux aux Russes. La garnison, forte de 3,000 hommes, et composée de Français et de-Cisalpins, s'enferma precipitamment dans la citadelle; mais quelques envaliers français, qui n'eurent pas le temps de gaguer cet asile, furent hachés dans les rues par le peuple soulevé. La division Kalm occupa la ville; celle du prince Bagration, les dehors de la citadelle; et les divisions des généraux Zopf

cei Freiéb formerent un camp debasvation sur la route de Turin à Pignerol. Souward fit élever dans Turin même pinsieurs batteries pour tirer sur la citadelle. Les Français répondirent par un feu terrible qui, endormasgaut un graud nombre de maisons, obligate le genéralisme d'artiet el genéral Floreita cesser de tirer sur la ville, prenant lui-même l'engagement de faire retirer ses batteries et de choisis un autre point d'attaque. Cent dischuit pièces de canon de siège, deux cents pièces de moidre calthère, une immonse quantité de ponder, et des munitions de guerre de toute espèce, tels furent pour l'armée austro-russe les avantages de l'occupation de la ville de Turin. Souward confla le siège de la cidadele un general kain , et li transporter sous les murs de Tortone et de Mantoue le surplus de l'artillerie employée à cet dieux.

On se rappelle que le général Beliegarde avait eu, dans le pays des Grisons, la mission de manœuvrer pour opérer sa jonction avec l'armée ailiée en Italie. Le succès de cette entreprise fut retardé pendant quelque temps : mais lorsque, affaibli par ses pertes successives, le général Moreau s'était vu force d'abandonner ses communications avec la Suisse, et par consequent de s'éloigner du général Lecourbe, qui tenait tête au général Bellegarde, celui-ci descendit tout à coup du Saint-Gothard, avec dix-hnit batalllons et 4,000 chevaux, pour venir établir son quartier général à Chiavenna, le 30 mai, et effectua ainsi heureusement la grande jonction de l'armée du prince Charles en Aijemagne avec celle des ailles en Italie. Par suite de ce mouvement, le corps de Bellegarde se rendit bientôt devant Tortone, pour en accelerer le siège, après avoir successivement traversé Milan et Pavie, La division du général Haddick resta en communication à Domo-d'Ossoia, prête à rejoindre également l'armée austro-russe, ou à remonter en Suisse, selon les circonstances.

Après l'occupation de la ville de Turla, Souwarof, dans le dessein d'assurer ecoorie pius ses communications avec l'archichie, dirigea des colonnes dans les vaillées d'Aosté, de Man-rienne, de Suns et même de Lucerna. Il menagait de traverser les Aipes et de tourner par la Savoie la dernière ligne de défense de la Suisse, y et cherchait ainal à répandre l'Alarme Jusque sur

ies frontières de France, Il ne resta à Turin, que la senia ditricion de Vulnascoulèn, eggarde comme affinante pour resserve, la citadelle. Ge fat le princé Begration, qui marcha vers Sang, le colonal Januato fut dirigie sur Pignerol, et Souwaref, avec le gros de l'armée, se mit en mouvaneut pour attaquer direstement Moreau. La forte position de Sues fut enievec en am jour, le dischement francaje qui la défendalt, trop fuible pour opposer une plus loigue resistance, se replia sur le mont Cenia c. sur le mont Genèver. Le prince Bagardion, poussant ses avantages, occupa la Brunette, le col de l'Assiette et Casanos. Quelques partis de Cosaques poietrivent mieme juequ'aux, frontières du Dauphiné, ob leur apparition répandit la plus grande terrur, et Recrete un moment que Souwarde Savangat et a personne, avec Listention d'avanhir la France par les départements des Hustra-Hipess du Mont-Blanc.

L'expédition contre Pignerol présenta plus de difficultés aux troupes alliées. Elles ne pouvaient pas espérer d'être secondées par les habitants du pays et par ceux des quatre vallées occidentales du Piémont, dites vaudoises, parce qu'étent presque tous de la religion protestante, ces mêmes habitants avaient embrassé avec chaleur le parti des Français, 4,000 d'entre eux avaient pris les armes, et promettaient de défendre vigoureusement l'entrée de leurs vallées. Il fallut donc renforcer les troupes chargées de les soumettre, et l'ennemi perdit beaucoup de monde dans cette tentative. Toutefois, Pignerol ayant succombé, les Russes purent pénétrer dans les quatre vallées et forcer les habitants de déposer leurs armes. Souwarof, qui dans cette campagne parut vouloir imiter quelques-unes des mesures politiques de Bonaparte, adressa aux Vaudois désarmes une proclamation, dans laquelle il faut remarquer le passage suivant :

a Peuples! quel parti, avez-vous embrassé! Monaignands égarie, vous protégas donc les Français d'evasitaturs, les annemis de la paix publique, lorsque le repos seul peut assurer votre blen-étre l'az Français se déclarent ennemis du Dies crueillés ; l'attachement de vou peres, la doctrine chrétienne a toujours été la source de voire bonheur, et vous à pro-ouve la protection de l'Angéterre.

TTALIE, - T. I.

L'occupation de Pignerol mit le général Lusignan a même de pénétrer dans la vallée du Cluson, et de s'avancer avec ses troupes jusque sous Fenestrelle. Le général Froiléh, après s'être porté sur Fossano et Savigliano, poussa ses avant-postes tusme devant Coni.

Son ces entrefaltes, le général Morean avait détabét de son armée la division Victor, chargée d'aller, en traversant le territoire génois, an-devant de l'armée de Macdonaid. Le général Victor était parvenu à Mondovi, et se preparait à reprendre Ceva, occupé par l'ennemi, lorgu'une colonne, détachée de corps de Vulassowich, vint au secours de cette demitre place, força les Français d'abandonner Mondovi, et la division Victor de continuer le mouvement qui lui était ordonaé. Réunie alors à la division Prelich, la colonne autrichienne occupa Carmagnofa, Albe et Cheraco.

Souvarof s'élant porté, comme nous l'avons dit, sur le gros de l'armée française, arriva le 7 juin devant la position qué cette demière occupait sous Coni; mais Morean, encore plus affaibil par le détachement qu'il vesait de faire, nes échair pas eru en mesure de pouvoir s'y défendre avec queique apparence de succès, et s'était déjà retiré sur le col de Tende; en laissant une garnison dans le fort de Coni.

Ainsi, soitante-dia jours après le commencement des hostillés sur l'Adige, les Austro-Russes chient arrivés à la vou des frontières de la France. L'Itàlie se trouvait conquise pur Souvared en moits de temps qu'il vien avait félir à Bonaparte dans la campagne de 1790; mais quelle différence de situation, de nocels et de giolre! Qu'il nous soit permis de reppeire queiques détails à est égard, moins pour refuter les auteurs pretendas français, qui, dans l'aveuglement de leur haine, ent voule comparer ces deux campagnes, et donner la pulme au giècral Inssie, que pour placer sous les yeux de nos icetures le talben exact et van de la position der deux genéraix dans l'exécution. d'une entreprise glorieuse de part et d'autre, mais non pes an même degré.

En 1796, trente et queiques mille Français occupaient, sans vétements et sans vivres pour ainsi dire, les versants des Alpes, du côté de l'Italie. Ils avaient devant eux deux armées : celle du roi de Sardaigne, commandée par Colli, et celle de l'empereur d'Allemagne, aux ordres de Beaulieu, présentant ensemble un effectif de 100,000 combattants. A la tête de l'armée française vient se placer un général de vingt-seot ans, qui n'a pas même commandé jusqu'alors une division. Il montre à ses soldats, avec ce geste qui commande la victoire, les riches et fertiles plaines du Piémont et de la Lombardie: et les masses ennemies fuient culbutées et remplies de terreur. Le rol de Sardaigne implore la paix; le généreux vainqueur la lui accorde, Beaulien tente encore de se défendre sur le Pô, il est vaincu : sur l'Adda, sur le Mincio, il est vaincu. Il laisse assiéger Mantouc; et les montagnes du Tyrol peuvent seules lui offrir un refuge. Mais bientôt une seconde armée autrichienne, forte de 50,000 hommes, composée en grande partie de ces vieilles bandes qui n'ont point combattu sans gloire dans les premières années de la guerre, commandée par le vétéran et l'un des meilleurs généraux de l'empereur, accourt pour recueillir les débris de Beanlieu, et menace à son tour d'anéantir les vainqueurs nn peu dispersés par suite de l'occupation du pays conquis : Bonaparte leve le siège de Mantone, loint l'ennemi à Castiglione, le bat, coupe ses colonnes à Roveredo, lui fait 20,000 prisonnlers, et force le vieux Wurmser à s'enfermer lui-même dans Mantoue. Cette seconde armée, sur laquelle un si grand espoir était fondé, est détruite comme la première. C'est encore en vain que l'Autriche, avec une persévérance digne d'éloges, envoie le maréchal Alvinzy avec nne troisième armée, formée à Vienne, sous les yeux du souverain, excitée par tous les sentiments qui ordonnent de valuere ou de mourir pour lessiut de la patrie et l'bonneur national : Arcole, Rivoli, la Favorite, voient encore se dissiper cette troisième masse avec non moins de rapidité que les premières. Wurmser, le sier Wurmser lui-même, est forcé de rendre hommage au génie de son adversaire; il capitule dans Mantoue, et l'Italie reste au pouvoir des Français.

Examinons maintenant comment Souward parvint A rayir cette belle conquete à la république.

Au commencement de la campague, Scherer, placé ant l'Adige, n'a sous ses ordres qu'environ 40,000 hommes, dont il est loin d'exaltre le courage, puisqu'il ne posséde pas leur confiance.

60,000 Autsichlens, commandes par Kray, sont campes sur l'autre rive du fleuve, et menacent le front de la ligne française, tandis que, sur les confins du Tyrol et des Grisons, le corne du général Bellegarde inquiète son flanc gauche. Par une imprudence que nous avons signalée, le général français s'obstine à défendre deux fois le passage de l'Adige : il est vaineu et devait l'être, avec les dispositions des soldats et des généraux à son égard. Deux défaites successives ont réduit son armée à 30.000 hommes, et Scherer donne sa demission. Moreau le remplace : l'ardeur et la confiance des troupes se raniment. Mais Sonwaref, accours du fond du Nord avec 40,000 Russes, vient se joindre aux nombreux Autrichiens, déjà vainqueurs, et prendre le commandement général. Moreau pourra-t-il, avec des forces aussi disproportionnées que les siennes, résister à l'énorme masse qu'il a devant lui ? Il a la noble audace de le tenter. Ce n'est qu'après la glorieuse lutte de Cassano qu'il se détermine à continuer une retraite devenue indispensable pour le salut de l'armée, pour celui de la patrie. L'Italie est évacuée presque toute entière; Moreau vient s'acculer aux Alpes. Mais qu'y a-t-il donc, après tout, de si extraordinaire dans les opérations du gés néral russe, de ce fier rival que l'on veut comparer au héros de la campagne de 1796 ? Avec 100,000 hommes, il ne peut réussir à en envelopper 30,000. Il laisse échapper sa proie quand, dans une circonstance pareille, et avec moins de moyens peut-être: Bonaparte cut forcé une armée aussi faible que celle de Moreau à passer sous le joug. Nous ferons voir bientôt quels furent les résultats de cette conquête de soixante-dix jours et comment. sous les murs de Zurich. l'enfant cheri de la victoire, Massena. si bien seconde par son lleutenant Lecourbe, eut la gloire d'abaisser l'orgueil de ces redoutables guerriers du Nord ; qui s'etaient dejà flattés de fouler le sol français et de renverser les institutions républicaines.

Stale des opérations militaires dans le roynume de Naples, retrates de l'armée française commandée par le général Macéonalé, basieila de la Trébia; etc., etc. — Le moité pour legael le général en chef Macéonalé avait évacué la Poulle était la straution présente de l'armée d'Italie, batture comme ou l'a vu', sur les bords de l'Adige, batture comme ou l'a vu', sur les bords de l'Adige,

Tome. 5. Page 192 C PLAN -DE L. I BATAILLE DE LA TREBBIA Corte Olona

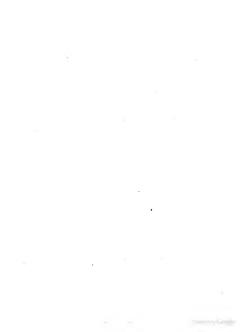

•

a Vérona et a Maneano, sons le commandement du général Sobèrer, Marcolaule, d'appres ene chece an moit de l'Italia, avait parfaitement senti tout l'inconvenient de rester dans in pays où il était mence par des Janureccione continuelles, et ou il ne pouvait plus espèrer de ricevoir de refrett et de seconirs. Subordonné d'altieurs, au géneral Schérer, le général de l'armée de Naples, ventait des recevoir l'injoiction d'évaciée le royeume de Naples, et de faire a retraite sur la tombardie le, plus tot qu'il loit serait possible eans se comprenettre. Macdonald avait donc transmis d'abord au général Olivier Dedre d'abandouer la province de la Poulle, parceque et général, oc trouvant le plus étoigné de Naples, devait pressée le mouvement qui le reuissait au groe de l'armée, déjerna-semblée sous les murs de cette capitale.

La général Sarmain, successeur du général Poussière dans

Le general Sarranis, successer de general Brousser dans le commandement de l'avent-garde de la division Olivier (ci-desant Dube-sne), évacan en consequence la ville de Brindist, dans la terce d'Ottrate, où li venait de se rendre, pour enlever un parti d'insurgés qui fiarcelatt ann cosse les troupes françaises. Le reste de la division, sous la direction d'un général Olivier, suvit ce motivement, à un jour de marche. Le 17, l'avant-garde occups. Nota et Polignano. La division était, le 20, à la Ciriquio et Foggia, ou elle s'giourna, et d'où le pénéral Olivier envoya au genéral Contard Fordre d'évacer les Abruzzes et de se retirer avec ses troupes droit sur Florence pour y attendre les autres brigades, Enfis, le 24 eard, l'ogépéral Olivier prit-position à Aveilino et y attendit les ordres ultérieurs de Macdonald.

An moment d'abandonne Nuples, le géneral en chef avait déjà pris toutes les meures que les permettaient les circonstances pour assurer la tranquilité de cette capitale. La veillé de son départ, il convoqua une nombreuse assemblée de clatoques pour avier encore sur derriters nouvean à employer dans une position aussi critique que celle où les Napolitains allient se trouver. Plusieurs inpués qui pearlier sur les devenières classes du peuple furent supprimés, la mouvelle constination. dut, publice; catin, dans, une derriter prestantion à décessée an eveque mapiliale, Macdonalde efferçes de lui deprésence an eveque mapiliale, Macdonalde efferçes de lui de-

montrer que le bonheur et la prospérité de la république parthénopéenne dépendaient entièrement de la paix, de la tranquillité d'esprit et d'une entière soumission à l'ordre de choses consenti par la majorité du peuple.

Mais ces conseils devalent rester sans effet sur un peuple dont le caractère enthousiaste, inconstant, se livre toujours aux nouvelles impressions qu'il recoit. Déjà même, après l'évacuation de la Pouille et des autres provinces, l'insurrection. avait éclaté avec des mouvements si violents aux environs d'Avellino, que le général Olivier se vit dans l'obligation de prendre des mesures pour les apaiser. Une colonne, composée de deux bataillons de la 7º demi-brigade légère, un de la 73°, trois escadrons de chasseurs et une compagnie d'artillerie lègère, fut envoyée du côté de Nola, à l'effet de dissiper le rassemblement d'insurgés qui s'y trouvait : cette colonne fut même regardée comme insuffisante, puisque le général Olivier la fit appayer par la 64º demi-brigade de ligne et un batailion de la 8º légère. Ces troupes réunles attaquèrent les insurgés ét réussirent à les disperser après une résistance assez vigoureuse de la part de ces derniers.

Toutefois, ces mouvements insurrectionnels ne se manifestaient point spontanement par la seule cause de la retraite des Français : ils avaient surtout pour but de favoriser le débarquement qui venait d'avoir lieu à Castellamare. Deux bâtiments anglais s'étaient approchés de la côte, et avaient ieté sur le rivage quelques troupes siciliennes, et même un détachement de soldats anglais. Informés de la présence de ces auxiliaires, les mécontents papolitains s'étaient levés en masse. Conduits par des officiers que la cour de Naples avait précédemment envoyés de Palerme, ces însurgés s'étaient portés en tumulte sur Castellamare : après s'être réunis au détachement dont nous venous de parier, ils attaquèrent promptement le fort qui commande le môle de la ville. La petite garnison qui se trouvait dans ce poste essava en vain de se défendre : foudrovés par le feu des frégates anglaises et pressés du côté de terre par les insurgés, les Français furent obligés de se rendre. Telle était la disposition des esprits, que, malgré la présence des Anglais, les Napolitains furieus égorgèrent tous leurs prisonuiers, a l'exception d'un seul afficier qui parviné a s'exhapper. Cependant les habitants du parti des Français, s'étant retranchés dans un des quartiers de la ville, se défundaient avecnége, et ripositaent au feu des Angalis par celui de quolques chalouges caronnières qui se trouvient dans le pott. Celte réstance n'auril pu se prolonge (polognes) a l'Ordicer dont nous venons de parier; et qui a vait rémais à ce saivere, ne fits event avertir le général Macdonald : edui-ci se hâtis de faire passer du secours aux patriotes napolitaiss. Deux chalouges caronnières et deux galloier à bembes longerent la côte, fundsi que, dans la nuté du 72 nu 28 averl, le genéral Sarrasini es-vauge sur la ville avec une colonne d'infanterie et de cavilerie. Macdonald revita Gaser la Nighes, et, e'étant trasporté à la tour de l'Amonciade, erdonna toutes les dispositions nécessirées pour reprosser l'entemi.

Sur ces entrefaites, le général Sarrazin était arrivé sur les bords du Sarno, et s'avançait pour attaquer les insurgés. Ceuxci et les troupes de Sicile, amenées par les Anglais, avalent garni la route d'artillerie; mais les Français, passant par les fardins, tournèrent les batteries, attaquèrent de flanc, et. après avoir cultuté les insurgés, parvinrent à rentrer dans le fort. Un des bâtiments anglais, qui s'était approché de la tour de l'Annonciade, se voyant maltraité par les chaloupes canonnières et les gallotes à bombes, gagna la pleine mer, et fut suivi par l'autre frégate. Pendant que ceci se passait, une autre colonne française, sous les ordres du général Watrin, s'était dirigée sur la Cava. Vletri et Salerne pour dissiper un autre rassemblement qui se formait sur ce point. Un détachement d'Anglais récemment débarqués en formait le novau, et cherchait à étendre le feu de l'insurrection, en recrutant au nom du roi des Deux-Siciles, organisant des régiments, et distribuant des armes et des munitions. Watrin marcha sur les différentes bandes déjà formées, les battit; et leur tua 2,000 hommes, Toute l'artillerie, les armes et les munitions débarquées par les Anglais tombérent entre les mains des troupes françaises. Après ces deux expéditions, les généraux Watrin et Sarrazin vincent joindre le quartier général à Caserte; où arriva également le reste de la division Olivier, of 64 de la moie di Male

Msedonald ne crut pas devoir retarder plus longtemps sa retraite; et, le 7 mai, il leva son camp de Caserte, en laissant garnison dans les forts de Naples, à Capone, Gaète et Pescara; L'armée marcha sur deux colonnes : la première, ob se tronvaient les deux divisions Olivier et Lemoine, prit la route de droite par San-Germano et Isola; la seconde, composée du quartier général, du grand parc d'artillerie, de la réserve et de la division de cavalerie, suivit la route de gauche dite de la Marine, parce qu'elle s'éloigne rarement du rivage de la mer. La division Olivier, marchant en tête de la colonne de droite, bivonaqua, le 10 mai, au village de Torre, situé sur une hanteur. Le lendemain, l'avant-garde de cette division, en débouchant dans la plaine qui est en avant de San-Germano. fut accueille par un feu tres-vif d'artillerie, partant des remparts de cette petite ville, déjà occupée par les insurgés, qui voulaient démontrer ainsi aux Français la résolution de leur interdire le passage. Les généraux Olivier, Watrin et l'adigdant général Thiébault se portérent en avant avec un éscadron de chasseurs et quelque artillerie légère pour reconnaître les dispositions de l'ennemi. Un obusier, qui tira sur la ville, mit de sulte le feu à quelques maisons; et, l'incendie effravant les insurgés, ceux-ci abandonnèrent précipitamment la ville, où le détachement français entra presque aussitôt. Les chasseurs sabrèrent une partie de l'arrière-garde ennemie, au moment où celle-ci atteignait les montagnes qui sont derrière San-Germano, Les deux divisions Olivier et Lemoine bivouaquerent, le

11, à Arrè, et se portèrent le le demonit sur l'isola. Cette villé, forte par la position que son nom indique, est placée à l'endroit où le Giragliane, fombant d'une hauten de pius de cent pieds, forme une des plus bèlles enseades connues en Europe; les insurges du pays en avaient fait leur quartier général. De grandes difficultés s'oppositent à ce que les François s'emprassant de cette ville : le Garigliano n'était pas guerble; les insurgés paraissaient voluit es défendre quarté la deriver extrémité et ceptualme d'était les seul point par eu l'artillerie, l'impédiaire et les bagnes des deux divisions pusient effectuer leur passage.

Dans la nécessité de les François se trouvaient de tenter cette

entreprise, il coavenait que l'attaque l'êt prompte; car les troopes étalent sans distributions depuis deux jours, et tout retard surait exposé l'armée à se débander pour elercher à subsister : une pluie abondante qui tombett depuis quelque temps avait abluné tous les chemins, et il oùt presque été impessible de ruiller les troupes.

Le général Olivier, arrivé le premier devant Isola avec sa division, marchant toujours en tête, résolut donc d'attaquer Isota par les deux rives du Garigliano. La 30º demi-brigade de ligne fot chargée de l'attaque sur la rive droite: mais il fallalt passer cette rivière; et nous avons dit qu'elle n'était, point guéable; l'intelligence des officiers et le zèle des soldats parvinrent à surmonter cet obstacle. On construisit quelques radeaux, et le passage s'effectua moitié à pled sec et moitié à la nage. Le reste de la division suivit la rive gauche, et arriva devant la ville à dix heures du matin. La 30° demibrigade, placée sur la rive droite, devait servir à couper la retraite à l'ennemi, si la division parvenait à le forcer. Le général Watrin fit les dispositions d'attaque ; mais, avant de la commencer, il envoya un parlementaire pour exposer anx insurges que, l'armée se retirant, ils n'avaient rien à gagner en s'opposant à son passage, et qu'il était même de leur intérêt de le favoriser. La ville sit seu sur le parlementaire et ne lui permit pas de remplir sa mission : il fallut doncemployer la force. Les insurgés se défendirent avec un acharnement tel, que l'attaque, qui avait commencé à dix heures et demie, se prolongea jusqu'à trois heures; Isola n'avait cependant pour défense qu'une mauvaise muraille et des maisons crénclées. Les Français parvinrent néanmoins à débusquer les insurgés des postes qu'ils occupaient jusqu'au pont de la ville, qui avait été coupé; heureusement, il en restait encore deux poutrelles, sur lesquelles passèrent quelques compagnies de grenadiers, conduites par l'adjudant général Thiébault, maigre la difficulté et les périls d'une pareille traversée. Thiébault fit aussitôt rétablir le pont, sous le feu même des asslégés, qui résistaient toujours, et le général Watrin penetra alors avec le reste de la division. Malheureusement la 30º demi-brigade, retardée dans son mouvement;

n'arriva pas è temps au point qui lui avait été assigné, afin de couper la retraite aux insurgés. Ceux-ci réussirent à se sauver par le côté opposé à celui de l'attaque. La ville d'Isola ent à souffrir de cette entreprise de vive force, dont le général Watrin voulait si généreusement lui épargner le résultat. Animés par le désir de la vengeance et par le souvenir de la conduite atroce que les insurgés avaient tenue jusqu'alors envers eux, les soldats français se répandirent dans les différents quartiers de la ville pour la mettre au pillage et massacrer les habitants rebelles : le vin qu'ils trouvèrent en abondance. et qui les piongea dans l'ivresse, augmenta encore la fureur et le désordre; il devint impossible d'arrêter le cours de tous les excès dont les soldats, devenus sourds à la voix de leurs officiers et des généraux, se rendirent coupables. Enfin, dans la nuit, malgré les torrents de pluie qui tombaient depuis vingtquatre heures, les flammes acheverent de faire d'Isola un monceau de cadavres, de boue et de ruines.

Cette petite ville était la dernière du royaume de Naples que les Français cussent à traverser, et étest par cette raison que les inançais y établent portés, dans l'espérance d'artêtet l'armée et de la désorganiser. Le lendemain, 13 mai, favant-ganle cutra sur jets ferres de l'État ecclessaique. Elle devait se porter à Veroli, à sept milles d'Isola; des chemins affreux, des montagnes escargées afranchier rendentes te trajet for dié-félie. Cepsodant les Français arrivèrent, le soir même et le tendemate, dans cette ville, et y furent accueille par les habitants avec des démonstrations de joie et de bienveillance qui contrastaient singulièrement avec les dispositions des habitants du pays qu'un venait d'abundonner'.

Après avoir traverse rapidement les villes de Ferentino, Valmontone et Frascati, l'armée de Naples arriva successivement à Bome dans les journées des 16 et 17 mai. Mecdonald, pressé de se rendre en Toscane, séjourna fort peu de temps dans la capitale du monde chrétien: et, nour rendre désormals

Ce fut dans le trajet de Veroli à Rome que les deux colonnes de l'armée de Rapies se rejoignirent. Celle où se trouvait le général Mandonaid, en en suivant, comme nous l'avons dit, le bord de la mer, n'avait suncontré aucus contacte dans sa rept.

sa marche plus rapide, il y abandonna la plus grande partie de sea gros équipages, et ne garda que l'artillerie et les muittions qui lui étaient indispensables. L'extenti suivant de journal de ses mouvements fera voir avec quelle rapidité il s'avançait vers son but.

Partic de Viterbe le 17 mai, l'armée passa le 20 à Bobrens; le 21 à Acquendente, le 21 à Acquendente, le 20 à Barberino, le 20 à Biomon-vento, le 24 à Sienne, le 25 à Barberino, le 20 à Piorenec. Les générant Gauthée, Misellis et Vignolles, qui se trouvaient en Toscane, facilitèreut la marche du général Macdomid. Gauthier avait formé un camp d'observation entre l'iorenec et Biologne; vers Sienne; et ce général avait fait de ai bonnes dispositions alons ette partie des Apenniss que l'armée de Macdonald de-valit traverser, qu'il parvint à en garder tous les déclouchées de conserver libres tous les passages.

Nous avons dit que les Austro-Russes avaient préparé depuis longtemps les moyens de porter obstacle à la jonction de l'armée de Naples avec celle d'Italie. Le général Kray, d'après les instructions particullères du cabinet de Vienne, pressait avec vigueur le siège de Mantone, lorsqu'il recut, le 19 mai, du généralissime Souwarof, l'injonction pressante de suspendre les opérations de ce siège, de le convertir en blocus, et de former un corps d'armée de toutes ses troupes disponibles avec les divisions des généraux Ott et prince de Hohenzollern. La division du général Lattermann et quelques corps tirés des garnisons de Trieste, de Venise et de Vérone, furent destinés à remplacer devant Mantoue les forces dont on disposait ainsi. Kray quitta son quartier général de Borgoforte le 22 mai, et sa première opération fut de presser l'entière évacuation du Bolonais, que les Français, sous les ordres du général Montrichard, s'obstinaient encore à défendre pied à pied , parce que c'était un des points par où l'armée de Macdonald pouvait effectuer sa retraite. On a vu toutefois que ce dernier avait atteint le territoire toscan : ies villes de Livourne et de Lucques avaient été mises en état de défense, afin de se ménager une dernière retraite vers la mer si la jonction des deux armées ne pouvait pas s'effectuer. De son côté, le général Ott s'avanca vers Modène et Reggio pour s'emparce de ces deux silles. Informé que les français occupaient les podes important de Poutremoli, dans les Apennius, sur l'extréme frontière de la Toscane et de l'Etat de Gless, le géneral autrehien y dirigen un fort détachement, charge de sie nendre maltre, ainsi que des positions de Massas et de Carana sur la route de Plese. Cette entreprise reussit : les Français, trop inférieure en nombre, abandonnéernt est positiones y muis elles étaient trop importantes pour la communication de la Toscane avec le territoire, jusqu'ent et le géneral français. It de grandas éfforts pour les roccuper. On verra plus bas quel fut le résultat de cute aftaque.

Macdonald était à peine arrivé à Florence, qu'il s'occupa des moyens d'améliorer sa position et de se mettre en communication avec le général Moreau. Tous les détachements. inutilement dissemines dans la Toscane, furent reunis à l'armée ; le même parti avait éte pris à l'égard d'une partie des troupes que le général de l'armée de Naples avait trouvées cantonnées dans l'État ecclésiastique ou république romaine. Ces divers détachements, formant 9 ou 10,000 hommes, forent placés sous les ordres du général Montrichard, et porterent ainsi la force effective de l'armée de Macdonald à 28,000 hommes environ : car, après avoir laissé des garnisons au fort Saint-Elme de Naples, à Capoue et à Gaéte, pour contenir le population insurgée; à Rome, à Civlta-Vecchia et dans d'autres postes, pour protèger la retraite de ses arrière-gardes, il restait. encore au général en chef 18,000 hommes et trente pièces de canon. Ces forces et celles que commandait Montrichard, jointes à la division du général Victor, détachée par Moreau de l'armée d'Italie, et qui s'était avancée vers la Toscane, allaient mettre Macdonald en état de tenir la campagne.

Verse en même temps, le général Kray, ayant établi son quartire général et ar neuve a Castellucio, a occupair, ainsi que nous l'avons dit, du double soin de surveiller le blocus de Mantone et de preser les Français dans le Bolonais. Toutoloi; malgré les efforts des troupes envoyées, à cet éfet, le géneral autrichien à avait pa reussie, a se reader maître de Bologne, et l'occupation de cette ville par les Français couvrait puissansquent le flace des colonnes de Machande. Obligé de renonce. à Pespoir de s'emparer de Bologne, le général Kuy se rabatir sur les potte Baut avoidinent cette ville, tets que Bori, Scriej. Lugo, entre Baut avoidinent cette ville, tets que Bori, Scriej. Lugo, entre Baut et Bologne. Cesan at Rimitiri, que l'urrent tous occupies par les troupes împériales. Cette dissensirative des forces de Kuy, étendue encore de a funtre poisses, feats tousjours la consequence du système fautif des Autrichilens, empresses de former des cordens, de multiplier leurs postes sons motifs, et elle les empécha de rien entreprendre contre Macdoandi. Le gross de la division du général Ott, cample À Fornovo, se trouvait doigné de plus de 1 à lieues de l'importante position de Pontremoli, dont il venait de s'emparer. Les généraux Hobensollern et Klenau occupiant fort hottlement les duchés de Parmes et de Plaissace, qu'ils metalent à contribution, an liéu de matchar à l'ennemi. On évalue à plusieurs millions le pillage fait dans les suil duché de Parme.

Macdonald snt mettre à profit cette négligence de ses adversaires, en cherchant à dégager les accès en deçà et au delà des Apennins, et à s'ouvrir une communication sur Génes, afin de s'entendre avec le général Moreau pour les opérations ultérieures. La droite de l'armée française, formée par les tronpes du général Montrichard, s'avanca dans le Bolonais dans les premiers jours de juin , attaqua la division du général Klenau . qui tenait Bologne assiégée, repoussa les Autrichiens, et les forca également à lever le siège du fort d'Urbino. La brigade du général Clausei fut laissée dans Bologne, et Montrichard. avec le reste de ses troupes, se mit à la poursuite de Klenau. et le forca de rentrer dans les duchés de Parme et de Plaisancei-La gauche, commandée par le général polonais Dombrowsky fut chargée de reprendre la position de Pontremoli, dont l'occupation devenuit nécessaire pour passer dans l'État de Gênes. On a vá que le général Ott se trouvait trop éloigné pour s'opposer à temps à cette entreprise : aussi le détachement laissé par lui à Pontremoli fut-il obligé de capituler après une courte ; résistance, Dombrowsky occupa également Massa et Carrara. postes non moins essentiels pour rester maître de la chaiue des' Apennins qui sépare la vallée de la Varra de celle du Taro. Le général Victor, qui s'était avancé, de son côté, par la rivière du Levant; put alors opérer sa junction avec le générai Dombrowsky, et, des ce moment, la communication avec Gênes fut rétablie.

Macdonald en profita pour proposer au général Moreau un plan d'opérations qui ne tendait à rien moins qu'à débloquer Mantone et à couper la ligne d'opérations de Souwarof en Italie. Voyant que ce généralissime avait partagé ses forces en deux grands corps, dont l'un, sous son commandement direct. était en Piémont, et l'autre, commandé par Kray, était dans le Mantouan, les duchés de Parme, Plaisance, Modène, la légation de Bologne, etc., le général en chef de l'armés de Naples pensa qu'en se jetant précipitamment dans l'intervalle de ces deux corps, on pourrait peut-être réussir à les battre successivement, et délivrer ainsi l'Italie par une manœuvre hardie, digne des conceptions du vainqueur d'Arcole, de Rivoli et de la Favorite. Macdonald invita donc Moreau à s'avancer, avec l'armée d'Italie, par la rivière du Levant sur Pontremoli, en suivant la même route qu'avait tenue le général-Victor, et à descendre ensuite par la vallée du Taro, pendant que lui, général en chef de l'armée de Naples, après avoir traversé les Apennins à la hauteur de Modene, et culbuté les corps autrichiens qui se trouvaient dans cette direction marcherait par Reggio et Parme, pour opérer la réunion des deux armées entre cette dernière ville et Plaisance.

Moreau parut d'abord adopter ce plan, dont il saisit toute l'impertance. Quittant sa position de voi de Tende dans les pre-miers jours de juits, renforcé de quéques batallions qui étaient arrivés dépuis pen à Nien, et qui marchèrent par Oneglia sur Génas, si dédit par sa droite et entra dans le psys ligurien. Sous armées suivit le pied des Apeanins, dont il était maitre, et qui couvraient la gauche, et v'int prendre une position avantageuse à la tête de la valiée et vers les sources du Tanano, par delà Ceva, et à quelques lieues des octes de la Mediterranée. Pour donner le change à l'ennemi et l'empécher de rendre ce mouvement unaitle, Moreau ne lit d'abord d'autres démonstrations que celles qui pouvaient faire penser que son seul but était de roceviré quelques secours attendus par mer. La flotta gartie de Brest sous le commandement de l'amiral Bruis, et quis, peut étemps auparavant, était entré à Toulon, vesait foulon, et de juis peut de les peuts de la pour de les peuts de l'amiral Bruis, et qui peut de temps auparavant, était entrée à Toulon, vesait le

de sortir de ce port. Moreau fit répandre à dessein le bruit que cette flotte lui amenaît un resfort de 15,000 hommes; et cette nouvelé loit même annoise dans les papies publics, avec toutes les circoustances qui pouvaient la rendre vraisemblable." Cetat tainsi que le général de trames d'Italie espérait dérober le véritable but de sa marche, et attirer sur lui seel toute l'ait-tentiou de Souwaro. Il donna par soute toute la pabliclé possible a son arrivés sur le ferritoire ligurine, et nancurva ostensiblement comme de, dans l'attente présumée des secures arrivant de Toulon, il avait dessein de protètre dans le Montferra et de marcher sur Alexandrie pour en débloque la citudiel. Ces moyeas réussirent en effet à tromper les Austro-Russes ou point que legéacia Moia, dans une debéche qu'il afressait à Souvarot, enageait celui-ci à generie des mesures pour rendreer son came d'Alexandrie.

Pendant que les alliés se disposaient ainsi à recevoir dans le Monferrat le général Moreau, celui-ci marcha rapidement sur Gênes avec à peu près 20,000 hommes, appelant à lui les troupes liguriennes et le petit nombre de Français que le général Perignon commandait dans cette partie. A son arrivée à Gênes, le général en chef prit les mesures les plus efficaces pour étouffer les germes de mécontentement qui commençaient à éclater dans cette république : et, pour continuer à cacher le but de ses opérations ultérieures, il publia une proclamation par laquelle il s'efforcait de relever le courage et d'exciter le dévouement des Génois, en leur annoncant l'arrivée de puissants renforts en voyés par le gouvernement français, et l'intention où il était luimême d'empêcher les alliés d'envahir le territoire ligurien. Toutefois le plan d'opérations conçu par Macdonald, et qui devait changer la face des affaires en Italie, allait échouer par une fatalité qu'on ne peut cependant pas s'empêcher d'attribuer à la trop grande circonspection, tranchons le mot, à l'Irrésolution du caractère de Moreau, défaut capital de ce guerrier, et que nous avons déjà signalé, dans sa campagne d'Aliemagne, en 1796.

Vers le 8 juin, Macdonald avait arrêté à peu près toutes les

La flotte de Bruix se trouvait effectivement alors sur les côtes de Li-

dispositions de ce plan soncerte avec Morean, et que chin-ciparrisant disposit à évacture en cequi le concernat. Apora avoir laise à Florence une partie dus troupes commanders sur le ganéral flauce, le genéral en chef de l'armée de Naples partit de son quartice genéral de Lacques, joignil son camp à San-Peulgrino, peis de Pistola, et àvanqua avec le centre de son armée dans la direction de Modiena. La drokte, Jormes que la division Montrichard et par l'autre partie des troupes du genéral l'ause, quitta, ce même jour (a juin). Boigne et Castal-France : clie devait tourner Modiene, et passer le Panaro entre cette ville, et le Po. Les daux d'avisions Victor et Dunbrowsky, qui formatien, la gauche, se dirigerent, la première, de Pontramoli sur Fornovo; la seconde, de Periziana ou Reggio.

En descendant la partie des Apennins qui sépare, du côte de Pistofa, la Toscane du Modénois, la division du centre, commandée par le général Ollvier, rencontra, le 10 juin, les avant-postes du prince de Hobenzollern, et les repoussa jusqu'à Cassino-Brnnetti, à une petite demi-lieue de Modène. Le lendemain, nne action assez vive s'engagea entre cette même division et le corps. natrichien : la cavalerie des deux partis fonrait plusieurs charges, dont l'avantage resta aux Français, commandés par le général Forest; mais le prince de Hohenzollern ayant fait avancer le régiment d'infanterie de Preiss, commande par le colonel Wedenfels, celuj-ci fit charger à la balonnette la cavalerie française, qui se replia. Ce monvement, que le général autrichien fit appuyer par d'autres bataillons, le rendit maître de Sessuolo, ce qui lui permit de conserver sa communication avec Reggio , par l'occupation de plusienrs autres postes intermédiaires. Le 12, Macdonald renouvela cette attaque contre Hohenzollern avec toutes les troupes du centre : le combat fut opiniatre et sanglant, et la cavalerie surtout montra un acharnement extraordinaire. Le général Forest fut tué, et Macdonald lui-même fut blessé assez grièvement . Contraints de faire leur retraite, les Autrichiens

On fot par suite d'un incident asses bizarro. Le prince de Hobanzollera avait au nomitre de seu froupeu un cept d'émirgé français, commi sons la denomination de *Utylon de Bussy*. Une cinquantaine de cavellers de cette légion avaient été détaches pendent l'action. Lorsque les autilitées firent repossèr, le détachement se froura longé, et deparé, non-sedémants

abandomèreut Modène, qui avait été envahi et pillé pendant le combat. Le prince de Hoheazoller mot été écongè sur la rive gauche de la Secchia, par les troupes françaises qui occupaient Rubiera et Seandiano, si le général Kleanu, en arrêtant les deux divisions Montriahet de Rusea, qui venalent de Bologge, n'ebt favorisé la retraite de la division autrichienne du côte de la Mirandole. Suit despes par les Français, le prince de Hoheazollera ne dut peut-être son saitu qu'au régiment de Preiss, déjà cité, formant l'arrière-gande, et qui se lit hacher pour sauver le reste des troupes. Ce fut pendante temps que Kleanu s'avança, après avoir reprossée desux divisions que nous venous de nommer: mais il dut suivre le mouvement de Hohenzollera, et se retira lui-mêne sur Centre è Perare.

Le genéral Kray, à la première nouvelle du mouvement de Mandonald, avait fair tetter l'artilière de siége des tataques de Mantone, enlever le pont de Casal-Maggiore et tous les autres ur le Pô, et était venu prendre position sur la rive ganche, avec un corps de 10,000 hommes et quelques bandes de paysans armés, afin d'empècher le passage du fleuve et de couvir tou-jours le bloeus de Mantoue. En caminant la situation des choses, on peut remarquer qu'il était faeile à Macdonald, après sovi re-poussé le général Nobenoullem, évécuter le passage du Pô, de battre le général Kray, de à vannere sur Mantoue, et, débloquant cette plues, d'y faire metre de vivres, derenforce la garaison,

de son coros, mais aussi du reste des troupes de Hobenzollern, Ces Français expatriés, dans la conviction qu'il n'v avait plus de salut pour eux que dans le courage du désespoir, résolurent de se faire jour à travers les nombreux ennemis dont ils étaient entonrés. Ils se jetèrent donc sur les premiers postes qu'ils rencontrèrent, avec une impétuosité telle, qu'il fut impossible de les arrêter. C'est ainsi qu'ils parvinrent jusqu'au lieu où se trouvait le général en chef Macdonald, qui n'avait en ce moment avec lui que quelques officiers d'état-major et quelques soldats d'ordonnance. Cette petite troupe mit sur-le-champ le sabre à la main pour repousser l'agression des chasseurs de Bussy. Il s'engagea une lutte dans laquelle Macdonald, combattant à la tête des siens, fut blessé. Les chasseurs, après avoir perdu quelques hommes, poursuivirent leur course impétueuse, traversèrent Modène, alors occupé par les troupes françaises, et où il fallut combattre encore; enfin, ayant fait des prodiges de valeur, et réduits au nombre de sept, ces braves, dignes du nom de Français, rejoignirent le quartier général autrichien vers la Mirandole.

STATE - T. L.

et de contraîndre le général autrichien à renfermer ses troupes dans les place de Piszighetone, Ferrare, Peschiere, Vérose et Porto-Legnago, Plusieurs militaires distingués ont bâmé legéral finaçais de n'avoir point exécuté cette opération, au lien de suivre le plan concerté avec Moreau; ils se fondent sur ce que ce dernier plan présentant de grandes difficultés comme l'expérience l'a démontré, l'opération dont nous parlons devait être préférie, comme la plus sérre, aust à combiner essuite de nouveaux moyens, de concert avec le général en chef de l'armée d'Italie.

Quol qu'il en soit, l'avantage remporté sur le général Hohenzollern ayant rendu la grande route libre, Macdonald s'avança, ainsi qu'il en était couvenu avec Morean, entre Parme et Plaisance. Il rassembla son armée vers Reggio, entre le 14 à Farme, et le 15 à Plaisance. Le Idendemain de son arrivé dans ette demière ville, il ordonan de commencer les attaques contre le châtea; mais auparavant, et pour que sa marche ne fût point retardée, il avait détaché sa division d'avant-garde à la poursuite de Hohenoullern, en ordonant au général Olivier de répandre le bruit que cette division se rendait à San-Benedetto pour y passer le Pot essayer de débloquer Mantoul

Macdonald fut tris-surpris, à son arrivée dans Plaisance, de ne point y trouver de nouvelles de général Moreau. Il devait d'autant mieux s'attendre à rencontrer les éclaireurs de l'armée d'Italie, que sa propre marche sur Plaisance avait nécessairement laises libre la route que les troupes de Morean annaient pa suivre; mais celui-cl avait réfléchi qu'en s'avançaut sur Plaisance il pouvait lui-même compromettre Génes et s'exposer à perdre toutes ses communications avec la frontière de France. Au lieu douce de répondre à l'attende de Macdonald, il était resté à Génes, et s'était contenté d'envoyer sur Bobbio et la vallée de la Trebla un détachement sous les ordres du général Lapoype. Cette modification singulière, apportée dans un plan couvenu et arrêté d'avance, aliait avoir un resultat funeste pour Macdond, et l'exposer à recommencer une értaité bles au restutreuse.

En effet, les alliés n'avaient pas pu fermer les yeux sur la marche du général Macdonald vers Plaisance. Dès le 10 juin, le général Mélas s'était mis en mouvement sur Alexandrie, et les renforts qu'il avait envoyés de cette ville au général Ott firent replier la division du général Olivier, en marche, comme nous l'avons dit, sur San-Benedetto. Le général Beilegarde s'était également rendn à Alexandrie; et Souwarof, qui avait eru devoir presser par sa présence le siège de la citadelle de Turin, averti par le général Kray du saccès de la marche de Macdonald, laissa au général Kaim le soin de continuer le siège, et se dirigea aussi sur Alexandrie avec un corps de troupes assez considérable. Le général Seckendorf reçut l'ordre d'aller se placer avec sa division entre Ceva et Orti, afin d'inquiéter le général Moreau, que le général Wukassowich devait en outre harceler du côté d'Ormea. Souwarof arriva, par une marche forcée, le 16 juin an matin, à Alexandrie. Dans la soirée du 17, il porta son quartier général à Castel-San-Giovanni, à deux petites lieues en decà de Plaisance, sur la rive gauche du Tidone. La plupart des colonnes de l'armée alliée se trouvaient rassemblées entre Tortone et Plaisance, et pouvaient former un total de 45 à 50,000 hommes, dont 10,000 de cavalerie : Souwarof était décidé à livrer bataille sur les bords du Tidone. En quittant Turin et remettant au général Kaim le soin d'accélérer la prise de la citadelle, li avait écrit à celui-ci : « Mon cher Kaim, je pars pour Plaisance ; ie vais battre Macdonald; prenez promptement la citadelle de Turin, afin que ie ne chante pas le Te Deum avant vous. » Arrivé à Castel-San-Giovanni, le généralissime adressa à ses troupes un ordre du tour terminé par cet étrange passage : « On ne fera point de quartier, ce n'est pas mon habitude; mais, au contraire, combattez, attaquez avec le sabre et la baionnette, taillez en pièces, égorgez vos ennemis, en ponssant les cris accoutumes : hurra, hurra!!! »

Macdonald, privé de la coopération du général Moreau, n'en pri pas moins la résolution de combattre, en épargana à Souwarof le soin de le prévenir. Le 17 join, après avoir raiblé l'aile ganche, commandée par Victor, il s'établit avec son armée sur la rive droite de la Trèbia. Le général Ott, repoussé, comme on l'à vu, par les Français, formati alors l'avant-garde de Souavord, ets terouvaite navant du Tidone. Macdonald fit attaquer cette troupe, qui se replis sur Rottofreddo et repassa le Tidone vers Castri-San-Giovanni, dei let pomanuir per les troupes

légères que commandait le général Salm; mais, à ce moment, le général Ott se trouva soutenu par l'avant-garde du général Mélas, commandant la gauche de l'armée alliée, formée des divisions du prince Bagration et du général Frœlich. Cette circonstance permit à Ott de repousser à son tour le général Salm, qui se replia rapidement sur le gros de l'armée. Ce premier succès engagea Souwarof à faire avancer ses troupes pour tenter sur-le-champ le passage de la Trebla , guéable partout, Macdonald avait rangé ses troupes en bataille sur l'autre rive, et attendait son ennemi de pied ferme. Son artillerie, disposée sur les bords du torrent, commença sur les colonnes austro-russes un feu d'autant plus meurtrier, que la position dominait la rive opposée. Pendant ce temps, le général Salm ralliait ses troupes derrière la ligne française : le feu de l'artillerie suffit pour arrêter les colonnes ennemies; effrayés du rayage que la mitraille opérait dans leurs rangs, les Austro-Russes se retirèrent entre la Trebia et le Tidone. La brigade du général Salm avalt beaucoup souffert, lui-même avait été blessé : mais la perte de l'ennemi, écrasé par l'artillerie, égalalt au moins celle des Français.

Le lendemain 18, le combat dut recommencer avec plus de vivacité et d'acharnement : Souwarof avait fait pendant la nuit toutes les dispositions nécessaires pour livrer une bataille décisive, et Macdonald s'était également préparé à la recevoir. L'aile droite de l'armée française, composée de la division Olivler et de la brigade détachée du général Salm, s'étendait vers le Pô; l'aile gauche était formée par les troupes polonaises du général Dombrowsky, et par la division commandée par le général Rusca : au centre se trouvalent les divisions Montrichard et Victor: la réserve était sous les ordres du général Watrin: Macdonald avait son quartier général entre Plaisance et la Trebia. Souwarof avait partagé son armée en quatre fortes colonnes : les deux de gauche, sous les ordres de Mélas, et composées des divisions Ott et Frœlich, devaient se diriger sur Ponte di Nura par Calendasco et par la chaussée à droite de Plaisance ; celles de droite, dirigées par le généralissime, étaient composées des divisions russes aux ordres des généraux Rosemberg, prince Bagration, Forster et Schweikowski : elles avaient ordre de se diriger par le centre sur Vaccari, et par la droite sur Rivalta et San-Giorgio, pour envelopper l'aile gauche des Français.

Les alliés voulaient entamer l'action par leur droite, sur la gauche de leurs adversaires. Toutefois la difficulté des chemins et la fatigue des troupes avaient tellement retardé leur marche sur ce point, que le prince Bagration, formant l'avant-garde, n'arriva qu'à deux heures après midi en présence des Français ; ceux-ci, voyant les Russes s'approcher, s'étaient portés en avant, et ils engagèrent l'action par une vive fusillade. Le feu fut si vif et si bien dirigé, que d'abord la confusion se mit dans les premiers bataillons ennemis : les Français voulurent en profiter pour charger à la bajonnette : mais le prince Bagration fit charger sa cavalerie, dont les Français ne purent soutenir le choc. et qui les forca à se replier sur leur ligne, Macdonald, qui vit cet échec, envoya des renforts tirés de la division Victor. Le combat continua avec vigueur, et il durait depuis plusieurs heures lorsque le général Rosemberg, qui commandait l'infanterie russe, fit renforcer l'attaque par la division du genéral Schweikowski : alors ii n'v eut plus d'autres manœuvres qu'un choc furieux entre les deux lignes. Le carnage se prolongea jusqu'à la nuit ; et les troupes de l'aile gauche française, désespérant de se maintenir, se retirèrent sur les deux rives de la Trebla.

Cependant la colonne du lieutenant général ruisse Forster, qui avait marché vers le centre, proécéde d'une avant-gande de troupes légères (de pulks de cosaques et d'un escadron du rigiment de Lowenher), avait attaqué les grand gardes du général Olivier, entre la Túdone et la Trébal. Les Français repoussérent d'abord cette colonne; mais Forster, ayant requ un rentre que lui envoya le général Foreich, revint à la charge, fit piler le général Olivier, et le força à se retirer vers le centre de l'armée.

L'alle gauche des alliés, qui, indépendamment des deux divisions Ott et Freelich, réunissalt emcore une troupe de cosaques et quatre escadrons, avait attaqué égaiement la droite de l'armée de Macdonald. Après une réstance longtemps opinistre de la part des Françals, le combat se termina par la retraite de ceux-ei sur la Trebia, d'après l'ordre qu'ils en reçurent du général en chef.

Cette lutte sanglante, qui avait duré sur toute la ligne jusqu'à la nuit close, était cependant nans résultat, pulsque les deux partis se retirérent également dans leur position da matin. La perte des Prançais et des Austro-Rasses parait avoir et èslameré; mais la giolre du combat était sans doute du côté des premiers, puisgue, aver moins de 30,000 hommes et une cavalrie hien inférieure à celle de l'ennemi, Macdonald avait sontenu, sans perdre de terrain, le choc de preis de 50,000 combattats.

Un pareil essai devait peut-être suffire au général français. et sa réputation ne pouvait pas être compromise, si, prenant alors la détermination à laquelle il fut forcé vingt-quatre heures plus tard, il eût renoncé à l'espoir un peu hasardé de reponsser l'armée nombreuse de son adversaire; mais Macdonald, comptant toujours sur la coopération du général Moreau, s'attendalt d'un moment à l'autre à le voir arriver, et ne pouvait pas penser que celui-ci, renoncant à l'exécution du plan convenuentre eux, n'aurait pas même tenté de lui donner avis de ce changement d'opinion. Macdonald cralgnait, en se retirant devant les Austro-Russes, de compromettre le général Moreau, qu'il supposait en marche pour le joindre, et de l'abandonner ainsi au choc des forces réunies par Souwarof. Il résolut donc de disputer de nonveau le champ de hataille et de tenter les chances d'un troisième combat, espérant que, pendant l'action, Moreau pourrait venir attaquer lui-même les Anstro-Russes sur leurs derrières. Dans cette dernière hypothèse, le succès ne lui paraissait plus douteux, et il fit toutes ses dispositions en conséquence.

Le 19 jula, toote la ligne française s'étrantala à peu près daus le même ordre que la veille : l'infanterie légère du général Solm, disposée en tiralleurs, commença l'attaque. Vers les huit beures da maint, elle repossas d'abord les avant-postres des alliés; les divisions françaises s'avancierent casuite en bon ordre; la première ligne de bataille eotre dans le grand il it du torrent, ayant de l'enu jusqu'à la cienture, el le traversa malgré la mitraille et les obus que les Austro-Russes dirigèrent sur elle. Les troupes françaises se d'épojevent ensuite sur la rive

opposée, attaquèrent les batteries que l'ennemi avait disposées en avant de sa ligne, et les emportèrent pour la plupart à la baionnette. Ce mouvement impétueux, appuyé par un feu trèsvif, jeta quelque désordre dans les premiers rangs de l'infanterie russe. Les troupes polonaises du général Dombrowski, formant une partie de l'aile gauche française, manœuvrèrent alors dans l'intention de tourner le flanc droit des alliés, tandis que la division Olivier, qui avait passé la Trebia à son embouchure, cherchait à déborder leur aile gauche, appuvée au Pô. Le prince Bagration, opposé an général Dombrowski, répondit d'abord à l'attaque de ce dernier par un feu très-vif de son artillerie, qui força les Français à arrêter leur mouvement. Une partie de la division Rusca vint soutenir les Polonais, qui, au moyen de ce renfort, marchèrent au pas de charge sur la division russe du général Schweikowski, la culbutèrent, et taillèrent en pièces nn régiment entier, qui fut poursuivi jusqu'au village de Casaliggio, sur la ronte de Bobbio. Bagration fit alors avancer sa cavalerie, en même temps qu'une brigade autrichienne, commandée par le général-major Dursheim, accourait au secours du prince. La mélée devint terrible. Apres des efforts héroiques de part et d'autre, les alliés parvinrent cependant à faire reculet l'Intrépide Infanterie polonaise et française. Bientôt ralliée par le vaillant Dombrowski, elle revint une seconde fois à la charge. et ébranla à son tonr les bataillons austro-russes. A ce moment, plusieurs batteries d'artillerie russe, conduites par le général Rosemberg, dirigèrent leur feu sur le centre de la ligne française, qu'elles parvinrent à rompre. Ramenant une troisième fois ses troupes à la charge, Dombrowski essaya vainement de percer la ligne ennemie : tous ses efforts furent inutiles. Enveloppée par des troupes russes qui la débordaient de toutes parts, la légion polonaise se forma en carré, se défendit longtemps avec tout le courage du désespoir, et fut presque anéantie, Forcée alors de se retirer, tonte la gauche des Français quitta le champ de bataille, après y avoir perdu 1,000 morts, 500 prisonniers, nn canon et trols drapeaux. D'après l'acharnement avec lequel on avait combattu de part et d'autre, on doit présumer que la perte des alljés en tués et en blessés ne fut guère moins considérable.

Le centre de l'armée française n'avait pas obtenu plus de snecès. Au moment où les troupes, après avoir traversé le torrent de la Trebia, se développaient sur le champ de bataille, l'avant-garde de ce même centre, après avoir protégé le passage avec son artillerie, s'était avancée sur les premières gardes ennemies et les avait repoussées; mais la ligne anstro-russe. délà formée, recut de pied ferme les Français, L'action devint alors des plus vives : à la fusiliade succéda immédiatement une charge à la baionnette, que les Russes recurent avec une égale intrépldité; le combat ne fut plus qu'nne véritable boncherie ; les soldats se prenaient pour ainsi dire corps à corps . et ne cédaient qu'en perdant la vie. Pendant ce terrible engagement, le colonel autrichien Lowenber, à la tête d'une colonne de cavalerie, s'étant avancé à la faveur d'un terrain coupé qui dérobalt son mouvement à la vue des Français, chargea impétueusement la cavalerle qui fianquait la division Montrichard, et la culbuta. Une demi-brigade d'infanterie légère que la fuite do la cavalerle française laissait à découvert, se crovant tournée. an lieu de se former en carré pour résister aux Autrichiens, prit l'épouvante, et se mit à fuir dans le plus grand désordre. L'étrange retraite de ce corps entraîna le reste de la division du général Montrichard, qui, malgré tous ses efforts pour rallier es fuvards, fut emporté par ces derniers. Souwarof se tronvait alors au centre de l'armée alliée ; il s'apercut de cette déroute . et en profita pour se jeter dans le vide de la ligne française avec sa réserve d'infanterie. La division Victor, qui combattait toujours et soutenait valeureusement les efforts que faisait le générai Dombrowski sur la droite de l'ennemi, fut obligée de céder à des forces aussi imposantes que celles qui étaient conduites par Souwarof. C'est alors que la légion polonaise, combattant si vaillamment les troupes de Bagration, s'était trouvée enveloppée, et avait succombé presque tout entière. Les troupes du centre, poursuivies par la cavalerle ennemie, ne purent se rallier qu'après avoir repassé la Trebia.

Disons maintenant ce qui s'était passé à la droite. On a vn que cette aile de l'armée française avait traversé la Trebia vers son embouchure, pour essayer de déborder l'aile gauche des alliés, et la priver de son appui sur le Pô. Le général Oli-

vier, outre sa division, avait sous ses ordres la brigade du général Salm; et la réserve, commandée par le général Watrin, devait marcher en seconde ligne pour l'appuver. Le général Mélas, posté sur la rive gauche de la Trebia avec une artillerie formidable, avait d'abord fondrové les assaillants sans pouvoir toutefois les empêcher de passer le torrent et de se former sur la rive. L'infanterie autrichienne, intimidée par l'audace des Français, céda; et le général Salm, mettant à profit ce mouvement rétrograde, longeait déià la chaussée du Pô, afin d'envelopper la gauche du général Ott, lorsque le prince de Hohenzollern, à la tête de la cavalerie antrichienne, chargea cette infanterie et la fit reculer. La cavalerie française s'étant avancée, les Autrichiens recommencèrent à charger sur eile et la culbutèrent sur les fantassins; mais comme la division Olivier avançait toujours, précédée de l'artillerie légère, elle protégea le ralliement des troupes culbutées, et plusieurs décharges à mitraille arrètèrent le mouvement du prince de Hohenzoilern ; le désordre se mit même dans les rangs de la cavaierie ennemie, au point que, pour éviter le feu meurtrier de l'artillerie légère, les cavaliers autrichiens traversèrent les grenadiers du général Wuvermann. qui vitainsi ses rangs rompus avant de s'être engagé. Si l'infanterie française eût continué d'avancer au pas de charge pour profiter de ce désordre causé par son artilierie, il y a lieu de croire que le succès eût couronné cette manœuvre, facile à exécnter. Quoi qu'il en soit, i'ennemi eut bientôt reformé ses rangs: les grenadiers autrichiens vinrent rétablir le combat; et le prince de Lichtenstein soutenant cette attaque avec le régiment de Sobkowitz, l'ennemi forca la division Olivier, après deux heures d'un choc terrible, à se retirer derrière la Trebia, comme le centre et la gauche de l'armée. La brigade du général Salm, qui, après son ralliement, s'était soutenuc contre la division du général Ott, cessant tout à coup d'être appuyée, et craignant d'être enveloppée par la cavalerie ennemie, suivit le mouvement de la division Olivier.

Tous les différents corps des deux armées avalent été aux prises dans cette sanglante bataille, tous avaient combettu avec un dévouement et une bravoure dignes d'éloges. La campagne entre le Tidone et Plaisance était jonchée de morts et de blessés, le lit de la Trebia en était encombré; et, pendant quelques heures, les eaux de ce torrent pirtent l'horrible teite du Phiegeton de la fable. Plus de 13,000 hommes avaient péri dans les trois journées du 17 au 19 juin; et, malgré tous les avanieque, sa perte égalait au moins celle des Français. Ceux-ci eurent plus de 2,000 blessés, au nombre desqués se trouvérent les généraux Olivier, Victor, Dombrowskil, Rutea, Salm, Grandjean, et l'adjudant général Blondeau. Macdonald lui-même, toujours souffrant de la blessere qu'il avait reque le 10 juin dévant Modene, et qu'il l'avait contraint à se faire transporter sur un bran-card pendant l'action, avait failli étre blessé par l'explosion d'un obus tombé à ses côtés. Le général Cambray fut tué en chargeant avec lutrépédité à la blessere.

Du côté des alliés, les Autrichiens comptèrent 10 officiers supérieurs tués sur le champ de bataille et 70 biessés; les Russes, 1 colonel et 40 officiers tués, 3 généraux, 3 colonels, 1 lieutenant-colonel, 5 majors et 35 officiers biessés.

La bataille de la Trebia, à lamelle les aillés donnèrent le nom de San-Giovanni, fut livrée à peu près sur le même terrain où , 2,000 ans auparavant , Annibal vainquit les Romains, commandés par le consul Sempronius. Comme la bataille d'Arcole, elle avait duré trois jours; et, malgré l'énorme différence du résultat de ces deux engagements mémorables et les fautes graves commises dans le dernier, nous répéterons qu'on ne peut pas refuser de payer un tribut d'éloges aux 30,000 Francais commandés par Macdonald, pour le courage et la constance avec lesquels ils disputerent la victoire à 50,000 Austro-Russes. On calcula que, dans les trois jours du combat. Il avait été brûlé de part et d'autre plus de cinq millions de cartouches de fusil, et tiré au moins soixante-dix mille coups de canon. Les divisions françaises manquèrent un moment de munitions, et c'est alors qu'avaient eu lieu ces engagements à la baïonnette, et même au sabre, qui rendirent le carnage si effrayant.

Qui croirait que, maigré toutes les pertes qu'il avait éprouvées, maigré l'excessive fatigue de ses troupes et la pénurie où il se trouvait de munitions de guerre, Macdonald, rentré dans ses positions du matin, était encore d'avis de recommencer un quatrième combat ? Ce général regrettait de se voir contraint à quitter les bords de la Trebia avant d'avoir recu des nouvelles de la marche de Moreau; mais dans un conseil de guerre, tenu à Plaisance, et où assistèrent les généranx, presque tons biessés, il fut reconnu que le saiut de l'armée et l'intérêt même de la république commandaient impérieusement une retraite devenue indispensable. Macdouald no se rendit point volontiers à cet avis général; cependant, ne voulant point se charger seul de la responsabilité d'aussi grands intérêts, il sanctionna la délibération et donna l'ordre de commencer le mouvement rétrograde: mais, pour dérober à l'ennemi la connaissance de cette détermination, le général en chef fit masquer sa ligne par nne chaîne de postes distribués sur les bords de la Trebia. A minuit, l'armée se mit en marche sur deux coionnes dans le meillenr ordre possible : la première suivit la grande route de Parme; la deuxième, longeant le pied des montagnes, devait rentrer par les Apennins dans la haute vailée du Taro. La division Victor, formant l'arrière-garde, recut l'ordre de prendre cette dernière direction. L'artifierie et les bagages, partis à l'avance, devaient filer par la route qui de Bologne conduit en Toscane, sous la protection de la division Montrichard, qui les suivait.

Souwarof, ayant pensé que l'armée française allait se retirer, voulait la faire poursuivre immédiatement après la bataille : mais les troupes ailiées, au moins aussi harassées que celles de Macdonald, ne purent exécuter à temps cette résolution : les hommes et les chevaux, tombant de fatigue, épronvaient le besoin impérieux d'nn repos momentané. Le 20, à la pointe du jour, le vieux guerrier russe, impatient de joindre les Français, se mit iui-même à la tête de ses Cosaques et de la cavaierie iégère, et fit une telle diligence, qu'il atteignit l'arrière-garde du général Victor auprès de la Nura, vers San-Giorgio, à deux tienes de Plaisance. Les Français se défendirent avec leur bravoure accoutumée; la 17º demi-brigade, s'étant placée dans une position avantageuse, arrêta Sonwarof et sa troupe, et donna le temps aux autres corps de défiler, en soutenant seule tous les efforts de l'ennemi : toutefois, le dévouement de ces braves Français leur devint fatal. Le général russe Ksuborof, ayant tourné la position qu'ils occupaient, se jeta entre eux et le reate de la division Victor : a 17 se trovas entonére par sulte de ce mouvement; elle se défendit longtemps avec une intrépidité qui admira Souwarof lui-même; enfin, accablée par te nombre, elle se vit forcée à mettre bas les armes et se rendit prisonnière. Le général Karackzay, qui s'éstat jeté à la poursuite de l'autre colonne française marchant par la route de Parme, chercha vainement à l'entamer, et fut repossée dans toutes sea stâtour.

Suite de la bataille de la Trebia et des opérations de l'armée d'Italie; la citadelle de Turin se rend aux alliés; retraite de Macdonald dans l'État de Génes ; jonction des deux armées de Naples et d'Italie; reddition de la citadelle d'Alexandrie; siège et capitulation de Mantoue. - Nous avons dit dans le paragraphe précédent que le général Moreau, au lien de répondre complétement à l'attente de Macdonald, s'était borné à détacher sur Bobbio, dans la vallée de la Trebia. un petit corps de troupes composé en grande partie de Liguriens et commandé par le général Lapoype. Ce détachement s'était arrêté à Bobbio, et il est blen difficile d'expliquer comment le général, suivant les précautions ordinaires de la guerre, n'avait point cherché à s'éclairer et à prendre des renseignements tant sur la position de l'armée ennemie que sur celle des troupes de Macdonald, qu'il savait ou devait savoir arriver par les duchés de Parme et de Plaisance, à l'effet d'opérer la ionction des denx armées de Naples et d'Italie. Il paraît encore inconcevable que, pendant les journées du 17, du 18 et surtout du 19 juin, le général Lapoype, aux premières nouvelles de ce qui se passait à quelques lleues de lui sur les bords de la Trebla (en admettant même que le bruit du canon n'ait point été entendu parses avant-postes), ne se solt pas porté avec rapidité vers le terrain du combat pour v prendre part : les causes de ce singulier retardement n'ont iamais été bien connues. Cependant Lapoype se mit en mouvement le 20 au matin, lendemain de la bataille, et s'avança vers Plaisance, en longeant la rive ganche de la Nura, sur les bords de laquelle il rencontra quelques bagages de l'armée aillée, dont il s'empara. Souwarof, promptement informé de la marche de cette colonne, envoya deux régiments de Cosaques pour la reconnaître; mais les Ligariem n'attendirent point les Russes, et rétrogradèrent sur Bobbio, où, bientôt atteints par le général Botelzky, ils furent mis en fuite après queique résistance, et se jetèrent dans les montagnes vers Rovegno et Borgo di Stefano.

Moreau, en renonçant au plan proposé par Macdonaid, paraît avoir été déterminé par la considération de diviser l'attention de l'ennemi en falsant une diversion, qu'il jugea plus importante, pour le moment, que la jonction des deux armées .

Pendant ia lutte engagée entre Souwarof et Macdonald sur les rives de la Tribà, Moreau è était mis en mouvement avec son armée, forta d'à pen près 25,000 hommes par la jonction de quedques renforts arrivés des frontières de France. Il déboucha par la Bocchetta, Gavi et Novl, se dirigeant sur Tortone, dont le général autrichien Bellegarde couvrait le siége avec un corps d'environ 15,000 hommes. La 18 juin, Moreau attagna les Autrichiens; après un combat où ceuxde défendirent longtempa avec résolution, les Français foretrent Bellegarde à abandonner San-Giullano, le mirent en dérent Bellegarde à abandonner San-Giullano, le mirent en déroute, le porsusivirent vivement dans la plaine de Marengo, et lui firent repasser la Bormida. La résultat de cet engagement fut la levée du siège de Tortoon. Il est certain que, si le

- ¹ Nons creyons devoir citer un passage du général Jomini, qui meltra nos lecteurs à même de juger si Moreau, en opérant la diversion dont il est question, agit conséquemment aux grands principes de l'art de la guerre :
- Le principe fondamental, dit le judicieux anteur du Trailé des grandes pérations militaires, par l'application dequel tontes les combinaisons de la guerre sont bonnes, et sans lequel elles sont tooles vicieuses, consisto à opérer, arec la plus grande masse de ses forces un effort combiné sur le point décisif.
- On comprendra biet on'un général babile pest, avec solvante mille hommes en action sur une seule partie de la inger ensemise. La supériorité numérique des troupes non engages dérient, en pareil cas, plus muilles qu'avantagemes, cer die ne fait qu'apmenter le décourier, courne la bataille de Lenthen (gagoée par le rol de Prusse, le 4 décembre 1757) l'a prouvé.
- Les moyens d'appliquer cette maxime ne sont pas très-nombreux; et le général Jomini les indique à la suite du passage que nous venons de citer.

marchal Souwarof ett été hattu sur la Trebla, on seulement arrête julu longtemps sur ce point, ce généralissime des alliés se serait vudans l'obligation de combattre entèle et en queue (pas suite de l'avantage que venait d'obtenir Morean) sans pouvoir opérer de mouvement soit au délà du Po, soit vers les montagnes, en présence de ses deux adversaires; mais il fallait pour cal que Macdonal fût prévenue la diversion, et que Morean attaquet plus tôt : dans tous les cas, la jonction des deux généruux francis sa ria Trebla était in part préférable.

Le genéral Bellegarde, retiré de l'autre côté de la Bormida, s'v arrêta, et, sentant combien il Importait anx Intérêts des ailies que le général Moreau ne fit pas de progrès, il défendit avec une opiniatreté digne d'éloges le passage de la rivière. Le 21 juin . Il osa prendre l'initiative du combat sur son adversaire . malgré la supérjorité éprouvée des forces de ce dernier, et il ordonna au général Seckendorf de passer la Bormida avec une forte avant-garde et d'attaquer la division du général Grouchy dans la position de San-Giuliano, enlevée le 18 aux Antrichiens. Les Français surpris farent d'abord repoussés; mais le général Grenier étant accouru an secours de Grouchy, le combat se rétablit, et Seckendorf eut besoin à son tour d'être appuyé par le reste des troupes du général Bellegarde. Celul-ci parvint à s'emparer non-seulement de San-Giuliano, mais encore de plusieurs autres postes, tels que Cassina-Grande et Spinetti. Morean se porta alors sur le champ de bataille avec le reste de ses forces; l'engagement devint sérieux, et les Français durent faire de grands efforts pour reprendre l'avantage. Moreau eut un cheval tué sous lui. Cependant, Grouchy, qui avait rallié sa division, revint à la charge, culbuta les Autrichiens qu'il avait devant lui, et décida l'action. Poursuivies jusqu'à la Bormida, les troupes de Bellegarde traversèrent cette rivière précipitamment. Leur réserve s'était portée au village de Bosco : elle y fut cernée en partie, et obligée de s'ouvrir un passage de vive force; quelques bataillons mirent bas les armes. Bellegarde perdit dans cette affaire 4,000 hommes, dont 2,000 prisonniers et cinq plèces de canon.

Toutefois, Sonwarof, Informé du mouvement offensif de Mosesu, accourait en grande hâte au secours du général Bellegarde, et allait forcer une seconde fois les Français à la retraite.

Le généralissime des alllés, attaché comme nous l'avons dit à la poursuite de Macdonaid, était parvenu le 21 juin à Fiorenzuola entre Plaisance et Parme, et il avait l'intention de suivre sans relâche son ennemi, qu'il espérait atteindre et combattre sur le Taro (en attirant à lui les divisions de Hohenzoilern et de Klenau) avant que le général français ne s'enfoncât dans les Apennins, lorsqn'il recnt la nonvelle du succès obtenu par Morean, le 18, sur le général Bellcgarde, Remettant alors au générai Ott l'exécution de son dessein, Souwarof rétrograda, le 23 juin, avec une partie de ses forces, pour se porter à la rencontre du général Moreau. Ce mouvement ne fut pas moins rapide que les précédents : l'extrême activité était une des qualités remarquables du héros de la Russie. Après avoir marché pendant toute la nnit du 23 au 24. Il arriva le 25 sur les bords de la Scrivia, en présence des troupes de Moreau. Le 26, il rallia à son corps d'armée les troupes du général Bellegarde, entre Tortone et Alexandric, et attira à lui la division Kaim devenue disponible par la reddition de la citadelle de Turin qui avait ouvert ses portes le 23, et appela aussi le corps du général Haddick, descendu du Saint-Gothard pour venir renforcer le général Bellegarde : toutes ces troupes réunies présentaient un total de 40,000 combattants. Trop faible pour résister à nne masse aussi imposante, Moreau n'attendit point l'attaque de Souwarof; il se replia d'abord sur Novi, qu'il abandonna bientôt pour rentrer, par la Bocchetta, dans l'État de Gênes

Sur ces entrefaites, Macdonald avait effectné sa retraite vers in Toscane. Arrivé le 23 juin sur les bords de la Secchia, il y rencontra une partie de la division du général Klenan, qui se mite nd evoir de lui dispute le passage; les Francia, supérieurs en nombre, n'eurent pas de peine à l'emporter. Ils forcèrent le pont de Rubbera et contriguirent Klenan de se retires eve set troupes. Le lendemain 24, l'avant, garde française entra dans Modène et frappa la ville d'une contribution payable en six heures. L'adjudant général Lacroix reçut du général en chef la mission d'enlever tous les petits détachements que le général prince de Hobenzollern avait disséminés, ét et là pour fearl prince de Hobenzollern avait disséminés, ét et là pour

observer la marche des Franquis. Lacroix centra dans Reggio, ct, culevant ou dispersant les potes autrichiens, il poussa jusqu'à Sassuolo, point fort essentlei, pulsque c'était par là que les alliés espéraient gagner, avant Macdonald, les débouchés des Apenins. Cependant le général Menna, syant été renforcé par les troupes du général Ott, marcha sur Modene pour en chasser les Français. Le général en ché, astistid des succès obtenus par l'adjudant général Lacroix, et ayant d'ailleurs jeé quéques renforts dans Bologne et dans le fort d'Urbino, jusque pas à propor d'attendre l'ennent, continus as tertaitect reprit ses anciennes positions à Pistoia, où ill arriva le 28 Juin, et à Lucques.

La division Victor, formant l'arrière-garde, remonta la vallée da Trav, où elle ralla la division liguretpae du geirent Lapoype, et occupa avec elle les déflés des Apennins. Dies cemoment, il ne fut plus possible aux alliés de s'opposer à ce que Macdonald opérfat sa retratte sur l'État de flesse par Sarzana, as Spezzia et Sestri di Levante, en colvojant la Mediterranée. Les détenhements laissés devant les généraux Dibenazoilern, oftet Kineau, furent vivement pressés et forcés par ceux-el d'évacuer Modène et Bologne. Le fort d'Urbino résista plus longtemps, et ne se rendit au général Ott que le 9 juillet.

Macdonald, après avoir passé les Apennins, ne devait ni ne pouvait espérer de se maintenir longtemps en Toscane; déjà même les habitants du pays, excités par les proclamations de Souwarof et par les intrigues encore plus actives des Anglais. commençaient à s'insurger et à inquiéter les communications et les derrières de l'armée française ; pressé d'ailleurs de se rénnir au général Moreau, qu'il savait être dans le pays de Gênes, il se décida à évacuer totalement la Toscane; les Français abandonnèrent donc Florence le 8 juillet, et l'armée commença à défiler par Lucques sur Sarzana. Cette marche fut lente et difficile, et les dernières colonnes de Macdonald n'arrivèrent aux environs de Gênes qu'à la fin de julllet. Malgré la vigilance des crolsières anglaises devant Livourne, l'artillerle et les bagages de l'armée avalent été embarqués dans ce port et arrivèrent heurensement à Gênes. La garnison de Livourne et celle de Porto-Ferrajo formèrent les dernières arrière-gardes en marchant,

sonmet Parnée, par Sarana. Livourne avatété avec leute par de conformiment à une convention arrêtée avec l'auchte gauverneur pour le grand-due. La restrée de la garnison de Porto-Ferrajo, capitale de III d'Elbe, le soin et le libre retour des middes farent égelement garante. Après l'évocation de . Pise et de Lucques, la Toisenne et trouva entirerement occepée: par trupes alliere et par un copp « d'insurgés fort d'a pus pres 30,000 hommes, qu'un général appele lingherami, espèce d'avenburier, était parvenue a organisal.

L'armée de Naples, en quittantla Toscane après toutes les pertes qu'elle routait d'essuyer, et rouvait réduite à 1,000 homes, de 35,000 qu'elle comptait avant la bataille de la Trebis, mais sile avant en la ploré d'effectuer une des plus simgulières et des plus difficiles retraites qu'on ait jamais entreprises, à la vue d'une armée presque toulours supérieure et dans des pays dont presque toulo la population inaurgée était peut-tère encore plus redoutable que des troupes régulières. Mendand, qui avant condit cette armée de Naples jusqu's Génes, la remit entre les mains de Moreau, et, malade encore, tant des suites de la blesvare qu'il avait reçue dans l'échaifourée de Modène que des longues fintiques qu'il avait essayées, ce périente en chef qu'itat l'faile pour se roudre à Paris.

Moreau avait d'aisord en l'Intention de s'établir dans un camp prétranché, formé dans les environs de Savone; mais il jugen plus convenable de porter son quartier général: « Coneglian», et che faire prendre a ser troupes, active Voltri, Savone, Vado et Loano, les mêmes positions, à peu près, qu'occupait l'armée française, en 1796, lorsque Bomparier Vut en prendre le conmandement. Couteblés Moreau, en quittant Gébers, au négligen point de garder avec exte ville des commonications assurées. Le général pièmentais Colli, au service de la repúblique, compait, avec un corps détaché, une position tertanchée eutre Serevule et le Bochett qu'el teit fortifies q'a dutres détabehments occupiant les nutres défilés des Apennias; et c'est dans cette aitude défensive que le général en été de l'ermée d'Italies et înt prêt à recvoir les alliés, s'ils se présentaient pour le chasser du

Souward, voyant que Moreau avait abandonne la position autralie. =  $\tau$ . 1. 31

dessas de Savone, vint. campre sur la petite rivière d'Orba, à l'antrée de la valléed accessom. Cetto position entre Novi, Acquiset Accandrie, le mettait à même de protéger le siège de la citadelle decette deraiser place et de la forteresse del Tortone, Mais, comme nous venous de le elière, le giendra firaqueis, tepo faible pour ha-sarder un mouvement offensif, laissa ces deux places ilvrées à leur propre défense, et se maintint dans les nouvelles positions qu'il venist de prendre.

Pendiant que Moreau et Macdonald maneuvraient, ainsi que nous l'avons rapporté, pour opérer la réunion des ideux namées qu'ils commandaleint, les divisions austro-russes avaient poussé avec vilgueuri-le-siège des différentes places occupées encore par les Branacias sur les derireires de l'armée alitle. Éla voyant les deux généraux en chef a bandonner successivement les diverses courtes de Vitale, les commandaist français de ces facteresses durent naturellement désespérer d'êtro secourus, et cette laée ctait bien propre à prédominer dans leur détermination, lorsque d'allieurs, pressé vivement par des corps asségents, lis éxposaient par une résistance trop opinifitre à toutes les rigueurs des lois de la guerre.

Nous avons dit que la citadelle de Turin avait ouvert ses portes le 23 juin. Ce fut la première des places dont nous parlons qui tomba au pouvoir des alliés. Kaim (à qui Souwarof, en partant pour combattre Macdonald sur la Trebia, avait, comme on l'a vu, laissé le soin de ce siége) n'avait avec lui que sa scule division, quelques bataillons russes, et 5 à 6,000 paysans insurgés, presque tous employés aux travaux de la tranchée. Le général autrichien, excité par les pressantes recommandations du généralissime, redoubla d'efforts pour soumettre la forteresse qu'il assiégeait. Malgré plusieurs sorties audacleuses de la garnison, les lignes de circonvailation étaient achevées et la tranchée ouverte le 16 juin. Le lendemain, trois cents bouches à feu commencèrent sur la pinee un feu nourri qui continua presque sans interruption le 18 et le 19. Le général Fiorella, sommé de se rendre snivant l'usage, avait répondu négativement ; mais les batteries de la place ayant été presque toutes démontées avec perte d'un grand nombre de canonniers et d'officiers d'artillerie, la troisième parallèle fut alors achevée

sans obstacle, et, après vingt-neuf heures d'un hombardement continu, Fiorella demanda lui-même à capituler. Il y eut d'abord des conférences sans résultat. Le 20, à onze heures du soir, le feu recommença avec une nouvelle violence, et dura toute la nuit. Les bombes et les boulets firent un ravage épouvantable. Les assiégés, qui avaient rétabli leurs batteries, ripostèrent par des décharges à mitraille qui tuèrent beaucoup de monde dans les ouvrages de tranchée. Dans la matinée du 21, tout était prêt pour tenter l'escalade : le feu de la nuit avait démonté de nouveau les batteries de la place et fait de larges brèches aux fortifications. Tous les feux étant éteints, la garnison abandonnant les remparts et refusant le service, Fiorella se trouvait dans la situation la plus critique. Enfin, après de longs pourparlers et de grands débats, les deux partis arrêterent, le 23, les articles d'une capitulation semblable à celle qu'avaient obtenue les garnisons de Milan et de Ferrare '

Le même Jour, des commissies attrichiens, chargés de prendre possession des magnains de la place, y entrevent avec quelques battailos susses, et le 24 les Français Fevacuerant. Il tit alsé d'apercevoir les terribles effets du bombardement. L'interior de la cladelle per presentale, plus qu'un monocou de décombres. Ou y trouva trois cent seivante-quatotres pièces de combres. Ou y trouva trois cent seivante-quatotres pièces de canne de tout calière, cent quarante-trois mortiere, quarante obusiers, trente millo fusils, quavantormille quintanx de poudes, et une grande quantité d'autres munitions de, guerre et de bouche. On découvrit, en outre, beaucoup d'effets précieux appartenant au roi de Sardaigne. Nous avons dépât qui immédiatement après la prise de la citadelle de Turin, kâm se mil distement après la prise de la citadelle de Turin, kâm se mil tout en marche pour rejoindre Souwand sur les bonde de la Bormida.

Après la retraite que Moreau venait de faire de nouveau dans

Cette capitalisto de la citadelle di Taria diman lies, dans le senge de aprare laccipiton, qui forcente i seglari li firmita a charre dans dan della judicialis. Il précents, comme une des cianes qui l'avaient difens dans a relation de readre la light, i défection de la pupart dans canonaiers, qui, presque loss Primonitais, deventrars, qui resulventit jurcanonaiers, qui, presque loss Primonitais, deventrars, qui resulventit jurces. Cette dévedus quat empede la cutadelle de projeter convenidament un fen de saniégantes, cent-el purenti vousser loris travaux de dirigir leur butteres suns obstanti.

l'État de Génes, par suite de l'arrivée de Souwarof sur la Bormida, le général Bellegarde avait repris le blocus de la citadelle d'Alexandrie, Souwarof s'était rendu lui-même dans cette ville pour presser les opérations du slège et animer les soldats par sa présence. 20,000 Austro-Russes et cent vingt pièces d'artillerie attaqualent avec vigueur cette importante forteresse. dont la prompte reddition était jugée indispensable pour le succès de l'entreprise que le généralissime méditait contre la république ligurienne. Le 14 juillet, la première paraflèle fut achevée, et le lendemain les batteries étaient prêtes à tirer sur la place. Le général Gardanne, qui la commandait, ayant répondu convenablement à la sommation d'ouvrir ses portes, le feu commenca avec beaucoup de vivacité sur les ouvrages extérieurs. Le bombardement eut lieu le 16 juillet, après l'ouverture de la seconde parafièle. Plusieurs batteries des assiégés furent démontées, et une bombe fit santer un magasin à poudre; Cette explosion avant endommagé une partie des fortifications, l'ennemi crut devoir renouveler sa sommation, qui fut accueillie comme la première. Le 17 juillet, la seconde parallèle fut perfectionnée; mais les alliés firent ce jour-là une perte remarquable dans la personne du marquis de Chasteler, quartiermaître genéral (chef d'état-major) de leur armée. Il fut tué d'un comp de feu qui l'atteignit au moment où il visitait les travanx. Souwarof regretta particullèrement cet officler distingué, dont la bravoure, l'activité et les talents lui avaient été d'un grand secours depuis le commencement de la campagne. Le général Zach remplaca le marquis dans le poste de quartier-maître général, et fut rappelé à cet effet du corps d'armée devant Mantoue, dont il dirigeait les travaux de siège.

Le 20 juliet, les allés, ayunt pousé leurs ouvrages avec la pius graude viguent devant la citadele d'Alexandris, empoterent de vive force le chemin couvent, s'y logérent, et conduisirent une supe un pué de sermantre. Les batteries de breche cimient déjà disposées, et le fou de la piuse ne repondait presque glus à cetui de. la tranchée; Souward prinnas alors toutes és adispositions d'un assourt général qui devalt avoit lieu le leudemoin 21, Cé jour-là, le genéral Gardanne, ne evoyant pus avoir tes moyeas usecusiers pour reponses crette atthirps, euroyà un parlementuire: pour proposer une cupitulation qui fui arrècie conciule la 21. La garation, réduite à 4,000 hummes par la perte de 600 soldats morts pendant le siège, resta prisonière de genre, et fut envoyée dans les fibra hierditations de l'empereur d'Allemague. Sur 400 soldats cisalpins qui finisalent partie de cette garation, 270 avalent été totés, et parratie sei mens se trouvait le brave ché de la station o distinti de Ferrarei. Les allites trouverat dans la citadelle d'Alexandrie une utilitate considerable et des munitions de guerre na shondance. Toutefois ce dernier siège leur avait coute un peu plus cher qui fet précedants : la y perdirent plus de 2,000 hommes, parmi leapuels plusieurs officiers supérieurs, outre le marquis de Charlet de dont tous avous rapporté la mort.

Les soins que Souwarof avait donnés au siège d'Alexandrie ne l'avaient point distrait de la surveillance qu'il exerçait sur d'autres objets non moins importants. Une partie de son armée avait été dirigée sur d'autres points du Piémont; la forteresse de Coni était investie, et ic fort de Fenestreile attaqué. Le général Haddick avait remonté la vallée d'Aoste pour pénétrer dans le Valais, que le prince de Rohan, avec son corps détache, avait envahi en partie. Ces deux généraux réunis attaquerent le petit Saint-Bernard, et augmentèrent par cette entreprise l'alarme que les revers de l'armée d'Italie avaient répandue sur la frontière de France. On crut voir l'intention bien positive, de la part des allies, d'envahir le territoire républicain par le Dauphiné : et ces craintes étaient d'autant mieux fondées, que le général français Hatry, qui commandait dans cette partie, etait loin d'avoir à sa disposition les forces suffisantes pour repousser cette agression. En effet, les forces que Souwarof avait dirigées dans le Valais pouvaient maintenant être augmentées par la réunion des troupes occupées jusqu'alors au siège de Mantoue.

Après la prise de Peschiera, se général Krey avitait portés. la borgoforte, ainsi que nous l'avens dit, et il rémit à ses trespes la garnison de Porto-Leganço. La flottille française prèse à Peschiera était descendur, par le Minele, dans le lace qui entoure Mantuse, des bétiments, commandes par le ébevailer de Blumentein, étalent destines à bombarder la place; et trorri-Malgre les obsteles qu'espossit in nature de vol, malgre les destines de la commande de la commande par les desfies de la place, le giorieral Kray avait réussi à faire construire différents puvrages suxquées 10,000 hommes furent employés. La garaison fit alors quelques sorties avec plus ou moits d'avantage. Toutefois le général Kray se maintint dans ses positions, et il commesquit à reserver fortement ses lignes de contrevallation, borqu'il requit (le 15 juin) ordre du généralissime Souward de suspendre les opérations de siège et de le convertir en blocus, pour conduire, comine on l'a vu, us fort détachement d'observation au-devant de l'armée de Macdoneld.

Après les événements de la Trebia, Kray se reporta avec la totalité de ses forces sous les murs de Mantoue. Souwarof. qui voulait presser la reddition de cette place, renforca le général autrichien du coras entier du général Ott; de neuf batalllons des regiments de Reisky, Mitrowsky et Nadasti; d'un fort détachement de la division russe du général Rebbinder; des bataillons de dépôt qui se trouvaient dans la Basse-Autriche et en Styrie; enfin, des troupes placées en garnison à Ferrare, Bologne, Parme, etc., et qui se trouvalent disponibles par la retraite des Français au delà des Apennins. Toutes ces forces réunies formaient au général Kray un corps de trente-neuf bataillous, dont quatre de grenadiers, et de six escadrons de cavalerie. Indépendamment des troupes du génie, des mineurs, des corps de pionniers, et des troupes d'artillerie, parmi lesquelles on comptait 300 canonniers russes. Le parc de siège et le dépôt de tous les matériaux nécessaires à son service furent mis en mouvement des le 4 juillet : Souwarof v joignit seize pièces de 24 qu'il envoya de l'arsenal de Turin. L'effectif de toutes les troupes et de l'artillerie, mis ainsi à la disposition du général Kray, présentait un total de 40,000 hommes environ et de six cents bouches à feu. On s'apercevra facilement que Bonaparte n'avait pas en autant de movens disponibles pour faire la conquête de l'Italie, détruire successivement trois armées autrichiennes, et s'emparer de cette même place de Mantoue, but spécial des efforts de Kray.

L'armée de siège fut distribuée en trois camps, qui enveloppèrent la presque totalité de l'enceinte extérienre de la place. Les généraux Ott, Lattermone et Zopf commandaient sous la porte de Pradella. Les Busses campaient séparément et serraient de pres la citadelle (ou forteresse de Porto). Tous les habitants de la campagne, dans un rayon de quinze lieues, furent requis à tour de rôle pour les corvees et les travaux. Attaquée par des forces aussi imposantes, la place de Mantone n'avait qu'une garnison d'à peu près 9,400 hommes et 600 chevaux sons le commandement du général de division Latour-Foissac, ancien officier du génie, auquel Schérer, après sa défaite de Magnane, avait recommande de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Cette garnison, déjà trop faible en raison de l'immense developpement des ouvrages extérieurs qu'elle devait désendre. avait encore l'inconvenient d'être, à l'exception toutefois de quelques corps, composée de soldats italiens, suisses, heliandais même, parmi lesquels il y avait un certain nombre de malades et d'estropiés. La place était approvisionnée pour un au, mais les magasins militaires seulement; car les habitants étaient loin d'avoir des vivres pour un anssi long espace de temps, et il convient même d'observer que la famine doat ceux-ci étaient menaces contribua beaucoup à développer promptement leurs mauvaises dispositions envers les Français, indépendamment des menées sourdes des partisans de l'Autriche,

Dons une telle situation, et avec des moyens de défense annémédiores, il devenut difficile ne général Latour-Foisses de sissister longtemps à l'immense développement des forces allées. Toutefoits, pradant la durée du blocus, ce commandant avait fait centre les troupes de Kray une petite guerre très éclivé à l'extérieur, ois souvent il avait oblemu l'avantage. Une foctilie, qu'il avant organises et armée, secondait ses movements, et facilitait ses sorties; il avait perfectionné les défenses de fort saint-écorges, de la citadicia et l'ile du Thé et de Migliarétio; foutes les digues étaient réparées et convertes d'artillètie, Plasieurs attaques tentes par l'enneni, telles que celles vers la four de Crèsse et sur l'ouvrage à cornes de Pradella\*, avaient de repossèsse et avaient servi de moorrager la garation.

Le capitaine Ferrier (depuis maréchal de camp), du septième de dragoas, se distingua d'une manière particulière dans estte dernière action. If commandait un escadron de son régiment avec un autre de carabiniers piémontais, el formait l'avant-garde de la colonne sortie par la porte de

A l'époque de l'avantage remporte par Macdonald suprès de Modérn, Latour-Feissa (ît proport à ce général d'allerau devant de lui avec 6,000 hommes, s'il jugesit à propos de se diriger sur Mantoue pour en faire lever le bloceus; muis in anouvelle du reverse de la Trelai la frendre toute sepérance au commandant de Mantoue; et blentôt, aloss que nous l'avons dis plus haut, il fur tesserré dans la plece par une armée, dont la force: et les succès remportés par les aillés augmentaient accord la comfance.

Le 10 juillet, le général Kray attaqua la place du cèté du sud, el le gáséral Saint-Julien réveix é emporter de vive force les retranchements de la porte de Cérèse, alusi que la têté du pont qui couvralt l'éclase. Dans la nuit du 13 au 14, la première parmillée fut ouverte en face des ouvrages de l'île du Thé. Le général Foissee fit diriger sur les travailleurs un feu continu , qui partait principalement du ravellu de Pracella et du bistrior

Pradella nour repousser l'ennemi. Lorsque le commandant de cette colonne juges convenable de rentrer dans la place par la porte de Cérèse, le détachement du capitaine Ferrier, marchant alors en arrière-garde, charges avec impétuosité une troupe ennemie, accourne pour mettre obstacle à la rentrée des Français dans Mantoue, et la mit en déroute. Le brave capitaine eut son cheval tué sous lui. L'ennemi, plus nombreux, revint à la charge, et forca l'infanterie à se retirer par des chemins marécageux, coupés par des lossés profonds, et où elle fat obligée d'abandonner son artillerle et ses blessés. Par cette retraite précipitée, le détachement de Ferrier se trouva isolé et abandonné à ses propres forces. Le capitaine, dans une position aussi délicate, n'hésita point sur le parti qu'il devait prendre. Malgré la grande disproportion do nombre, il entame une charge vigoureuse sur la colonne antrichienne, qui emmenait l'artifferie française qu'elle venzit de prendre, par le chemin de Cérèse. Subrant tout ce qui lui opposait de la résistance, Ferrier s'empare d'une pièce de canon, la tourne sur-le-champ contre le gros de la colonne, et la fait servir avec avantage par quelquesuns de ses cavaliers. L'ennemi montre une grande incertitude, pendant laquelle Ferrier attire à lui les tirailleurs de l'infanterie française, qui lui donnent plus de facilité pour contenir ses adversaires. Il rassemble les blessés, se remet en marche, non vers la porte de Cérèse, parce que l'ennemi est sur cepoint, mais sur celle de Pradella, et il rentre dans la place avec son canon, les blessés, et quelques prisonniers qu'il a faits sur les Autrichiens. Cette belle conduite du capitaine Ferrier fut mise à l'ordre du jour de la place de Mantoue, et valut, quelque temps après, à ce vaillant officier, le brevet de chef d'escadron.

de Saint-Alexus ; mais îl ne put empecher l'achevement des piremiere et decriteme parallèles, qui, des le r1, furerit liese et miere et decriteme parallèles, qui, des le r1, furerit liese et couvriere liur le fur troisement sière des ouvrages de la triosement sière plus-leurs autres batteries établies sur le como de Pajolo, croisemi le leur tir avec celul des challouges emonnières, la battaient de front et de revers les retranchements de l'ile du The et de Michiaretto.

Toutefois, le général Kray, d'après l'opinion des principaux officiers du génie et de l'artiflerie, choisit pour son attaque principale le front de Pradella, jugé le plus faible, et dont l'occupation favorisait l'approche de la partie de l'enceinte la moins flanquée. Un seul ouvrage à corpes défendait ce point et son feu se trouvait dominé par les batteries établies par l'ennemi sur les hauteurs de Beiflore. Le corps de la piace n'avait pour défense de ce côté que le bastion de Saint-Alexis et la demi-lune dite de Pradella; mais ces deux ouvrages, liés entre eux par une courtine qui n'était point terrassée, se trouvaient troppetits, et le front d'attaque était si rétréci, qu'on ne pouvait pas y placer un grand nombre de pièces. Enfin, la porte proprement dite de Pradella était à ciel ouvert, protégée seulement par un appentis en charpente, et n'avait qu'un seul pont-levis pour fermeture : il n'était donc pas tres-difficile de pénétrer par ce côté.

Le 22, toutes les hatteries des ansiégeants étaient prêtes à titrer, et le général Kray fit sommer le général Poissae de se readre: celui-d'réponditqu'il avait ordre de se défendre vigoureusement, et qu'il obériarit. Sa position était cependant devenue plus critique, et la garnison, affaiblé par un service penible, avait dép plus de 2,000 hommes dans les hopitaux. D'un eutre côté, les habitants ne désimulaient just leur mauvaise disposition : des intelligences secrètes entre quelques-uns de ces habitants et l'enacemi obligèrent même le général français de preudre les preventions les plus setvices. Un conseil de guerre assemblé dans la place décida que, vu la faiblesse de la garnison, il ne serait plus tenté de grandes sorties sur le front d'attaque, et que le fort Saint-Georges, exigeant à lui seul une garnison de 2,000 hommes, serait abandonne.

La réponse négative du genéral Folssac avait déterminé le géneral Kray à faire jouer toutes ses batteries. Le 23, à la pointe du jour, les six cents bouches à feu du parc de siège commencerent toutes à tirer avec une violence telle que, en moins de deux heures, les batteries de la place furent réduites au silence. Le bastion de l'île du Thé, celui de Saint-Alexis, et l'ouvrage à cornes de Pradella, foudroyés par cette formidable artillerie; furent presque détruits. Dans la nuit du 24 au 25, le général Kray, pour mieux concentrer l'attaque, et fatiguer de plus en plus ja garnison en la forçant de se diviser, ordonna l'attaque des retranchements de la digue qui traverse le canal de Pajolo. Pendant ce temps, les Russes emportaient à la baionnette l'ouvrage à cornes de la porte de Cérèse, et s'emparaient d'un autre ouvrage garni decing pièces de canon. Un bataillon italien, commandé par le chef de brigade Eugène, et qui se trouvait à portée, accourut pour repousser l'ennemi et reprendre les ouvrages occupés.

Cette troupe rentra dans l'ouvrage à cornes et v fit 110 prisonniers; mais, pendant ce temps, les assiégeants avaient poussé deux boyaux de tranchée, et s'étaient logés au pied du glacis de Pradella; leurs batteries avaient achevé d'écraser le bastion de Saint-Alexis, et des eoupures faites vers Cérèse faisajent écouler les eaux du Pajolo, dont les écluses étaient trop étroites pour les relever. Un magasin de pallle, embrasé par l'explosion d'une bombe, mit le feu à deux magasins à poudre : un troisième allait sauter, et, par sa situation, aurait détruit une partie de la ville, sans le généreux dévouement de quelques soidats français, qui ne craignirent pas de s'exposer à une mort presque certaine pour arrêter les progrès de l'incendie. C'est alors quo-le général Foissae, attaqué et pressé si vivement, se décida à faire évacuer entièrement le fort Saint-Georges, que ie général Elnitz se disposait à emporter d'assaut. La garnison de ce fort, commandée par le général de brigade Meyer, fut distribuée dans l'île du Thé, à Migliaretto, et sur le front de Pradella.

"Un dernier moyen qui restait encore pour prolonger la défense de Mantoue fut employé, mais inutilement : il s'agissait de faire une coupure à la digue du lac supérieur, et de submerger ainsi les approches. Les mesures prises à cè sujet manquèrent : la principale coupure, au lieu de former un nouvel obstacle, servit à l'enaemi de tranchée contre le saillant de la demi-l'une de Pradella.

Cependant le feu des asségnants redoublist de violence : les batteries tiraient jusqu'à douze mille coupe dans les vingt quatre heures. La porte de Pradella fat détruite et les maisons qui l'avolsinaient réduites en cendres. Les batteries de l'île du Thé firent démonitées; les maneuvres d'artillérie devinnent impraticables par la quantité de hombes qui tombèrent dans cette partié.

Toutes les défenses étaient à peu près reinées, les revêtements écroilés, la ville presque overte. Les travallieurs, découragés, refunaient le service sous la gréle de bombes et de boulets qui les écrassient. Depuis le commencement du bomberdement, on comptaté 400 bommes par jour mis hors de combet par le feu ou par les maladies; la garnison se trouvait par la rédule à 3,000 combiants, nombre bien insuffinant pour espérer de soutenir l'assaut général dont on était meneré.

Dans cet état de choses, le général Kray, intéressé au sabut d'une place qu'il regardat comme la legitime propriété de l'empereur son maître, cavoya le liseitenant-coloné Orlandial, officier du génie autrichies, porter au général Latour-Foissae une dernière sommation, avec ordre de lui fournir in privure officielle que la retraite des deux armée françaises au deix des Apennias ne lui laissait plus d'expoir d'être secouru.

Le commandant de Mantone fit assembler un conseil de questron de svoit paí, avec les forces qui restaient, on pouvait a question de svoit paí, avec les forces qui restaient, on pouvait espérar de se défendre coutre un prochain assant. Sur les da membares du conseil, il y et aits rollémes qui décarrierent qu'on pouvait tenir encore deux ou trois jours; et tout le reste, à l'evception de deux, convint qu'il était nécessaire de capituler. Fort de cette majorité d'opinions, Latour-Foissac fit proposer au général Kray de preudre pour base de la capitulation les conditions que le général Bonaparte avait accordere en 1797 au marchal Wurmer, dans une position à peu près semblable.

Il demandait que la gratison fit trus voie par le femmi se juis court, et par marcher militaires, à l'armée française dans le paya de Génes; mais le géneral kry, moins généreux que Benaparte ne l'avait été envers le vieux marchal autrichien, reta net le sprociolison de Poissae. Il failut donc coidre à l'impérieux nécessité; et, par une capitulation conclue à Castellussio entre les deux généreux, il 1st convenu que la gurnison franceis serait considérée comme prisonaites de gener jouge à parfait champe, et renvoyée en France sus escorte autrichienne; mais que les différeus ne s'yendraites, sur leur pario de ne pas porter les armes contre les Alliés, qu'après avoir ségomes de ne pas porter les armes contre les Alliés, qu'après avoir ségomes dant trois mois annés les Eats héroldiaires en qualité d'Ontges.

Le 20 juillet, la garnison sortit avec les homeurs de la guerre, par la citadelle, et dispons les mares sur les glocks.

La clute de Mantone mettali le compériment aux succès obteuus par les alliés en Italie. La nouvelle de la reddition de cette place répandit l'alarme et la constremition en Prance; on ne voulut pas croire que la force des armes seit seule décidé la prisé de ce boulevard formádable, et la méfiner et républicaine, fut portée au point de soupçoaner le général Latour-Poisse de tralision. Cette ficheuse prévention contro le commandant de Mantone subsista même après la révolution du 18 hemoaire, puisqu'un arrèté des consuls lui défendit de porter l'habit militaire :

Suite des opérations militaires en Italie, bataille de Novigmort du grácral Joubert, etc., etc. — D'après la nouvelle organisation donnée par le Directoire aux armées de la république, dans le mois de juillet de cette année, l'armée à Italie, destinée d défendre les frontières de la Françe entre les Alpes et les

CVL defense sera jugée fuite-rigoureuse par tout le monde. Cur le l'avan de tous les officies, Lateur-Froises defentil Mantous jusqu'à la desnière exténuté. Ce n'est que lorsqu'il vist la pies grande partie de ses soldant blasées en morts, h'arqu'il Coupril que dons un nourul assett il aureit à lutter non-relement coutre l'encemui; mais ecorer contre les habitants de Mantouc, qu'il nationa de pospratiers. Ayant assem aport d'éte secours, un dévoir n'étail-il pas d'éparguer es soldait et de préferer à une mort le control de la préfere à une mort le control de l'avoir destre la present destre lut rendre extrice.





Apennins, devait être portée à 60 ou 70,000 hommes; et le général Joubert, que l'ancien Directoire avait comme diagracié, fut rappèlé au commandement en chef.

Afin de défendre le Dauphisé et le Savoie, pour renferere, reivant les efronstances, les armées d'Italie et du Daubbe, le gouvernement avait erà couvenable d'organiser une réserve sons la dénomination d'armée des Alpes. Le général Championnet, econe plus directenant en bute aux persécutions des anciens directeurs que le général Jouhert, puisqu'il avait ét traduit devant une commission militaire, fut choisi pour commander cette nouveile amée, et il reyul l'ordre d'aller présidér à sa formation à Grenoble : l'effectif de sa force devait être porté à 60,000 hommes.

L'armée du Danube, qui, par sa position relativement à celle des armées ulfices, dovait être clangée de défendre le pénti le plus indressant des frontières de France, avait assai, pour cemoulf, fixé l'attention plus purticulière du gouvernement. Des ordres avaient dès été domnés pour que les premiers renforts disponsibles lui fussent envoyés, et as force devnit x'élevre jusqu'à 160, 000 hommes. Le général Massén détait le seul des généraux en chef qui, depuis l'ouverture de la campagne, n'ent point essuyé d'éches remarquables; il fut mistieure dans son pointe, et on laissa sous ses ordres les mêmes généraux de disti-

Il ésait Indispensable de soutenir l'armée du Dambe sur sa gauche, e it d'être en mesure de faire une diversion utile sur le film: c'est pouquoi le Directoire avait arrêté la formation d'une quatrième armée, dont le quartier général devait être à Mayence, et dont le lignes éténerist drepsis Dassédorf jusqu'a Huniague. Le général Moreau avait, comme on sait, une grande connaissance pratique de orte partie du lithétire de la guerre, où il avait commandé avec succès; le Directoire crut devoir [7] repujeler. En attendant qu'il pêt se rendre de l'armée d'Utalle, qu'il commandait encore, à sa nouvello destination, le général de division Muller fut chargé de présideri à l'organissation de cette armée, dont la force était fixe a 60,000 homme.

Quelques indices semblaient annoncer, de la part des puis-

sanoes coalisées, l'intentión de rapprocher la guerre de la Belgique, et l'on supposati, avec quelque raison, sux Anglasi les
projet d'une invasion en Hollande, et même celui d'un débarquements sur les côtes, de la Manche. Dans cette croyance, le
Directoire avait ordenné le rasemblement d'un corps d'armés
destane à défendre tous les points menacis dans le nord de la
France: ilderattere porté à 60,000 hommes, dont 40,000 Français et 30,000 Hollandais. Le général Brane citair chargé de
présider à l'organisation de cette nouvelle armés, qui devait
être ripartie sur les côtes de la Manche, en Belgique et en Hollande.

Si ectte dernière organisation des armées de la république du pa s'effectur aussi facilement qu'elle avait été dénérée , la France aussit acciment qu'elle avait été dénérée , la France aussit pour attendre ce complément, il cit fails peuvoir disposer de 300,000 connectie, et maileureusement, par les causes que nous arous dédaints au commanecement de ce chapitre, le gouveragement sa pouvait guive connectre cette espectance. A l'époque du 1<sup>12</sup> ouét, les armées françaises, maigré l'activité et les soins du majastre. Bernadotte, avestet à poine reçue liter de leurs restortes, et ce fut encore avec le désavantage du nombre que les Français, durent recommencer la lutte un moment suspender.

C'est le lieu de rappeler ce que nous avons dit sur l'espèce d'armistice qui parut être adopté spontanément par toutes. les puissances belligérantes vers la fin de juin et pendant la presque totalité du mois de juillet. Quelles qu'aient été les causes. qui engagèrent les puissances alliées à perdre ainsi les moyens de profiter de leurs premiers avantages pour en obtenir de nouveaux, il parait toutefois qu'elles se servirent de cette suspension d'armes pour augmenter encore leurs armées, et surtout pour perfectionner cet immense plan d'attaque arrêté contre la république depuis l'ouverture de la campagne. L'Autriche et l'empire germanique, la Russie, l'Angleterre, redoublérent d'activité : des levées, non moins extraordinaires que les levées décrétées par le Directoire, furent ordonnées dans ces différents États. La Russie promit de doubler son contingent, et le enbinet britannique, voulant, cette fois, soutenir la conition autrement que par ses intrigues et ses subsides, résolut d'envoyer sur le continent une armée composée de nationaux, en même temps qu'elle prenaît à sa solde un corps de 30,000 Russesque lui vendait Paul 1<sup>er</sup>.

Une capèce de congrès militaire fut tenu par les puissances. alliées, et c'est là qu'on apporta au premier plan d'agression les changements qu'on crut nécessaires pour le rendre encore plus efficace. A l'ouverture de la campagne, alors que les Français étaient encore maîtres de l'Italie, l'ambition des coalisés s'était d'abord bornée à rentrer dans ces belles contrées, et, si l'expédition réussissait, on devait envahir les frontières de France par la Savole et par la Suisse: mais depuis que Souwarof en Piémont, et l'archiduc Charles en Suisse, se trouvaient en mesure de franchir les barrières de la république, on jugea qu'it serait utile d'étendre le théâtre de la guerre, et d'obliger ainsi: les Français de s'affaiblir en divisant leurs forces pour les porter sur tous les points menacés à la fois. L'armée victorieuse de Souwarof parut suffisante pour opérer l'envahissement des parties méridionales de la France, et dès lors il fut décidé que ce général serait seul chargé de cette opération. D'après ce nonveau plan, le prince Charles dut quitter ses positions en Suisse pour les céder au guerrier russe et se rabattre jui-même sur le bas Rhin, afin d'opérer contre cette partie des frontières de la France. Afin aussi de lonner à ces deux généraux une plus grande force morale, et pour éviter l'inconvénient souvent ficheux de l'amalgame de différentes nations dans la composition d'une même armée, il fut convenu entre les hautes puissances que l'archidue et Souwarof n'auraient sous leurs ordres que des troupes nationales. Les généraux Mélas et Kray devalent resteren Italie avec des troupes appartenant uniquement à l'Autriche. et Souwarof devait se rendre en Suisse avec les troupes russes aussitôt que l'arrivée du nouveau contingent de Paul Ier permettrait au prince Charles de retirer lui-même les troupes autrichiennes qu'il commandait dans les Alpes.

En même temps que le conscii des alifés arrêtait que l'arméecommandée par l'archidac agirait sur le Rhin, il se déciatégalement à porter la guerre en Hollande et en Belgique. L'Augieterre avait un grand intérêt à soustraire ces provinces à la domination française; c'est er qui la rendit l'austigative de ce projet, dusti l'execution lai fut confice. Elle préparat, de eseffet, dans se potts tous les moyens nécessaires pour le transport en Hollande des soidats, des armes et-des munitiens, espérant ique ce pays, "attigué du joug de la république, favoriserable lui-même cette entreprise en s'insurgent. Pour nieux atteindre ce déraiser bott, en devait débarquer en Hollande le fits de l'ancies attendade, legeune prince d'Orange. Les troupes, russes que l'Angisterre-prenait à sa soide devairent aussi êtreemployées à cette espédition.

-Aind, du nord au môlt, et, pour aind dire, sur tous les points de cette ligne immene, la France se voyait menacie. d'une probiato invasion, d'autant plus redoutable, que les listances et les trésors n'étairent point épargnés pour la faire, réactif le défait de forces de la coelition prouvers aufiliansment et que nous antioquous.

L'armée d'Italie, qui devait être désermais aux ordres du général Méias, destinée à maintenir la conquête de ce pays et, à agif contre les Français dans le l'émont et sur les frontières du comté-de Nice et du Dauphiné, était forte de 70,000hommes.

La grande armée russe appeise à forcer les barrières, de la Saisse, sous le commandement de Souward, évant être de 46 et en 100,000 combattants, savoir r 30,000 lissese présents sous les armes en Italie; 30,000 autres, détachés de l'armée de réserve, que le comte de Toistay commandait en Galléte, et anmenés en Suisse par le général Korsakof (à ces 30,000 hommes devait se joindre le corpé d'énigrée français commandés par le prince de Condé, et fort de 50 t0,000 hommes); et 25 cos 30,000 hommes jet 21 de 50 t0,000 hommes jet 21 de 10 tois 40,000 hommes jet 22 de 10 tois 40,000 hommes de 10 tois 40,000 hommes de 10 tois 40,000 hommes jet 22 de 10 tois 40,000 hommes de

L'armée impériale du prince Charles, formée du corps déja existant du gérient Satarray, des nouvelles leves autrichiannes et du contingent de l'empire germanique e, devait être forte de 90,000 hommes. La réserve russe cantonnée en Guilleie devait en œutre s'avaderr et se mettre en mesure de reaforcer le nannéhal Souwarfo un Tereisdiuc Charles, suivant l'urgenee des circonstances. Les l'grevaux contingents de la Rassie devaient remplacer l'armée de réserve en Gallicie : ces deux derniers corps peuvent être évalués à 50,000 hommes.

Eafin, l'armée anglo-russe chargée de l'expédition contre la Hollande et la Belgique devait avoir 45 ou 50,000 combattants, dont 30 ou 35,000 Russes et 15,000 Anglais; on comptait, pour la renforcer, sur la défection des troupes hollandaises et sur les Belges, qu'on espérait faire insurgre.

Alnsi le total des forces que la coalition se préparait à mettre en mouvement était d'à peu près 340,000 hommes, auxquels nous ne joignons pas encore les troupes Italiennes, piémontaises , suisses , etc. , qu'on organisalt avec non moins d'activité que les corps principaux. Ces forces se trouvaient sur pied, et nous avons fait remarquer que la France était loin d'être en mesure de leur opposer un pareil nombre de combattants. Toutefois, dans cette circonstance selennelle où le sort de la France allait se décider par les armes, le Directoire montra du courage et de la fermeté. Loin d'être épouvanté par l'immensité des préparatifs de ses ennemis et de se tenir sur une prudente défensive; comme la faiblesse de ses movens semblait le lui conseiller, il résolut de reprendre l'offensive, espérant, par cette généreuse hardiesse, blen conforme au caractere national, relever la confiance des citoyens dans l'intérieur et réveiller l'énergie des soldats. Si d'abord les résultats ne répondirent point à l'espérance du Directoire, et si les champs de Novi virent encore la victoire fuir les drapeaux républicains, c'est parce qu'on mit trop de précipitation dans l'exécution des ordres de ce gouvernement. Massena, en s'obstinant, ainsi que nous le dirons plus tard, à différer de quelques jours la reprise des hostilités, prouvera qu'un militaire habile peut modifier avec prudence les instructions qui lui sont données, lorsque les circonstances semblent l'exiger.

En annonquat aux généraux en chef des armées d'Italies et du Danube qu'il leur serait envoyé des secours vers le milies de juillel, le Directoire leur orionnait de reprendre sur-le-champ (Offensière, et d'employer natural d'activité pour atquer l'en-nemi qu'on en avait mais àu défindre des entreprises de cehi-ci. Le gouvernement croyalt important de prendre l'initiative des grands mouverments avant que les armées alliées ensembles des grands mouverments avant que les armées alliées ensembles.

requ les immenses reaforts qui étatent en marche pour les joindre. Malbauvesument, dans l'état même où elles se trouvaient, ces armées étatent encere de beaucoup supérieures en nombre à celles de la France, quoique ces demières eussent déjà requ quelques secours en hommes. Sous ce rapport, un premier revers pouvait avoir des conséquences fatales. Le peu d'union qui régnait entre les alliés contribua peut-être autant que l'attitude encore fiere des soldats français a pris la bataille de Novi à empécher la France de devenir victime de cette funeste centantroble.

Telle était la position des deux partis au moment où le général Jouber prit le commandement de l'armé d'Italie: le maréchal Souwarof avec son corps principal, composé des troupes russes sous ses ordres et des troupes autrichiennes que commandait le général Meias, couvrait les sièges de Tortoue et de Cont; le géneral Kray était en route pour venir joindre le maréchal avec les troupes qui avaiest serviu a siège de Mantoue ou appuyé cette opération. L'armée francaise était toujours entounées ur les frontières dis l'Était de Génes et du Piémont.

Joubert arriva à Génes vers le milieu de juillet, et Moreau lui remit le commaudement de l'armée. Son premier acte fut d'assembler un conseil de guerre où se trouvèrent les généraux Moreau, Gouviou-Saint-Cyr, Pérignou et Dessolles, Ceux-ci forent unanimement d'avis d'attendre, avant d'agir, l'arrivés du général Championnet, qui devait déboucher des Alpes avec sa nouvelle armée. Dans le cas où le maréchal Souwarof s'opposerait à ce dernier mouvement, il fut reconnu que le général Pérignou pouvait mauœuvrer avec un corps de 12,000 . hornmes pour donner la main, dans la vallée de la Stura, au général Championnet, et lui faciliter sa réunion avec l'armée d'Italie. par Mondovi et Acqui. On supposait que si le géuéralissime des Austro-Russes se décidait à aller lui-même au-devant de sa nouvelle armée des Alpes, et ne laissait alors qu'un corps d'observation sur l'Orba et sur la Scrivia, Championnet pouvait l'attirer dans les moutagnes en lui cédant le terrain ; pendant ce temps Joubert devait débloquer Tortone, se porter jusqu'au Pô, et tenter même de passer ce fleuve, ce qui forcerait alors Sonwarof d'abandonner Championnet pour accourir au secours de la

Lombardie, oi se trouvient tous sea magasius. Si ce marchail n'envoyait vers l'urin qu'un dischement et continuit de couvrir Tortone, le conseil était d'avis d'essayer, en temporisant, d'attirer le généralissime dans les montagnes, où, ac pouvant fairvissage de sa nombreuse cevalerte, il serait obligé de combattre contre l'infanterie française avec tout le désavantage du terrain. Telle fait la décision du conseil de guerre tenu par le genéral Joubert; et cette décision de nousel de guerre tenu par le genéral Joubert; et cette décision de nousel de français et d'attiguére au-dessus de 40,000 combattants, et ne pour la pas recevoir, avant le 20 août, les renforts de l'armé peus valurs par cervoir, avant le 20 août, les renforts de l'armé peus valurs productions de la production de la contrait de l'armé peus valurs de la possible de l'active de la possible de la po

Mais, tout en reconnaissant ini-même la sagesse des avis donnés par des généraux si recommandables, Joubert se croyait dans l'Impossibilité de les suivre. Depuis la prise d'Alexandrie et de Mantoue, Souwarof, persistant dans son plan de ne laisser aucune place forte en arrière, et de s'assurer de tout le pays avant de rien entreprendre contre l'État de Gênes ou contre les frontières de la France, pressait vigoureusement le siège de Tortone et resserrait de plus en plus Coni. Il se bornait à faire observer les postes des Français à l'eutrée des gorges des Apennins, et il avait posté la division du général Klenau à l'entrée de la rivière du Levant, en lui donnant l'ordre de s'emparer du fort Lérin, de Sarzana et de toutes les défenses du golfe de Spezzia. Ces dernières opérations avaient réussi, et les Français n'avaient plus dans le golfe que le seul poste de Santa-Maria. Le Directoire, qui connaissait ces détails, avait ordonné an genéral Joubert d'attaquer sur-le-champ Souwarof et de faire tous ses efforts pour débloquer Tortone. Cet ordre était si impératif, que Joubert ne crut pas pouvoir prendre sur lui de l'éluder, a moins de quitter de suite le commandement. Il renonça done à regret au plan d'opérations qui avait été arrêté dans le conseil convoqué par lui-même.

Le général en chef de l'armée d'Italie s'occupa d'abord de la répartition, dansies différentes divisions de l'armée, des renforts déja envoyés par le gouvernement et qui avaient précété si propre arrivée. Il fit rapprocher de Gènes les restes de l'armée qu'avait commandée Macdonald, et fit, dans le commandement des divisions, les changements qu'il erut propres à râmenre il confinne du soldat et à redire plus faeiles les operations ulterieures. Le général Saint-Cyr eut le commandement de l'alle d'ordret; Pérignon commandait la gauche, et reçuit l'ordre de se porter en avant. Ce dernier général occupa d'abord la position de Milledians, oi célèbre par la batilis de ce nom, et s'avança ensuite jusqu'à Murialto et Calisano, près de Ceva, d'oil l'éclairait les vallées de la Bornida et du Tanaro. Mal-burussement, Ceva venait d'être pris par les alliés : le commandant de cette place, accusé de léchezé et de trahison, avait été jugé et fasillé à Giens. La drotte et le centre de l'armée française, passant de Montenotte à Campofredo, pousserent leurs avant-postes dans la vallée de l'Erro et dans celle de l'Orba, et s'étendirent jusqu'à la Scrivia, en se tenant converts par la Bocchetta.

Joubert avait son quartier genéral à Campo-Marone, en arrière de sa gauche, entre Montenotte et Savone. Il était décidé à faire très-prochainement un effort général contre l'armée alliée, afin de forcer Souwarof à lever le siège de la citadelle de Tortone. Le 8 et le 9 août sa droite s'avanca vers la Bocchetta, et occupa la position du mont Brisco au-dessus du Mornese. que les allies abandonnerent. Joubert voulut alors reconnaître tout le front de la position des ennemis. Il fut aldé, dans cette opération Importante, par le général Moreau, qu'il avait invité amicalement et avec beaucoup d'instance à ne point quitter l'armée sans lui donner d'utiles conseils sur le terrain que celuici avait étudié avec sa sagacité ordinaire : Moreau répondit à cette marque de confiance avec un dévouement digne des plus grands éloges. Il se fit un plaisir de communiquer à son successeur toutes les observations qu'il avait été à même de faire pendant la durée de son commandément, et accompagna Joubert sur toute la ligne ennemic '. La journée du 12 fut employée à faire

¿¹ Cette action de Moreau ne doit pas lui faire moins d'honneur que ses plus grands exploits militaires. Elle prouve qu'à cette époque ce général était véritablement citoyen et dévoué tout entier au service de la patrie.

Jonbert, dont le talent militaire s'était devalopée pendant, la giorieuse campague de 1796, n'avait point encore commandé en chef arr un champ de bataille. En arrivant pour tenir tête à Souwarof, il s'était d'été de ses propres forcos, et, par l'effet d'une molestic d'autant plus renarquable q'été est plus tare, il preses Moreus de partiger arec lui le commandequ'éte est plus tare, il preses Moreus de partiger arec lui le commandeélever des retranchements et des batteries, et Joubert fit prendre position à l'armée entre Carosio et Arquata.

Le 13 août, Joubert, à la tête d'une partie de ses forces, se porta de Campo-Marone, par les montagnes du Montferrat et la vallée d'Acquit, vers Capricta et Novi, tandis que le géoéral sinti-Cyr, avec la tortide destinée récilement à débloquer Tortons, sortait par les défilés de la Bocchetta, pour se réanir au même point. Les généraux Moreau et Dessolles marchaisent avoc ette colonne, et dessient donner agéierd Sinti-Cyr les renseignements dont celui-cl pouvait avoir besoin sur un terrain qu'eux-mêmes connaissairet dequis longtemps.

Le même jour, le corps du général Bellegarde, qui occupait la position de Bestagno et de Terzo pour défendre le passage de la Bormida et couvrir Acqui, fut vivement attaqué par l'alle gauche des Français, aux ordres du général Pérignon. Les Autrichiens furent contraints d'évacuer Terzo et Acqui. Les troupes du général Bellegarde formaient l'aile droite de l'armée aliiée : elles passèrent la Bormida à la hauteur de Rivalta, et ensulte l'Orba pour prendre position à Bosco et se mettre en ligne avec les divisions russes qui formaient le centre. Pérignon les poursuivit jusqu'à Basaluzzo, où il s'arrêta au pied des montagnes à la hauteur de Novi. Le soir, le général Joubert rallia son centre et sa gauche à Caprieta, où il avait établi son quartier général, et où il placa environ 2,000 hommes pour assurer ses subsistances. Le général Saint-Cyr, avec les troupes de droite, avait repoussé le corps du général Mélas, et s'était emparé de Novi en se liant avec le centre. Ainsi la ligne de l'armée française, se déployant sur la croupe des dernières montagnes

ment : il vonitit même que celui-ci l'exerçit seul perdant la bitallie qui allate e livere, c'eles proposition fi altra leu un combat d'amili et de reconnaissance entre ces deux geurieres si dignes de s'estimer l'un l'autre. Moresa fil observer à louder q'oil l'avait pas pals de dout d'excepter le commandement en chef que lui, Jouher, de s'en démettre; qu'ils devaitest tous deux se conformes aux ordens de gouvernements; que, quant à liminana, se devant lout entire aux riordes du gouvernements; que, quant à liminana, se devant lout entire aux riordes du gouvernement; que, quant à liminana, se devant lout entire aux riordes de pour borrar et dispus sonsesur avant de quitter l'arusé d'Italie pour se rendre un nouveau poste que le Directive lai s'aut aissigne.

qui couronnent les hauteurs de Novi, était en vue des plaines de la Lombardie et de l'armée de Souwarof.

Le 14, au matin, le généralissime des Austro-Russes qui, la veille, avait refusé ses ailes pour ne point engager d'action génerale parce qu'il attendait des renforts, rallia effectivement 15,000 hommes du corps du général Kray. Ce dernier venant de Mantoue était déjà en marche vers Asti, pour se porter sur Coni, lorsqu'il recut de Souwarof l'ordre de revenir sur ses pas pour se réunir aux troupes du général Bellegarde. Ce jour-là tes deux armées s'observèrent et achevèrent jeurs dispositions. Joubert s'affermit sur les hauteurs qu'il occupait dans une position oblique; la droite à la Scrivia, le centre à Novi, et la gauche à Basaluzzo. Il trouvait dans cette position la facilité de protéger le mouvement de la colonne qui, détachée de la dreite au delà de la Scrivia, devait se porter sur Tortone, par Cassano-Spinola. Souwarof avait successivement rassemblé toutes ses divisions dans la piaine entre l'Orba et in Scrivia. Ces troupes réunies, en y comprenant celles qui étaient arrivées de Mantoue, présentaient un total d'environ 70,000 hommes, dont 10,000 de cavaierie. Nous avons déjà dit que Joubert n'avait, pour combattre une masse d'ennemis aussi considérable, qu'à peu près 45,000 hommes, dont une partie était composée de nouvelles recrues qui n'avaient jamais vu le feu : sa cavalerie montait à peine au quart de celle des alliés.

Présumant, d'après les mouvements et les dispositions d'univer, que le dessein de cellul « richat pas d'attagure dans la forte position qu'il occupait, mais bien de recevoir la batallie si on la lui présentait. Sous avar of avait cherché à attirer son adversaire hors das montagues , dans la plaine de Rivalta entre Alexandrie et Tortone. C'était dans cette vue que le géneral Beliegarde avait requi fourde cré regier l'alideriorie aux attaques de l'aile gauche française, en se repliant sur l'Orba; et c'est pour le moine but que legienalissiem perservit augénérat Riva de vanir sejoindre à Bellegarde, pour déployer l'alid croîte aux intribeiunes qui étaient à Rivalta formaient dégà la gauche sous le commandement du general Mélas, et les Russes, sous les ordres directions que des pour de l'aile que l'aile de l'aile que de l'aile que l'aile de l'aile que l'a

Toutefois ces démonstrations n'avaient pas pu déterminer les Français à descendre dans la plaine ; et lorsque Souwarof s'apercut que son enneml portait une forte colonne du côté de Tortone, il résolut de livrer bataille, pour paralyser ce mouvement, et en même temps pour satisfaire l'impatience où il était de combattre son jeune adversaire : mals il désira consulter les principanx généraux autrichiens avant de mettre son dessein à exécution, et assembla, à cet effet, en son quartier général de Fregarolo, un conseil de guerre auquel ll exposa le plan qu'il avait concu. Le généralissime éprouva d'abord nne forte opposition de la part des généraux autrichlens: presque tous représentèrent le danger qu'il y avait à courir en attaquant les Français dans lenr formidable position et désappronvèrent une bataille dont la perte pouvait entraîner la ruine entière de l'armée alliée. Souwarof, persuadé qu'il était urgent de ne point différer l'attaque, montra la levée du siége de Tortone comme la conséquence nécessaire d'une plus longue inaction, et s'attacha à faire remarquer la différence qui existait, en ce moment, entre l'armée française et celle des alliés . « Je ne veux point, dit-il. contester aux Français lenr valeur; mais ceux que nous avons devant nous sont-ils comparables à nos soldats? Que sont devenns les hommes d'élite de l'armée républicaine, ces guerriers gul ont fait la conquête de l'Italie sous Bonaparte? Le plus grand nombre ont suivi ce général en Egypte : les autres ont été tués ou faits prisonuiers de guerre à Legnago, à Vérone, à Cassano, à Mantoue, à la Trebia; de 40,000 hommes qu'ils peuvent à peine nous opposer, le tiers ne se compose que de nouvelles levées qui n'ont jamais vu le feu et à qui le bruit du canon fera déposer les armes. Nos soldats, au contraire, sont aguerris au feu, au carnage : on angait peine à en trouver un qui u'ait point été présent à quelque siège, à quelques batailles: d'nn autre côté, une longue série de victoires jeur a inspiré le plus grand courage, la plus bouillante énergie, tandis que leurs adversaires sont abattus par de récentes et continuelles défaites. Tous ces avantages, et d'autres encore que le ne relèverai pas, comme, par exemple,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En apprenant l'arrivée du général Joubert (alors âgé de trente ans) en Italie, Souwarof s'était écrié : « C'est un jouvenceau qui vient à l'école : els bien! neus allons lui donner une leçon. »

notre superiorité numérique, ne sauraient etre balances par celui d'une meilleure position : j'insiste donc pour attaquer de sulte l'armée française.

Ce discours, où l'issue de la bataille de Novi semble ai hien présagée, perausda tous les généraux presents au conseil, et ils ser angerent de l'opinion du genéralisation. L'orde fut donné à toutes les divisions de se tenir prètes, et chacun des généraux s'occupa des dispositions d'attaque qui venaient d'être arrètées.

Le plan et les instructions de Seuwarof ne furent autres que l'ordre suivant, remarquable par son laconisme et qui doit être cité comme un trait carnetéristique : « Les corps des généraux Kray et Bellegarde attaqueront, à la pointe du jour, l'aile gauche de l'ennemi à Pasturaun, pendaut que les Russes attaqueront le centre, et Mélos la droite. »

Pour bien entendre le récit de la bataille qui va suivre, il convient de faire attention à la description topographique du terrain sur lequel elle fut livree.

Entre la Scrivia els lo terrant de Lerame, qui pread as source un-dessau de Rasoltzo, 5/6/6/ev, an nord de favi, le Monte Mestina, appelé anasi Monte Rosso; sur ses peates du cété du nord naisseux les petites vallées de Fornova, Riasoc et Bragheva, dont les ruisseuxs se reunsseux et et mobient dans le Lemme. Le plus étandu des escarpements formés par ces ruisseux souche à la Scrivia près de Seravaille, et et appelé le Monte Rotondo, parce qu'il s'arrendit devant Novi et vers Pas-turana, et se termine en lorques pentradoucies vers Basoluzzo.

Un autre plateau s'étend presque parallèlement au Mente Rotond, dans la direction de Serravalle à Pozzolo-Formigaro. Ce plateau, depuis le bord de l'escarpement jusqu'à la pente rapide du Monte Rotondo, est larged environ quinze cents pus, et domine la vallée de la Servisa.

La route de Novi à la Bocchetta par Gavi coupe et embrasse les pentes et les vallées du Monte Messina. Il n'y a sur celul-ci que cette seule route praticable pour l'artillerie.

Un autre chemin conduit de Pasturana à Gavi, par Tassarolo. Le chemin de Novi à Gavi par le haut du Monte Rotondo est impraticable pour les voitures. Les pentes du Monte Messina, depuis Pasturana jusqu'à Novi, sont couvertes d'arbres et de buissons. Il y a en arriere de Novi beaucoup de vignes et de gloriettes, ou petites maisons de campagne. La ville est entourée d'une muraille assez forte, flanquée de vieilles tours.

Les deux armées occupaient sur le vaste théatre que nous venons d'esquisser les positions suivantes :

L'alle droite de l'armée française, commandée, comme on l'a vu, par le général de division Gouvino-Saint-Çrr, et composée des divisions Laboissière et Watrin, occupait Norl, et éctendait à la droite de cette ville sur les pentes rajudes du Monte Rotondo. La légion polonaise de Dombrowski, les 11º et 5º demi-brigades de ligne et la 1º demi-brigade cisalpine reunes à cette légion, tennient Servalle bloqué, et cocupaient aussi, au delà de la Serivia, les postes de Stazzano et Cassano-Spioola.

L'aile gauche, sous les ordres du général Pérignon, se composait des deux divisions Grouchy et Lemoine avec une reserve d'infanterie et une réserve de cavalerie sous les ordres de lichepance; elle s'appayait au torrent de Lemme, et occupait Pasturana. Cette belle position dominait, au loin, toute la plaine entre l'Orba et la Serviva.

L'armée austro-russe etait rangée en bataille dans cette plaine, de la manière suivante :

Le général Kray, à la tête de 16,000 hommes d'infanterie et de 1,500 chevaux, ayant sous ses ordres les genéraux Betlegarde et Ott, occupait la droite. Ses troupes étaient formées sur deux lignes, entrela route de Novi à Bosco et Basaluzzo.

Les deux divisions russes des généraux Forster et Schweikouski, formant ensemble 12,000 hommes d'infanterie et 3,000 chevanx (cette cavalerie c'âtit autrichienne), se trouvaient placées au centre, l'une en avant, l'autre en arrière de Pozzule-Formiezro.

A la gauche, le corps du général Mélas, fort de 11,000 hommes d'infanterie et 400 chevanx, s'appuyait à Rivalta sur la Scrivia.

Une réserve de 5,000 hommes d'infanterie et 400 chevaux etait à Spineto sur la rive droite de la Scrivia,

Enfin le général russe Bosemberg couvrait les travaux du siège de Tortone avec la division du général Rehbinder, 2,000 cosaques et les dragons de Würtemberg. Ces troupes réunies présentaient un total de 9,000 fantassins et 3,000 chevaux.

Ainsi l'effectif réel de l'armée alliée était, à ce moment, de 53,000 hommes d'infanterie et de 12,200 de cavalerie.

Le 15 août, à cinq beures du matin, le général Kray commen a l'attaque contre la gauche des Français, où le général Joubert se trouvait en personne. Estimé et chéri des troupes, Joubert parcourat les rangs, en disant aux soldats : « Camarades, la république nous ordonne de valures. » Ess premiers rangs répondirent par les cris unantimes de vive la république! vive le brave Joubert l'Os cris, répétés d'une file à l'autre sur toute la ligue française, rétentieret dans les Apenter dans les

Dejà le général Kray obtenait quelques avantages, lorsque obubert se précipita pour animer de sa présence une charge à la baisonnette. Il marchait à la tête d'une colonne de grenndiers, en criant : « En avant, en avant, » lorsqu'une balle le frappa au finac droit et pénéra juaqu'au cœur. Il tomba de chevai, faisant signe de la moin, et criant encore : « Marches toujours. » Ains) Joubert, qui ne survicut q'un instant à sa chute, succombait avant que la bataille fût engagée sur toute la liene.

La mort du général en chef causa quelques désordres dans cette partie de la ligne française où elle venait d'avoir lieu; mais Morean, qui en fut promptement informé, ayant pris presque aussitôt le commandement de l'armée que tous les généraux lui déféralent, le combat recommença avec une nouvelle vigouer.

Le général Kny cherchit à tourner Novi par Frassonara, lorsque le prince Begration et le général Milondowich attaquérent de front ce poste avec les premières colonnes russes du centre, cherchant à l'emporter d'assaut; mais, après quelqueis tentatures, les colonnes russes funers trepousées, ainsi que le général Kny lui-même, qui ne put soutenir les progrès qu'il avait faits d'abord sur la ganche des Français.

Souwarof ordonna alors au général russe Derfelden qui était au centre, et au général Méias, commandant l'aile gauchc,

"d'attaguer simultanément les hauleurs de Novi : le premier la chausée qui y conduit, et Mélas en remonata le rive guucho de la Scrivia, tandis que le général Frolieh, en suivant ce dernier (Mélas), devait observer la vallée et le champ de batille; mais cette double attaque n'eut pas une mellieure issue que celle des généraux Kray et Bagration. En vain le genéral Derféden tenta na mouvel effort pour empertre les hauteurs à la gauche de Novi; le général Wattin descendit dans la plaine, attaqua le flanz gauche, de la colonne russe, et parvint à dégager Novi. Les deux armées était alors engagées sur tout leur front, et dési le carange était horrible.

A trois heures, le corps de droite (du général Kray) avant été repoussé deux fois, et se trouvant presque hors de combat. ainsi que les avant-gardes russes du centre, Souwarof se mit lui-même à la tête des divisions de ce centre, que commandaient les généraux Bagration, Derfelden et Miloradowich, et dirigea une nouvelle attaque sur les plateaux de Novi, au centre de la ligne des Français. Cette attaque fut impétueuse; mals la résistance fut si opiniâtre que, malgré les charges réltérées des Russes, les troupes républicaines conservérent leurs positions. Les batteries françaises, placées avantageusement sur les hauteurs, foudroyaient les têtes des colonnes ennemies. Des milliers de Russes périrent écrasés par ce feu redoutable, auquel se joignait encore celui de la mousqueterie. Un désordre général se mit dans les rangs; Souwarof, accouru avec son état-major vers le point le plus meurtrier, parvint cependant à rallier ses soldats épouvantés et à les ramener au combat. Aulmés par la présence et l'exemple de leur vieux général, les Russes firent des efforts incroyables pour forcer la position. Un de ieurs régiments attaqua à la balonnette une demi-brigade française avec une impétuosité telle, qu'il parvint à la repousser : mais, en la poursuivant, les soldats russes s'engagèrent si avant, qu'ils se trouvèrent exposés au feu des troupes qui , étalent restées fermes à leur poste, malgré le vide qu'avait occasionné la demi-brigade en se laissant enfoncer. Ce régiment russe fut presque anéanti. Les colonnes ennemies reculent pour la troisième fois; Souwarof les raille encore et les ramène à la charge, Cet homme intrépide, furieux de la résistance

qu'il rencontrait, et accoutume à surmenter des obstacles aussi grands, s'exposait lui-même pour sauver sa gloire et sa réputation : mais tant d'efforts furent inutiles. Les Français, s'apercevant de l'affaiblissement de leurs ennemis, et emportés par cette ardeur qui leur est si naturelle, se précipitèrent en avant, et attaquèrent à leur tour les troupes alliées. A leur tête marchaient les généraux Moreau, Saint-Cyr et Dessolles, chef de l'état-major de l'armée : le premier, comme s'il eût voulu partager le sort de Joubert, s'exposait avec tant d'abandon, que les soldats, effrayés des dangers qu'il courait, lui crialent de s'arrêter. Dans cette attaque, Moreau eut deux chevaux tués sous lui, une balle perca son habit et lui effleura le flanc. La victoire semblait couronner le dévouement de ce général : le centre de l'armée ennemie était repoussé et presque détruit, et Souwarof lui-même suivalt en frémissant la déroute de ses soldats; mais les choses ne se passaient pas aussi heureusement à la droite de l'armée française.

En effet, pendant que le centre des Austro-Russes soutenait avec tant de désavantage contre le centre des républicains le terrible engagement que nous venons de décrire, le général Mélas, avec les troupes fraiches de la réserve, placées à Rivalta, entreprenait de tourner la droite des Français. Hult bataillons de grenadiers et six bataillons de fantassins autrichiens attaquerent les premières hauteurs de Novl., du côté de Bettola, derrière cette même aile droite, tandis que la division du général Nobili filait par la rive droite de la Scrivia sur Stassano. Cette dernière division occupa Arquata, et le général Mélas, s'avançant sur Serravalle, forca le général Dombrowski à lever le blocus de ce fort. Marchant ensuite avec une rapidité extraordinaire par le chemin de Serravalle à Novi, afin de s'emparer de la route de cette dernière ville à Gayi. Mélas fit attaquer le flanc droit des Français par le général Frolich, avec un batalllon de Fürstenberg et la brigade du général Lusignan (celui-ci, ayant été repoussé des la première charge, fut blessé et fait prisonnier ). Melas fit sontenir cette premiere colonne par une seconde aux ordres du général Laudon, et donna l'ordre au prince de Lichtenstein de dépasser la ligne des Français sur les derrières de leur droite, en saisissant les points avantageux qui se trouvaient entre les intervalles des colonnes. Des hatteries correspondantes anx. directions des trois colonnes devalent protéger ies mouvements de cette attaque combinée, tandia que d'autres batteries, placées sur des points éloignés, détournemient l'autention des Prançais sur les vrais points de l'attaque. Cette maneuvre decida la victoire, et les alliés en curent l'obligation au général Mélas.

Il était cinq beures da soir lorsque le général autrichien natuqua cette mêne pôsalto de Novi, qui avait codté digi tant de sang aux deux partis. A la première charge, les Autrichiens de sang aux deux partis. A la première charge, les Autrichiens sontein cette attaque par les grendaien de Paar; longtenns encore les Français se défendirent avec admardent de rar; longtenns partie que le général Moreau renforça afin de courrir la retuite qu'il se disposait à ordonner. Cependant, se voyant tournés sur leurs fances et sur le point d'être attaques par une cononce qui parvensit à gager les hauteurs, les Prançais se détermisemt à quitte un champé de hautlie oil is avadent combattu avec tant de gloire. Mais digi la retraite était devenue tris-dificile : le colonne du prince de Léchtenstein avat coupé la route de Novi à Gavi, et les troupes républicaines ne pouvaient se retirer que par le tra fanne gauche sur O'vado.

Toutelois, cetté retraite commençait à s'opèrer en assez bon ordre, lorsque le général Souwarof it attaquer Novi, où bean-cobb de fuyards s'étalent rettrès. Es portes de cette ville furent enfoncées à coups de canon, et les Franquis qui la cette de l'active de l'armé de la commentant de la commentant de la commentant de la commentant de l'armé français, qui opérait son mouvement rétrograde par le manvais chemin de traverse de Pasturiana à Ovado. Une circonstance, d'autant plus ficheuse qu'elle aurait pu être prévue, vint changer cette retruite en une vértable dévoute, et donner à la bataille da Novi des conséquences beaucoup plus désastreuses qu'elles ne devalent l'être.

A six heures dn soir, 400 timilleurs autrichiens, commandés par le major Kees, s'étaient jetés assez loin sur l'extréme droite. Favorisés par le terrain, ils parvinrent à se glisser, sans être vus, fort près de Pasturana; et, s'apercevant que le château, rempli de blessés, était mal gardé, ils l'attaquèrent, le prirent, et s'y établirent au moment où l'artillerie de l'arrièregarde française entrait dans la graude rue pour traverser le village. Les tirailleurs ennemis se jetèreut aussitôt sur les chevaux des premiers caissons, les tuèrent, et causèrent un encombrement qui s'opposa au passage de l'artilicrie et à celui des troupes de l'arrière-garde. Le général Karackzay arrivait eu ce moment sur les traces de cette dernière, et l'attaqua. Les Français, se trouvaut pris ainsi eutre deux feux, perdirent beaucoup de monde; un carnage affreux eut lieu à l'eutrée de ce misérable village de Pasturana. Les généraux Pérignon, Grouchy et Partouneaux firent de vains efforts pour rallier les troupes épouvantées. Les soldats, ne voyant ni n'entendant plus leurs chefs, fuyaient en désordre par les seutiers à gauche et à droite du village. Pérignon, Grouchy et Partouneaux, ainsi que le général piémoutais Colli , soutenus de quelques braves . cherchèrent à arrêter l'ennemi : mais ils fureut cernés et faits prisonniers : les deux premiers de ces généraux étaient converts de coups de sabre. Le géuéral Grouchy avait réussi à rallier quelques cavaliers, et, tenant en main un étendard, s'était précipité sur les Russes : cet éteudard lui fut arraché dans la mélée : mettant alors son chapeau au bout de sou sabre, il cherchait à relever le courage de ceux qui le suivaient, lorsqu'ii fut environué de toutes parts, sabré, reuversé de cheval, et fait prisonnier, comme nous venous de le dire. La nuit seule put mettre un terme à cette épouvantable boucherie. Les Russes, exaspérés par l'énorme perte qu'ils venaient de faire pendant la bataille . et suivant en cela les ordres cruels de leur général eu chef, n'accordèrent quartier qu'aux officiers généraux.

La perte des Français daus la déroute de Pasturana fut trescousidérable : quarante voitures d'artillerie, vingt pièces de canon et leurs caissons tombèreut aiusi au pouvoir de l'eunemi.

On u'avait point vu, au surplus, depuis le commencement des guerres de la révolution, une bataille aussi anagiante et aussi meurtrière que celle de Novi. On a évalué à plus de 24,000 le nombre des morts des deux partis. Le mot courage ne pourrait pas rendre le sentiment qui, dans cette terrible jour-

.néc, anima les Français, les Russes et les Autrichiers. Une sorte de fricaisés victait emparcé de tous les combattants parvenus au dernier degré d'énergie et d'exaltation. Les attaques à la balonnette y furent ai fréquentes, que plusieurs corps du même parti, sveuglés par la fureur, se chargérent plus d'une fois entre eux. Si les armes venaient à se briser, les soldats se saississaient au corps, luttaient ensemble, et cherchient à s'étouffer ou à se déchirer : cette espèce d'enthouisame destructure des soldats avait d'ailleurs éte causé par l'exemple du dévouement de leurs généraux : Joubert avait péri en avant des grandiers de la gaucher; Moreau, Souwarfo, étangant eux-mêmes en têté de leurs troupes, n'avalent-lis pas dû commander la victoire ou la mort ?

Le soleil, en éclairant cette scène de carmage, avait encore augmenté les fatigues et les périts de la journée; ses rayons brûants répandirent dans l'atmosphère une chaleur dévorante. Plusieurs soldats des deux partis furent trouvés étendus sur le champ de bataille, saus aucune apparence de blessures : lis étaient morts de chaleur et de soif.

Un dernier trait prouvers combien la victoire de Novi fut longtemps et chevement disputel. Souward, qui svait dei timoin de tant de combats meurtiers, qui avait commanado ie massacer di Ismandio et celui non moins afferux du Rubourg de Praga à Varsovie; Souward avous, le soir de la batzille, qu'il n'en avait point ur d'aussi terrible et de plus opinières. « Cette victoire nous a coûté cher, » écrivait le général Mélas à son gouvermente!!

Les alliés, dans leurs rapports, avouèrent une perte de 2,000 prisonniers ou égarés, 7,000 blessés et 10,000 tués 2.

Un genéral autricitien, après avoir observé les nombreuses victimes étéculous sur le champ de baillail, s'éctin : « En evois sur le visage de Allemands et des Rasses que la tranquille image de la nort et l'impassibilité de l'espèce de courage qui les caractèries ; au lies que, sur les traits immés des Français, j'approjes l'expression de la rage et de la furere ; leurs cadavres sembleur voulei s'édance enors sur les enemis et les édetines.

<sup>2</sup> Cette dernière évaluation (celle des toés) est évidemment fautive, si celle que nous avons donnée plus haut, du total des morts pour les deux armées, est exacte. Il est impossible que les Français alent perdu 15,000 lommes, pulsqu'ils combattirent si longtemps avec tout l'avantage du terCe fut une faute blen grave et blen funeske que celle de u'avoir pas songé à fine mettre le châtena de Pasturana en état de dé-fense, ou au moins à l'abri du coup de main que nous avons rapporté. C'est un bătiment carré, elevé sur une terrasse de même forme, à l'extreible é en arrêtre de village; il termine le plateau sur lequel il est assis, et n'est abordable que sur un point, par une rampe de deux outroistoises de largear; son feu commande à la fois la grande rue du village et la route. On remarquera facilement combien il châtt essentiel pour les Français que ce poste fût convenablement occepté, afin d'assurer le passage du délifé. La prise de ce châtean de l'asturana par les tiralliters autifichiens peut donc être régardée comme la cause du plus grand mai éprouvé par les Français dans la journée mémorable de Noxí.

L'armée républicaine continua sa retraite dans les Apennias pendant la nuit du 16 au 16 août. Pomuvulir par le général Kararckay, y qui venait d'écraser l'arrière-garde à Pasturana, Morean parviat expendant à couvrir extre retraite, en faisanto-cuper par le général Bombrowski le Monte-Rosso, où le général Saint-Cyr se portnavce sa division, pour être âmême de défendre, versal route de d'avil, les accès des délités de la Bocchetta. Dans la journée du 16, l'armée réussit à se railler et rentra dans sea neicennes positions. Le général Moreau se roulit à Genes, et pressu le général Campionnet de venir prendre le commandement de l'armée d'Italie, réunie à celle des Alpes par un arrêté du Directoire, comme nous le dirons en son lileu.

Nons eroyons devoir terminer le récit de la bataille de Novi en rendant compte de l'effet que la nouvelle de ce dernier dé-

rain et cosa la protection de batteries qui, par lour position, devaient finire de grande raraças dans les range, entennis. Il nous partial lipas naturel de croire que la supériorité en petre a da se trouver de colé des Austro-Busso. Nons avons vu, en diett, que, dans les illufferents charges rendense et conduites par Souvarof Ini-mêns, des colonnes entires avaient été détruies. Il se Français quitterent le terrain que president par conséquent la hatalité, etche la maneverve hantle faile par le géréral Métas, sur leur éroites, qui les césat la maneverve hantle faile par le géréral Métas, sur leur éroites, qui les que conduite de la conduite de l'autre de l'autre de l'autre de l'altei, ent éporus une perte pou considérable, il Févérement de Pasturana p'avait point troublé la re-traite et charge celle-cie a découte.

astre produisit dans la capitale de la république. Loin d'y repandre l'alarme et la terreur, ainsi qu'en pourraft le penser, elle devint, pour les Français amis de leus pays, un motif de dévouement et d'émulation. Au lieu d'imiter la conduite de l'ancien Directoire, qui parut reprocher any généraux et aux soldats le malheur d'avoir été vaincus ; souvent par suite de ses propres combinaisons et de sa négligence - le gouvernement et le corps législatif, imitant en celo la générotité patriotique du sénat romain envers Varron et les soldats citoyens vaincus à Cannes, décernerent des récompenses, votèrent des éloges a Parmée qui avait combatto à Novi. Dans le même message ou le Directoire annonesit aux deux consells la perte de la bataille. il proposait de décréter que l'arraée d'Italie n'avait point cesse de bien mériter de la patrie : la proposition du gouvernement fut accueillie avec accircuation pur les conscils, qui, contrat honorer la mémoire du brave Joubert, mort sur le champ de bataille, décrétèrent en outre que tous, les membres du corps legislatif porteraient le denil pendant cinq jours et qu'une fête funchre serait célébres en l'honneur de ce général bach le Legenéral Bernadotte, ministre de la guerre, à l'effet d'exciter l'enthousiasme de l'armée d'Italie, lui écrivit une lettre éloquente dans laquelle il invitait les soldats à venger la mort de leur général, « Joubert, disait le ministre, vous criait en expirant : Camarades ! c'est aux ennemis qu'il faut marcher. Vous avez entendu sa voix minimute, jurez done sur sa tombe de le venger ; que vos regrets et ves larmes ne soient point inqtiles à la patrie. Si dans ce combat fatal; qui n'est point une défaite; il s'est commis une faute, c'est celle de la vaillance immodérée. Je n'ai qu'un conseil à vous donner : de la sagessa dans le courage : raffiez-vous autour du principe éternel des victoires was a mark of the Tall or street and freeten Andi l' ... Cette dernière résolution fut adoptés sur la proposition de Chénier, qu prononça à ce sujet un discours fort éloquent, ob il fit un éloga pompeux d loubert et de l'armée qui avait combatte à Novi. La fête funèbre dont nos venons de parier fut célébrée le 11 septembre suivant, avec toute la solemnit of distingua toujours les cérémonies républicaines. Le même jour, les conseils votèrent l'érection d'un montiment en l'honneur de Joubert ; ce décret h'a point regu son exécution ; mais le séast conservateur (an commence

du régime ispérial) fit placer dans son palais la statue du vainqueur du Tyrel

22

STALLE. - 7. L.

ha discipline relle vois renden tous les ovantaiges qui ne sont que différeir. Des renderts nombreux de foutes armes vont vous se-conder; que les rienx solidats donneut ant ljounes; conscribe relevant per est de voir. Benves antis avances la partire vous appelle. Nou, quot que faise le calificie, in source des généraux n'est point furie. Ou a pri dire; sous les rois, que la nature se repose quand elle a produit un grand hormare; je rouis pariani vous plus d'un Bonsparteet d'un Joubect; la liberté a changé la nature o.

Suite de la bataille de Novi ; capitulation de Tortone : le nénéral Championnet dans les Alpes; mise en état de sièce de Génes. - La perte de la bataille de Novi rendait très-critique la position de la capitale de la république ligurienne. Plusienre vaisseaux anglais bloquaient le port, et avaient à bord quelques troupes de débarquement, tandis que le général Klenau, qui venait de s'emparer du fort de Santa-Maria et de Sestri di Levante, s'approchaît de la ville pour la bloquer de ce côté. Les habitants de Gênes éprouvalent déjà une grande disette de vivres. et étaient, en général , assez disposés à ouvrir leurs portes any alliés; il est même probable que si Souwarof eut continué à poursulvre les Français après la bataille et l'échauffourée de Pasturana; il cut peut-être amené la reddition de Génes, avant que les Français enssent pu y organiser un bon système de défense. Des mouvements insurrectionnels avaient délà eu lieu dans cette ville importante, toujours si malheureuse dans les guerres d'Italie, toujours la première proie du vainqueur et la dernière ressource des vaincus

Qualques Joins après l'évinement de Nort, au monant ou le consuit de Andens da cette ripublique allait sanctionser un décret de celul des Saixante, qui autorisait le Directore liquiten à armer 7,000 hommes destinés à former, con-jointament avec les Français, la garnison de Génes, ou etto batelleris, charboniters, poutefaix, et autres hommes des des mêtres classes de peuple, excités par les inbilés et les négociants dont les affaires datient un souffence depuis le Bloeus dup opt par les Angleis, se practient en turmation au palais du serpes législatif, empéchèrent la sanction du décret, insultent les dépuis coules peut entitéchiement à l'Piance,

et annoncerent hautement qu'ils voulsient la paix et qu'il failait traiter avec les alliés. Les révoltés parcoururent ensuite la ville en vociférant contre les partisans des Français et en les accusant de ne vouloir s'armer que pour livrer Gênes an pillage. Deux des citoyens les plus distingués de Génes, Venceslas Picardo et Louis Lambrescini, négociants très-riches et députés au conseil des Soixante, ne rougirent point de donner leur approbation à cette levée ridicule de boucliers, osèrent même se présenter devant le Directoire ligurien pour le sommer de traiter avec les alliés, et s'offrirent pour aller en faire la proposition à Souwarof. Afin de faire cesser ces agitations et de rétablir l'ordre convenable dans une ville menacée, Moreau déclara Gênes en état de siège. Il était d'autant mieux autorisé à prendre cette mesure, que le général Klenau s'avançait de plus en plus vers la place. Il est à propos de relater iel comment ce dernier général se trouvait si près de Génes.

On a vu précédemment qu'à la fin de justite la ville de Saran et tout le golfe de Spezia d'atteint dépà courpes par les alliés. Le fort Sants-Maria avait seul résisté : le général Miellis, que Foucher avait chargé de réceveupe le golfe, édhoucha le 7 ands fe de Bocchetta avec une colonac de 3,000 hommes moitie français, moitié liquiries. S'étant concréé avec le commandant de Sants-Maria, il attaqua un détachement assez considérable d'Austre, Russez renféreis per son 2009 payanas insurgie; atmits que la garnison de Sants-Maria faisait sur ce même délachement uns sertie vigoureuxe. Cette double attaque cet un plein succes : les alliès et les insurgés commandés par un explaine Italieu, nommé Cortes, furent més dans une déreute complète de la Magra. Cet avantage rendit mementamément les l'impuis mutres de golfe de Spezzia.

A la genuirea souvelle de l'échec éprouve ainsi devrant Santa-Maria, Souward donns l'ordress grieriet Rienau, sione su Torcune, de rassembler sans délai de mogrelles forces et de se portre dans la rivière du Leyrant pour en chasser les Frasqua-Le général Févilés, rempleça alors le général Kisanap dans le commandement de la Toesane et de la Renague; et ce déraite, s'avanpont pre Sorzano, attenue, la 18 aprêt, les troupes du général Miollis. Après une vénitance vales eve et et rende-Liguriens regagnèrent les déniés de la Bocchetix, abandoniaires accore une fiss le godte de Synatis du peut oir des afflés. Ceaxci reprirent le blocus de Sintis-Marin poi terrer, tuitois qu'une petite secudre, anglaise bloquait ce fort parmer. La bataille de Moul se livre sar ces entrefaltes, et si le général kienna est été soutents-par quelques corps de l'armére de Souvaror, il rest par le lience de l'armére de Souvaror, l'active de Mais le généralissime, au lite de Français un Génér, Mais le généralissime, au lite de Français un Génér, Mais le généralissime, au lite de Français va Généra, à uti suvoyer des instructions, d'après t-siquelles, avec les seules forces qu'il avatt fous se ordres, il l'avat à emparèr de touto la rivière de Luvant; investir Généra de ce côlé, et santer, de s'en rendre mutre, soit pur force, soit par surprise. Une telle expédition sint évidemment topossible au général kleuas avec les moyers qu'il avatt és or signation.

Toutefois, celui-ci, qui avait son quartier général à Sarana. y fassembla 7,000 bommes, dont 800 hussards hongrols; 600 cosagues, et 5,600 croates à pied; il réunit ensuite à cette troupe à, 000 paysans însurgés; et marcha sur Gènes avec ces forces. Il s'empara d'abord , sans résistance; de la petite ville de Sestri, que les Français, trop peu nombreux, évilenerent. Le 21 août, la ville de Chiavari fut enlevée de vive force, après avoir été longtemps défendue par un détachement, qui se retira au dela de Bapallo. Le général Klenau poursuivit les Français dans cette dernière position, s'en rendit maltre, et s'y établit. Il poussa alors des patrouilles jusqu'à une journée des fortifications de Genes. Le colonel Oreskowitz, commandant les 600 cosaques du corps de Klenau, fut chargé par ce général du siège de Santa-Maria : quelques jours suffirent pour raser les fortifications de cette petite place, également battue par mer et par terre. La garnison, forte de 300 hommes, capitula le 26 août et demeur prisonnière de guerre. Les affiés trouvèrent dans la place vingi canons et des munitions.

Après la price de Sentis-Muria, Kiennis avança le long de la colo, acos la protection des fregates anglaises, et vint attaquer la ville de Recco, pode assez important et situe à quatre lieues de Genes: Il fui repoussé par les troupes du general Molitis, qui alore convivil Guera de côte de freit, cautre la

mer et la route de Bobblo. Le general Moreau se porta luimeme à cette attagne, et fit soutenir Miollis par un corps de 1,500 hommes sous les ordres du général Watrin, Celui-ci, ayant tourné l'aile droite des allies par les hauteurs de Torriglia et Fontana-Bona, attaqua Klenau en flanc pendant que le général Miollis l'attaquait de front. Le général autrichien, après an combat où il perdit beaucoup de monde, fut obligé de se retirer au delà de Rapallo.

L'armée française conservait toujours ses positions retranchées dans l'État de Gênes, et quinze jours après la bataille de Novi le fameux poste de la Bocchetta n'avait pas même été attaqué, Ce fut vainement que les Austro-Russes tentérent par la suite de s'emparer de ce déhouché important et du fort de Gayl auf en défend les accès. Souwarof, tout occupé du soin de réduire la citadelle de Tortone, employa des forces trop peu considée rables pour réussir dans cette expédition. Les alliés furent repoussés avec perte, et leurs efforts aboutirent peu de temps après à occuper le poste peu important de Voltaggio. Il est assez remarquable que Souwarof se soit ainsi reposé sur ses lauriers sous les murs de Tortone, au lieu de songer à appuyer les mouyements du général Klenau autour de Génes: dans la position où se trouvalent les Français, il n'y avait pas de très-grands risques à courir en les attaquant sur leur ligne en avant de la capitale de la Ligurie, de la Companya de la Com

Enfin, après trais mois de blocus ou de siège; le généralissime eut la satisfaction de voir la citadelle de Tortone ouvrir ses portes. Cette place, alors la plus forte du Piemout, était défendue par une garnison de 2,000 hommes, que commandait le chef de brigade Gast. Cet officier fit preuve d'une rare intrépidité et d'une grande fermeté pendant le long espace de temps qu'il resta assiégé. Resserrée même avant la bataille de la Trebia, la citadelle de Tortone avait été un moment dégagée lors de la diversion qu'avait faite Moreau en attaquant le prince de Hobenzollern, que Souwarof avait chargé du blocus; mais lorsque le général français fut dans l'obligation de se retirer. dans l'État de Gènes, la forteresse fut pressée avec plus de viguene qu'auparavant. Le comte Ulcaini charge de la conduite du siège commence à ouvrir la tranchée; toutefois le

sortles fréquentes et vigouréuses de la garnison rendirent longtemps inutiles les travaux et les efforts des assiégeants; les batteries et les ouvrages ne parent être perfectionnés que quelques jours avant la bataille de Novi : le feu de la tranchée commença le 10 noût. Les alliés disposaient d'une artillèrie si considérable, qu'en peu de temps la place fut très-endommagée. Le 12, les assiégeants prolongèrent la seconde parallèle et renouvelèrent le bombardement avec plus de violence encore que les jours précédents. Cependant l'espoir d'être secourue par l'armée inspira à la garnison une telle conflance, qu'elle repoussa les sommations de Souwarof avec Indignation. 100 houches à feu, servies jour et nuit, couvraient la forteresse de bombes et de boulets rouges. Le 18, presque toutes les batteries des assiégés étaient écrasées; mais ils les rétablirent et firent pendant toute la journée du 29 un feu si violent que plusieurs batteries des alliés furent démontées. Cependant le commandant Gast reçut la nouvelle officielle de la perte de la hatalile de Novi, et dès lors sa situation devint plus critique. Le bombardement avait rasé presque tous les édifices de la forteresse, et la garnison avait perdu beaucoup de monde. Gast, pour éloigner encore le moment de sa reddition, fit proposer au généralissime un armistice de trente jours, promettant de rendre la place si, ce délai expiré, il ne récevait point de secours. Cette proposition, d'abord rejetée par Souwarof, fut acceptée le 21 août, pour vingt jours seulement, à dater de la veille, et d'ailleurs aux mêmes conditions. Le siège fut suspendu, et les hostilités cessèrent de part et d'autre.

"G'est surtout cette direostance qui la fait blâner Souward de n'avier fait aucune intuitative contre l'armée française pendant ces vingt jours de trive; il lui est été facile, en laissant seulement un faible corps devant la forteress de l'ortone, da vivancer sur Gèna, et peut-être de forcer, les Français h évisces extreville. Les historiens qui ont voulu justifier le guerrier risée prétradent que, dejà instruit da nouveau pha narrêt par la rossiliton, et d'après lequel il était appelé à agir en Seisse, il duit demier tous se soins aux préparatifs és on départ Génante etb beis faible et blem peumitaire, et nous pareit plus offensante der bére faible et bem peumitaire, et nous pareit plus offensante der bére distance d'assantée. Quoqu'il en soit, à l'exploration des vingt jours, c'estdelle et i spetumbe, les alliés prients possession de la citadelle de Tortone, qui fut évacuée le 18 par la garnison fraiçaise. Cêtte troupe, réduité à 1,300 hommies, demeuta présonnière de gorer: tontétois le chef de beigade Gast avait obtenu qu'elle sortirait avec les homeurs de la guerre. Souvarout no lissas que dents battilions dans cette forteresse; et le reste der troupes de siège se réunierent à la grande armée austro-russey, forte-morre de plus de 60,000 hommes.

Co fut vers l'époque de la reddition de la citadelle de l'ortone que le général Championnet ils ses derniers mouvements pour se reunir avec les troupes de l'armée des Alpes à l'armée d'Italie, dont le commandement en chef venait de lui être confié. Mas, avant de rendre compté des évéments uthérieurs, nous devous rapporter les opérations que ce général avait faites dans les Alpes depuis la hataitile de Novi.

Championnet, destitué, ainsi qu'on l'a vu, par l'ancien Directoire, pour avoir voulu s'opposer aux exactions et à la conduite arbitraire des agents de ce gouvernement dans le royaume de Naples, avait été mis en état d'arrestation et devait être jugé par une commission militaire réunie à cet effet dans la ville de Grenoble. La révolution du 30 prairial, en ramenant le gouvernement à des sentiments de modération plus conformes au caractère national, brisa les fers du général accusé. Le nouveau Directoire, par l'arrêté qui cassait celui de l'ancien, déclara même que Championnet serait remis en activité de service aussitôt que les circonstances ponrraient le permettre. Lorsque la création de l'armée dite des Alpes fut reconnue nécessaire Championnet en fut nommé le chef, et dut s'occuper de l'organiser le plus promptement possible. Le ministre de la guerre, Bernadotte, en annoncant à son ancien compagnon d'armes la décision du gouvernement, lui écrivit une lettre flatteuse dont nous croyons devoir citer quelques passages : a li y a quinze jours, disait ce ministre, vous étiez dans les fers; le 30 prairial vous a délivré : l'opinion publique accuse aujourd'hui vos oppresseurs; ainsi votre cause est devenue pour ainsi dire nationale. Pouvez-vous désirer un sort plus heureux? Assez d'autres, dans les accidents de la révolution, ont saisi le pré-

Championnet se rendit promotement à sa 'destination . et s'occupa avec tant d'activité de la mission qui fui était confiée . qu'en moins d'un mois il avait réunt à Grenoble plus de la moitié des soldats destinés à composer son armée, qui devait être portée à 30,000 hommes, d'après les ordres du Directoire ; mais , sans attendre que ce nombre fût complet , Championnet, instruit que Joubert devait attaquer les Austro-Russes dans les premiers jours d'août, se mit lai-même en mouvement pour seconder, autant qu'il lui serait possible ; les efforts de l'armée d'Italie. Le 8 aout ; il dirigea une partie de ses forces par la droite sur les places de Coni et de Fenestrelle, bloquées par les alliés; et par sa gauche, sur le Mont-Cenis et la Novalèse, le Saint-Bernard et la vallée d'Aoste. Le 10, le chef de brigade Mossel , de l'artillerie légère ; attaqua les cols de Fenestrelle et des Patières , que l'ennemi , en raison de leur position, regardait comme imprenables. Cependant, malgré les retranchements dont ils étaient bérissés et l'escarpement long et difficile de la montagne, ils furent calevés sans trop de perte. Le capitaine Ducios, de la 99° demi-brigade; parvint, après des peines infinies, à passer entre le poste avancé et les retranchements de droite du col de Fenestrelle, et arriva jusque sur les palissades, qu'il franchit, L'ennemi, stupéfait de tant d'audace, ne fit point de résistance et mit bas les armes.

« Pendans que le déschement conduit par le braco Deude éconpartet diaid acci de l'enectriel, es captituines Fabre et Motinard, de la de ", obtendent le mêtre ences au col des Fatières Les premier, ayrain gravi la montague dans en plus, grande descripturent, arriva au pled des retranchements som cites uperque y il file battre la charge, franchet les palisades y et datquas vigourenciment de déchement qui dévendunt et partie.

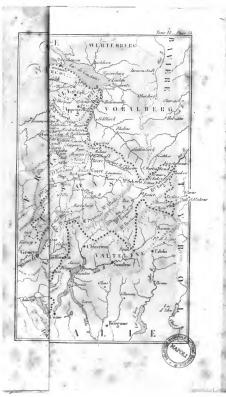

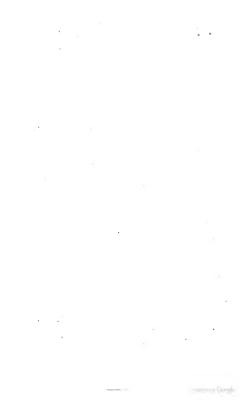

Le capitaine Molinard devait se jeter dans une espece decaponaier servant de communication entre les retrachements des deux cols, et faire main-base sur tout es qui se présenterait; molheureusement, ex mouvement ne s'exécuta pas assex tot. Les ennemis profiterent de cette direconstance pour effectuer leur retraite, et se jeterent dans les montagnes après avoir abandonné leurs magasins, leurs munitions et quelques pièces d'artillène de montagne.

Après ce premier succès. Championnet continua son mouvement offensif sur la frontière du Piémont. Le même jour que, l'armée d'Italie combattait avec tant de vaillance et si infructueusement à Novi, le poste de la Thuile, sur le mont Saint-Bernard, fut emporté par le général de brigade Compans '. Des colonnes françaises débouchant du Mont-Cenis s'empurèrent de la Ferrière et de la Novalèse: l'avant-sarde des troupes campées à Tournoux, sur la rivière d'Ubaie, conduite par l'adjudant général Flaviguy, s'empara du poste des Barricades, déja fameux dans les anciennes guerres, et de celui de la Montagnetta. Cette dernière expédition était d'autant plus difficile , qu'Indépendamment des obstacles présentés par les localités, la colonne française avait à combattre une muititude de ces paysans piémontais connus sous la dépomination de Barbets. excellents tireurs, qui s'étaient réunis aux Austro-Russes pour défendre les deux points menacés. Les Français poussèrent leurs avant-postes jusqu'au fort de Demonte.

Co même jour, le ceuter de l'armée, commandé par le geréal Dubanne, remis comme Championnet en activité après avoir partagé la disgrace de celui-cl., a'était également posté en avant sur trois colonnes. Le prémière, aux ordress du genéral de brigade Lesuire, se difique sur Rensetrelle, pour attaquer les Austro-Russes qui bioquaient e fort; dont la garaiso, forte de 300 hommes, derait seconder les mouvement de la colonne en faisant une sortie. Les Français attaquèrent d'abord la position de Villaret, décéndue par deux redestres et un corps de 3,000 hommes. Après un combat sasse yif, dans lequel l'ennemt perdit 600 hommes envirou, la position fut en-

Depuis lieutement général, comté et pair de France, etc. 2011 176

levée; les Français prirent deux pièces de canon et firent 120 prisonniers. Lesuire fit poursuivre les vaincas jusqu'aux portes de Pignerel, et prit position à la Peresa, après avoir fait divarses déministrations du côté de Coni et du col de Tende.

La stoonde colonne, forte de deux balaillons et commandée pair Ralpiuna généen Mondra, alon que la troisiene, dirigée pair le sleif de batelllon Enekin, déboncherut du Mont-loi-curre; et, s'étant protées sur Outx et Exilies dont elles s'emparèrent, elles s'avancéerent napidement sur Suse, attaquèrent cette ville et s'en rendrevent matiresses, malagré la vive resistance de déstachement sutrichien qui l'occupalt, et qui percit plus de 500 hömmes, au nombre desquels se trouva le commandant de place.

Champhounet, ayunt ainsi sea vante-postes suprès de Pignene, établits son quartier général Ville-Failet. Le corps qu'il avail pagté en avant de Sano, et dont la force était de 7 ou ayûné homites; s'avanțult vers Turin, où comanandait le général Bellegarde; fêre- du feld-anarchait de ce nom, alors à Vienne: La geuebe de l'armice franțules marcha paralletement ac centre vis la devide, et se porta d'Aoste sur Iverç qu'eccapit le général Haddlet, dont la forte division formati la droite de l'armée autor-mase;

En pénétrant par les deux valiées principales, Championnes mensent la ville de Tarin et le flanc droit de l'armée ennemie; c'est pourquoi in le tarda pas a se porter aves on centre à l'entrée de la Vallée de la Staire, non loin du champ de bataité de Staffarde, où le maréchal de Catinat battit si gloriessement le duc de Savole, na 1690.

Mais fandis que le général su chef de l'armée des Alper maneuvraté naiss pur essayer de se lien à l'armée d'italie ou d'opérer une diversion utile, de grands chanigements vennient d'avoir l'eut dans les dispositions des aliées. D'après le nouveau plan que nouseaunes expoés plus hart, les troupes rousse quittaient l'italie pour se rendre en Suisse, et, réunies au corps du général Koratod, sous le commandement du marchal Souvarof, elles devaient seules agir contre l'armée de Masséen. Quelques jours après la prize de Turtone, le généralissime des Austre-Russes adressa, dans un ourie du jour, ser adeux à l'armée autrichienne, et so mit en marche pour la Suisse. Il manifesta quelques regretà d'handonne ainsi des contrésa dont il venait de faire la conquête; et é'était avec répugnance qu'il laissait à d'autres mains que les giennes le soin de recoullile les fritis de ses travaux, tandis qu'il allait entérpendre une expédition hasardeuse. Ses soldats et lui-mêmes, cortant des plaines de la Lombardie et du Piémont, accoutumés d'ailleurs à manœuvre sur de pareils terrains, n'avaient aucune expérience de la gemer de montagnes. Il semblait que ce vienz guerrier, qui n'avait connu jusqu'alors d'autres revers que ceax qu'il avait essayés dans les cours, éprouvât un secret presentiment de vinificir ses lauriers sur le nouveaut thétate où il était appelé, et d'être forcé à retourner, humillé et vaiseu, dans sa patrie. Des les premiers jours des epéchnes, Souward avait com-

me is premiers jours de septembre, souward avait concentré les troupes ruises dans les environs d'Ast, èt celles-cis'approchèrent ensuite d'Alexandrie, où le marcéndi porta son quartier général, le 11 septembre. Après quelquies jours de repas sous les murs de cette place, Il ordonna le départ, et buimême se mit en marche pour la Suisse. L'avant-garde, aux ordres du général Rosemberg, avait de la pris cette direction, et s'étalt portée sur Novare pour s'avancer ensuite, par Bellinzona, sur le Saint-Gothard.

Moreau s'apercut de ce mouvement, qui cut lieu vers l'époque de la reddition de la forteresse de Tortone, par ceux que fit dans ce même temps le général Kray. Voulant mettre à profit cette diminution des forces alliées, pour former contre ses adversaires quelques tentatives fructueuses, comme de secourir Tortone qui ne s'était pas encore rendue alors, le général français sortit de ses positions, le 9 septembre, avec un corps de 20 à 25,000 hommes divisé en trois colonnes. La première se porta sur Acqui, et la seconde sur Novi et Serravalle. Le général Kray marcha à la rencontre des Français avec la gauche et partie du centre de l'armée autrichienne, et il y eut un engagement très-vif entre les deux partis, Les Français furent repoussés avec une perte assez considérable, et Moreau rentra dans ses positions. Cet échec, qui avait été immédiatement suivi de la reddition de Tortone, fut très-défavorable aux intérêts des Francais, en ce qu'il porta obstacle aux mouvements du général

Championnet, qui s'avancait pour opérer sa jonetion avec l'armée d'Italie.

Le 12 septembre, à midi ; le gros de l'armée russe quitta les environs d'Alexandrie pour se rendre à Valence, de la à Varese, petit bourg près du lac de même nom, où les troupes séjournérent pour donner oux pionniers je temps de réparer les chemins, que des plules avaient rendus impraticables. L'artillerle fut embarquée sur le lac de Como pour suivre et joindre l'armée du côté de Chiavenna. Les gros bagages ne pouvant pas sujvre le chemia le plus court. Souwarof les fit rétrograder sous l'escorte des cosaques pour prendre la direction des montagnes du Tyrol, à l'effet de leur faire rejoindre l'armée dans le pays des Grisons. Les colonnes firent une marche longue et pénible, n'ayant pu obtenir des movens suffisants de transport; elles défilèrent par Agno, et camperent à Faverna, Bronía et Bedano, dans les environs du mont Cenere. Le 17 septembre, le quartier général fut porte à Bellinzona, à six milles au-dessus du lac Majeur. Ce fut dans cette ville que Souwarof et le prince Constantin, partis ensemble d'Alexandrie, rejoignirent l'armée. Nous laisserons les Russes dans cette position, et nous dirons plus tard quelles furent les suites du mouvement de Souwarof sur la Suisse.

Championnet, ayant els cononisance des changements suruns dans l'armés des alties, redoubla d'efforts pour se joindre à l'armés d'Bulle, dont Moreno conservait toujours le commandement provisione. Le 14 et le 15 septembre, il s'avanca jusqu'auprès de Fosson et de Savigition, que le general Gottsheim défendant avec une avant-gamle des 3,000 bommes qui devalent être souleuns par le général Meins. Gottesheim résiste longtemps dats ess deux positions, que Champiomet parvint enfile à force; j'outefols les Autrichiens firent leur retraite en bon ordre.

Le ginéral Kriv, informs de la priso de Possano et de Sagillano, entreprit d'en châsser les Prançais ; il sectatit d'illeurs la nécessité de répousser Championnet, qui n'avait plus qui une marche à faire pour jointe la gauche de l'armée d'Italie. Le général sutribéin se porte donne en deux sobonnes sur les troupes de l'armée des Alpes; à la tête de la première, il se dirigea par la gauche sur Fossano. La seconde, conduite par le genéral Mélas, appuyant à droite, marche sur Savigiano et commença l'attaque. Les Français qui ne s'attendalent par a voir l'annemi ai promptement, laisserent surprendre leurs avantpostes, et furent repouses; les Autricheines étalent déjé dans Savigliano avant que leurs adversaires fussent en mesure de se défendre.

Le général Kray n'arriva en vuode Frossno qu'à la chutte du jour, et commença sur-le-chump son attraque, Quodique les troupes qui défendalent ce poste enssent à combattre des forces bien appérieures à leur propies nombre, elles résistèment avec tant de vigueur, que le général Kray fit replier son monde, et bivousqua sous les murs de Fossno, remettanta un endemain lo soin de s'emparer de cette petite ville. Maís les Français, ayant i définiformés de la prise de Saviglano, se retirerant pendant la nuit sur Maira, en remontant la rivière de ce nom, l'une de celles qui forment la vallée de Castel-Delfino.

Le général Champlonnet confia alors la direction des troupes de l'armée des Alpes au général Dubesme, et se rendit à Gènes pour prendre le commandement de l'armée d'Italie : les deux armées devaient être rénnies sous cette demière dénomination. Moreau, pressè par le Directoire, se rendit à Paris, oû il devait s'entendre avec le ministre de la guerre, avant d'aller sur le Rhin recvoir du général Muller le commandement de l'armée d'observation dont cett-de vait en somment d'organisation.

Nous avons dit que Moreau, quelques jours avant l'arrivée de Championnet, avait cru devoir mettre la Ville de Génes en état de siége. Dans une proclamation publicé à ce sujet, le nouveau genéral en che (Championnet), tout en promettant aux Génois la protection qu'ils étaient eu dorit d'attender d'un peuple libre, annonça le maintien de la mesure que l'urgence des tronsstances avait fait prendre à son prédécessar avait fait prendre à son prédécessar avait fait prendre à son prédécessar avait fait prendre à son prédécessar.

L'effet que le gouvernement français s'était proposé en faisant agir si promptement l'armée des Alpes était de récuir ces troupes avec celles de l'armée d'Italie dans les plaines du Piémont, afin de prendre l'offensive ou de faciliter la défense du territoire ligurien, défense devenue plus difficile par l'embarras des communications; mais l'armée des Alpes s'était trouvée trop faible pour distraire les alliés du slége de Tortone et les tirer des positions dans lesquelles ils resserraient l'État de Gênes.

An moment où cette même armée set été en mesure de tente de diversions profitables, peut che massi auturil. été plus convenable de lui faire porter des secours directs à l'armée d'Italie par le comté de Nice. Au surplus, les opérations déjà faites avaient été mil combinées, ou, pour meux dire, n'avaient point été concertées avec celles de l'armée d'Italie; vers le 9 septembre, ce corps d'observation du général fax ye remport des avantages qu'il n'aurait pas du pouvoir espérar. En effet, si les mouvements des deux armées françaises eussent été concertés, le géméral autrichien éxpossit à perdre l'un ou l'autre appui de ses siles. Mais ce défant d'harmonie favoriax Kray, qui sut en profiter avec étérité et précision pour se mainteni pisqu'à l'arrivée des ressorts qui devaient remplir le vide causé par le départ des Russes.

Ainsi, par le défaut d'activité nécessaire, de plans sagement combinés, de prévoyance et peut-être d'habileté, les Français assurèrent aux Autrichiens les nouveaux succès dont nous parlerons dans le volume suivant.

PIN DU TOME PREMIES

## TABLE

#### DU TOME PREMIER.

| ANNEE 1794 AN II.                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                          | Pages. |
| Préambule                                                                |        |
| Prise d'Onéglia                                                          | 6      |
| Prises d'Orméa, Garessio, etc                                            | 8      |
| Prise du mont Valaisan et du petit Saint-Bernard                         | 9      |
| Prise de Saorgio, Rocabigliera, Saint-Martin, etc                        | 11     |
| Combat de la Briga                                                       | ib.    |
| Combat dans les Alpes et prise du mont Cenis                             | ib.    |
| Combat de Cairo                                                          | 12     |
| ANNÉE 1795. — AN 111.                                                    |        |
| Ouverture de la campagne aux armées des Alpes et d'Italie ; combat du    |        |
| col de Monte                                                             | 14     |
| Combat du coi d'Argentara et de la vallée d'Oulx                         | 23     |
| Bataille de Loano                                                        | 27     |
| ANNÉE 1796 AN IV.                                                        |        |
| Ouverture de la campagne ; bataille de Monteautte                        | 42     |
| Bataille de Millésimo et combat de Dego                                  | 58     |
| Combat de Vico; bataille de Mondovi, et armistice conclu entre l'armée   |        |
| sarde et l'armée française                                               | 69     |
| Passage du Pô et combet de Fombio; armistice conclu avec l'infant        |        |
| duc de Parme                                                             | 86     |
| Passage du pont de Lodi ; prise de Milan, etc                            | 95     |
| Armistice conclu avec le duc de Modène ; conspiration de Pavie ; reprise |        |
| de cette ville                                                           |        |
| Passage du Mincio; combat de Borghetto; prise de Peschiera, de Vé-       |        |
| rone; commencement du alége de Mantoue                                   |        |
| Premières opérations du aiége de Mantoue; levée de ce siège              |        |
| Combats de Solo, de Lonato, et bataille de Castiglione                   |        |
| Suites de la bataille de Castiglione; combat de Peschiera, etc           | 158    |
| Continuation du blocus de Mantoue; combat de Servollo; combat de         |        |
| Rovérédo ; occupation de Trente                                          | 168    |
| Combats de Due-Castelli, de Saint-Georges, etc                           | 182    |
| Le général Alvinzy arrive avec une troislème armée; situation embar-     |        |
| rassante de Bonaparte; affaires de la Brenta et de Caldiero              |        |
| Bataille d'Arcole; combats de la Corona, de Campara, etc                 |        |

# ANNÉE 1797. -- AN V.

| Affaires intérieures de l'Italie; bataille de Rivoll; combats d'Anghiari et de la Favorite | Pages. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| de la Favorite Combats sur le Taglianante                                                  | 1      |
| Combats sur le Tagtiamento, à Gradisca, Tarvis, etc                                        | 236    |
| Opérations du général Jouhert dans le Tyrol; préliminaires de paix<br>signés à Léoben      | 260    |
| signés à Léoben                                                                            |        |
| Insurrection des Plate de 22                                                               | 271    |
| Insurrection des États de Venise; fin de cette république                                  | 285    |
| ANNÉE 1798 AN VI.                                                                          |        |
| Troubles à Rome; assassinat du général Duphot. Le général Berthier                         |        |
|                                                                                            |        |
| Déclaration de guerre du roi de Naples à la France; occupation de                          | 322    |
|                                                                                            |        |
| Rome par l'armée napolitaine, etc                                                          | 325    |
| de Sandaine about ; occupation de la citadelle de Turin ; le roi                           |        |
| de Sardaigne abandome le Piemont; établissement d'un gouverne-                             |        |
|                                                                                            | 332    |
| Suite des opérations de l'armée de Championnet; défaite de l'armée                         |        |
|                                                                                            |        |
| Naples                                                                                     | 340    |
|                                                                                            | 040    |
| ANNÉE 1799 AN VII.                                                                         |        |
| Suite des opérations dans le royaume de Naples                                             |        |
|                                                                                            | 360    |
|                                                                                            |        |
| Prise de Naples - cristian la la                                                           | 375    |
| Prise de Naples; création de la république parthénopéenne                                  | 382    |
|                                                                                            |        |
| de la Pouille, etc.                                                                        | 389    |
|                                                                                            |        |
| guano, etc.                                                                                | 403    |
|                                                                                            |        |
|                                                                                            | 419    |
|                                                                                            | *110   |
| Peschiera par les Austro-Russes, etc.                                                      |        |
| uite des opérations militaires dans le royaume de Naples ; retraite de                     | 434    |
| Macdonald, bataille de la Trébia, etc                                                      |        |
| uites de la batallle de la Trébia et des opérations militaires en Italie.                  | 152    |
| nite des opérations militaires en Italie.                                                  | 76     |

PIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER.



VAI 1530838

---- ar Llangh



En vente à la même Cibrairie

### VICTOIRES

# COMQUÊTES

DESASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES

DES FRANÇAIS

SOUVELLE ÉDITION

MINGSPERS MENT RETTE BUR LES DOCUMENTS LES PLUS AUTHENTIQUES

12 volumes

AVEC 200) CARTES ET PLANS DE BATABLE

PRIX | T2 PRANCS

#### La continuation comprendra:

LA CHERRE PÉRMENT EN 1932;
LA STAILLE NAVALE DE NAVANE, NOTZ: — EXPERIENCE SE MONTE
LA CONQUÊTE DE L'ALESTA DE LAS 1930;
LA SECULITIO DE PALLET 1930;
LE MEDIA D'ANTRA, 1937; — L'OCCUPATION D'ANDRAY;
LA METOLETHON DE VERTILLE 1931;
LE MEDIA D'ANTRA, 1937; — L'OCCUPATO D'ANDRAY;
LE METOLETHON DE VERTILLE 1931;
LE MEDIA D'ANTRA, 1937; — L'OCCUPATO DE CANADI
LE MEDIA D'ANTRA, L'OCCUPATO D'ANDRAY;
LA CANADI D'ANTRADE DE L'ONG.

orn - Tonormable de Lorsein Birl & School Ble et the one bank t











